



1B Scotin Soulp

# M Œ U R S DES SAUVAGES

## AMERIQUAINS,

## COMPAREES AUX MŒURS

DES PREMIERS TEMPS.

Par le P. LAFITAU, de la Compagnie de Jesus.

Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.

TOME PREMIER.



#### A PARIS,

SAUGRAIN l'aîné, Quay des Augustins, près la ruë Pavée, à la Fleur de Lys.

Chez CHARLES ESTIENNE HOCHEREAU, à l'entrée du Quay des Augustins, à la descente du Pont S. Michel, au Phoenix.

MDCCXXIV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

1507

,



A son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc d'Orleand, Premier Prince du Sang.



Bridingt

onseigneur,

L'Ouvrage que j'ai l'honneur d'offrir à Vôtre Altesse Serenissime, est une peinture des Mœurs des Peuples du nou-a ij

veau-Monde. Ces Mœurs, & le parallele que j'en fais avec celles des premiers temps, ne préfentent que des dehors sauvages, & des Coûtumes barbares, qui sont bien éloignées de la politesse de nôtre siecle & de nôtre Nation. Quel coup d'œil pour un Prince spirituel, d'un goût fin & délicat, dont les manieres ne respirent que la douceur, la bonté, l'humanité?

Ce coup d'œil neanmoins, quelque rebutants qu'il paroisse d'abord, devient agréable par son contraste, & par son opposition: Il a ses beautés & ses graces, comme les ombres dans un tableau, ou comme l'aspect de certains paisages, dans lesquels ce que la nature a d'affreux se trouve adouci par un plaisir qui se répand jusques sur l'horreur même, & qui naît de la nouveauté du spectacle.

Mais quelque chose de plus utile encore, Monseigne de R, & de plus digne de vos regards, c'est que sous ces apparences incultes & grossieres, vous verrez, par-tout chez ces Peuples un amour pour la Patrie gravé dans les cœurs, une passion naturelle pour la gloire, une grandeur d'ame, non seulement à l'épreuve du péril, mais même au-dessus du malheur; un secret

#### EPITRE.

impénetrable dans leurs deliberations; &, quand il s'agit d'executer, un mépris de la mort né avec eux, & forcifié par l'éducation. Toutes ces qualités, Monseigneur, dont vous trouverez le principe en vous-même, n'échaperont certainement ni à vôtre pénetration, ni à vos éloges.

C'est par la connoissance des hommes que l'Auguste l'rince de qui vous tenez, le jour, est devenu, si j'ose le dire, superieur à l'homme même; il connoissoit à fond nos Voisins & les Peuples les plus reculés: il avoit étudié les principes de leur Gouvernement, leurs mœurs, leurs maximes, leurs usages, le caractere dominant de chaque Nation; & entrant ensuite dans le détail des hommes, il voyoit ces ressorts si imperceptibles & si cachés, qui les font mouvoir; n'ayant besoin pour les gouverner que de la ressource qu'il trouvoit dans leurs cœurs, il faisoit servir leurs vertus, leurs talents, leurs vûes particulières, leurs passions, leurs défauts même à l'accomplissement de ses desseins, & à l'avantage de l'Etat.

Vous commencez, Monseigneur, par les mêmes voyes qui l'ont conduit à tant de gloire. On remarque en vous le même désir d'apprendre & de connoître, même discernement, même amour pour les Lettres humaines, & pour les beaux Arts; jusques dans ses amusemens heroïques, vous retracez ce Prince Auguste, & vous développez le génie que vous avez reçû de lui. Pénetré commé lui d'un respect & d'une tendresse sans bornes pour le Roy, on vous voit, assidus sur ses pas, faire toute vôtre joye de lui plaire, toute vôtre gloire de lui obéir, & recuëillir, en l'imitant, le fruit des exemples & des leçons qu'il a reçûes de vôtre illustre Pere. Vous mettez à prosit le bruit de la Cour & le silence du Cabinet, on Vous y voit attaché sur un Livre, vous plaire par un goût secret à lire les actions des grands Hommes, & mettre déja du rapport entreux & Vous par vos sentimens.

C'est un de ces momens de retraite, Monsell Gneur, que j'ose vous demander pour mon Ouvrage. Je me flatte de vous y offrir un spectacle qui sera suivant vôtre cœur; c'est celui de la Religion que vous respectez. O que vous aimez; Vous la verrez, Monselgnée ensuite par l'obscurité des siecles, O par la corruption des hommes, mais triompher pourtant de l'une O de l'autre, O trouver dans leurs erreurs même de quoi prouver son existence, sa verité, son unité. Puisse, Mon-

#### EPITRE.

SEIGNEUR, cette Religion, qui est aujourd'hui le principe de toutes vos actions, leur donner toûjours un nouvel éclat, un nouveau merite, & attirer sur Vous toute sorte de prosperités. Ce sont les vœux que formera toute sa vie, celui qui a l'honneur d'être avec le plus prosond respect,

MONSEIGNEUR,

DE VÔTRE ALTESSE S RENISSIME,

Le très-humble & très-obéissant ferviteur, Jos. Fr. LAFITAU, de la Compagnie de Jesus.



# TABLE DES CHAPITRES

Contenus dans le premier Tome.

| I. DESSEIN & plan de l'Ouvrage II. De l'Origine des Peuples de l'Ame | . pag. 1<br>rique. 27 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| III. Idée & caractere des Sauvages :                                 |                       |
| I V. De la Religion.                                                 | 108                   |
| V. Du Gouvernement Politique.                                        | 456                   |
| VI. Des Mariages & de l'Education.                                   | 535.                  |

Fin de la Table des Chapitres du premier Tome.



### EXPLICATION

# DES PLANCHES ET FIGURES Contenuës dans le premier Tome.

#### FRONTISPICE.

E Frontispice représente une personne en attitude d'écrire, & actuellement occupée à faire la comparaison entre plusieurs monumens de l'Antiquité, Pyramides, Obelisques, Figures Panthées, Médailles, Auteurs anciens, & entre plusieurs Relations, Cartes, Voyages, & autres curiosités de l'Amerique au milieu desquelles elle est assisée. Deux Génies rapprochent ces monumens les uns des autres, lui aident à faire cette comparaison, en lui faisant sentir le rapport qu'ils peuvent avoir ensemble. Mais le temps à qui il appartient de faire connoître toutes choses, & de les découvrir à la longue, lui rend ce rapport encore plus sensible en la rappellant à la source de tout, & lui faisant comme toucher au doigt la connexion qu'ont tous ces monumens avec la premiere origine des hommes, avec le fond de nôtre Religion, & avec tout le système de revélation faite à nos premiers Peres après leur peché, ce qu'il lui montre dans une espece de vision mystericuse.

#### CARTE DE L'AMERIQUE.

pag. 27.

#### PLANCHE I.

pag. 94.

Fig. 1. Fable de l'origine des hommes selon les Iroquois.

2. Antique représentant Harpocrate, ayant une Tortue entre les pieds, tiré du Museum Romanum, de la Chausse. Jest. 2. Tab. 27.

3. Venus de Pausanias selon l'idée du Graveur. Il est probable que celle dont parle Pausanias étoit symbolique comme la Diane d'Ephèse.

4. Main hieroglyphique où la Tortuë est le symbole de la Terre, ainsi que l'explique le Pere Kirker, Oedip. Ægypt. tom. 2. pag. 451. part. 2.

5. Le Dieu Vichnou metamorphosé en Tortuë, tel qu'il est

adoré dans les Temples des grandes Indes.

6. Dragon engendré d'une Tortuë, & couvert d'une écaille de

h

Tortuë, pris du Livre de Kirker, intitulé, China illustrata, paga 137. Fig. F. On y a ajoûté une Sphere pour donner une intelligence plus claire de la fable Chinoise.

Les deux Planches fuivantes représentent les principales Nations Barbares de l'Amerique. On en a pris les Figures dans les plus an-

ciens Auteurs des Relations.

PLANCHE II.

Pig. 1. Hurons & Iróquois, homme & femme. 2. Algorquin & Algonquine. 3 Eskimaux, homme & femme. 4. Peuples du Groenland & de la Nouvelle Zemble.

PLANCHE III.

Fig. 1. Cararbes des Antilles, homme & femme 2. Acephales e l'Amerique Meridionale. 3. Bresiliens. 4. Floridiens. 5. Virginiens.

PLANCHE IV. Origine & progrez de l'Idolatrie. pag. 108. Fig. 1. Communement de l'Idolatrie représenté dans les pierres
amorecles dans les pierres Cubiques, Pyramidales, Coniques :
dans les Hermés on Termes de bois ou de pierre, & dans les arbres
chargés de don , de Cuirlandes, de Fesions & de Couronnes.

Progrez de l'Idelatrie dans les Figures (ymboliques & Panthées. Fig. 2. Diane d'Ephèse. La Chau'e. Mus. Rom. sest. 2. Tab. 11.

3 Ins Mammosa entourée des Symboles des quatre Elémens. La Chausse sett. 1. Tab. 34.

4. Déesse de Syrie. Montfaucon. tom. 1. part. 1. Pl. 5. pag. 18

F 10. 2.

5 Figure Panthée de la Fortune o 1 de la jeune Issa avec ses Symboles, tenunt une corne d'abondance, d'où sortent en buste Osiris & la vicille Issa, Types de nos premiers Peres. La Chausse. Mus. Rom. sect. 2. Tab. 24.

6. Diana triformis, symbole de la Trinité. La Chausse. sett. 2.

Tab. 14.

7. Idole des Indes & du Japon, autre fymbole de la Très-Sainte Trinité. Lirker. Chin. Illufr. 148. 138 & Oedij Æypt. tom. 1. p. 410.

PLANCHE V. Figures symboliques de l'Antiquité, paralles à celles des Indiens.

Fig. 1. this affile fur une fleur de Lotos. La Chaust. Mus. Rom. sett.

2. Pussa cu Iss symbolique des Clirois, assis fur une plante en forme d'Helietroge. Kn'er. Cin. Idu r. (a). 141.

3. Figure syn bolique du Solel, unte d'in Antique trouvé à Reme en la voye Appierne, en liqué par I : stan. Commentaires historiques. 1:10. 2. p. 121.

4. Aure Image de Pulla on de l'It's des Chineis. Kirler. Clin. Mullr. p. 140. Le même Pere Kirker nu tobre 1. de son Occupe pag. 416.

DES PLANCHES FT FIGURES.

dir que c'est une sigure du Dieu Amida des Japonois, parallele à Harpocrate.

PLANCHE VI Culte de Vesta, ou du seu sacré. p. 167.
Fig. 1. Temple, Autel seu de Vesta, & Vestales actuellement
occupées aux fonctions de leur ministere. Thomas Hyde Relligio Veter. Persarum. cap. 7. Tab. 4. Fig. 1.

2. Temple des Gaures ou Guebres descendans des anciens Persans.

Thom. Hyde. cap. 29. Tab. 8.

3. Temple de Natchez à la Louisiane dont il est parlé, pag. 167. 4. Médaille de Fa stine, où Vesta est représentée par le seu sacré qui brûle sur son autel. Juste Lypse. 10m. 3. de Vesta & Vestalib. pag. 602. Cel. 2.

PLANCHE VII. Sacrifices. pag. 180.

1. Sacrifice des premiers nez chez les Floridiens, explique à la paz. 181.

2 Sacrifice de la dépoiille d'un cerf, à la Floride. 3. Caraïbe offrant la Cassave & l'Ouicou, a un poteau érigé en titre ou symbole de la Divinité.

Dans les Planches 8. & 9. sont représentés les Instrumens de Musique de la premiere Antiquité, mis en parallele avec ceux des Ameriquains.

PLANCHE VIII. tag. 212. Fig. 1. Sistre d'Anubis changé en Sphere par Kirker. Obelifc. Pamoh. p. 294. 2. Vrai Sistre d'Anubis dans Boissard & dans Montfaucon, & tel qu'on le voit dans la Planche g. Fig. 1. 3. Sistre commun & ordinaire. Oiselius in Thesaur. Num. Tab. 117. 4. Maraca ou Sistre des Bresiliens. .. Chich koué ou Sistre des Sauvages de l'Amerique Septentrionale 6 Tortue ou Sistre des Iroquois, Hurons & Sauvages Septentrionaux, parallele à la Lyre d'Apollon. 7. Rhombe des Lamas tiré de Kirker. Chin. Illufr. Fig. 4. pag. 67. 8. Rhombe ou Sistre quarré, tiré du monument que j'ai fait graver dans la Planche 9. Fig. 2. 9. Sistre des Anciens qu'on voit plus en petit dans la Figure 12. de cette même Planche entre les mains d'Ilis. 10. Jouet d'enfant parallele aux Sistres des Anciens & des Ameriquains. 11. Rhombe de Clatra qu'on voit entre les mains de la Déeffe, Fig. 13. de cette même Planche. 12. Monument tiré de l'Harpocrate de Cu; erus, pag. 35. où l'on voit Osiris, Harpocrate, & Isis, tenant de la main gauche un Sistre, semblable à celui de la Figure 9. 13. Monument entier de la Déesse Clatra, tel que l'a représenté Spon in Miscell. Erudit. Antiquit. sett. 3. p. 87. 14 La même Deesse Clatra deguisée dans Monifaucon, tom.i. Planche 13. p. 106. J'aurois encore fait graver une Médaille de Commode, si javois eu de la place; elle est dans Du Choul Religion des anciens Romains , pag. 307. On y voit un Egyptien tenant un Rhombe com-

Ьij

me celui de l'Anubis. Fig. 1. Planche 9. La Eigure du Rhombe est ellyptique & très-parfaite.

PLANCHE IX. PAG. 216.

Fig. 1. Anubis tenant le Rhombe. Boissard tom. 4. Planche 78. Monssaucon. Antiquité expliquée, tom 21. Planche 128. pag. 14. Fig. 1.

2. Ceremonie de Religion concernant un enfant au berceau. On y voit un Prêtre d'Isis & deux hommes, dont l'un tient un Rhombe où sont gravées les Figures du Soleil & de la Lune, dont on a donné la Figure plus en grand dans la Planche 8. num. 8. Ce monument est trè de Jean Alstorphe. de Lestis l'eterum, pag. 85: 3. & 4. Antiques où sont représentés: des Tortués entières parmi les symboles de Mercure. Montsaucon. tom. 1. part. 1. Planche 72. pag. 130. Fig. 3. 4. 6.

5. Médaille où l'on voit une Tortuë entiere derrière la teste d'une Muse. Montsuscon. tom. 1. part. 1. Planche 59. sag. 114. n. 10. 6. Mercure Gaulois ayant une Tortuë entiere à ses pieds. Montsuscon. tom. 2. Planche 189. pag. 418. 7. Huron Jongleur ou Devin parallele au Mercure Gaulois, tiré du Frontissie du grand Voyage.

des Hurons du Frere Sagard Recollet.

Les Planches 10. & 11. représentent plusieurs figures de Sergens

symboliques.

Fig. 1. Cette figure est un monument antique, qui est à Rome dans le Palais Matthei, & qui nous est donné par Kirker. Obealise. Pamphil. p. 226. Fig. 4. On y voit l'Ostis des Heliopolitains debout, tenant de la main droite un bâton surmonté de la figure d'un homme, & de la gauche un bouquet à trois sleurs. A ses pieds sont deux oiseaux. Isis son épouse ayant une coutonne sur la tête, sort de terre à mi-corps, avec deux de ses ensans, dont l'un est représenté comme Argus, ayant le corps tout parsemé d'yeux. Ces trois significant entourées de deux serpens. On ne peut expliquer ces symboles que par des conjectures; mais il me paroît bien probable qu'elles sont allusion à l'origine des hommes.

Fig. 2. Le Dieu Taurus, Apis ou Serapis, dont les cornes forment un Globe, où sont peints Osiris & Isis sous la forme de moitié hommes & moitié serpens. Kirker. Obelisc. Pamphil. pag. 261. Mensa Isaiaca Oedipi Agyptiaci. tom. 3. pag. 78. Apis n'a point ici la Croix Hermetique penduë au col, mais plusicurs Aureurs disent, ainsi que je l'ai remarqué, que Serapis avoit cette Croix penduë.

au col, ou gravée sur la poitrine.

3. Médaille très-curieuse de Julien l'Apostat. Elle se trouve dans le Thrésor d'Oisclius, Tab. 47. Médaille 7. & représente Isis & Osiris sous la forme de moitié hommes & moitié serpens, tenant un vale d'où sort un serpent, sous lequel est figuré leur sils Horus.

### DES PLANCHES ET FIGURES.

4. Monument tiré des Recherches de Spon, Differt. 31. pag. 139. Il nous met sous les yeux Esculape & Hygeia, ainsi que le porte l'Inscription AΣΚΛΗΠΙΩΙ ΣΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Esculape y est sous la forme d'un serpent avec la tête d'homme. Hygeïa tient de la main gauche une torche, & de la droite un vase dans lequel elle présente à boire ou à manger à Esculape. Ces deux Divinités ont le boisseau sur la tête à la façon des Divinités Egyptiennes ,- & il est très-probable, ainsi que le conjecture M. Spon, que c'étoient chez eux Isis & Serapis, c'est-à-dire, la jeune Isis & Horus son fils. Hygera étoit la Déesse de la santé, & la même que la Dea Salus, ou la bonne Déesse des Romains.

5. Isis & Osiris se voyent encore ici avec la fleur de Lotos sur la tête, mais sous la figure entiere de serpens, à l'exception néanmoins d'Iss qui a un sein de femme, ce qui lui a fait donner le nom d'Iss Mammofa. La Médaille est dans Spanheim, Differt. 6.

tag. 306 ..

6. 7. 8. & 10. Medailles des Crétois faisant allusion aux Orgies de Jupiter Sabazius. Dans la premiere des quatre sont deux serpens entortilles par en bas, & sur lesquels on voit un Jupiter debout, tenant un foudre d'une main, & un Aigle de l'autre, avec ces paroles, KTDAE KPHTAKKAE. Dans la quatriéme, n. 10. qui est le revers de la premiere, est représenté le panier des Orgies appelle Cysta avec le Serpent initié. Beger , de num. Serpentif. Cretens. pag. s. La seconde, n. 7. est la plus curieuse ; car elle représente en même temps le panier des Orgies, le serpent & Erycthon enfant, tel qu'Antigone Carystien rapporte qu'il fut trouvé dans le panier de Pallas par les filles de Cecrops. Cette Médaille est de Gordien Pie, frappée à Magnesse, Ville Assatique & Colonie des Crétois. Elle est dans Spanheim, Desfers: 9. p. 655. Il y en a encore une autreplus magnifique dans Tristan , Comment. hist. tom. 2. p. 196. frappée aussi à Magnesse sous l'Empire de Caracalla. On y voit le panier des Orgies avec un Serpent, ou, comme dit Triftan, un Autel surmonté d'une pomme de pin : au-dessus de l'Autel est une espece de Table sur laquelle est assis Erycthon, si ce n'est le Jupiter Sabazius ; trois Corybantes armés, & dansant la Pyrrhique, occupent le reste de la Médaille, autour de laquelle on lit, EII. M. AAAOT EMIKPATOTC, & dans l'Exergue, MAINHTON.

8. Médaille d'Auguste frappée en Créte selon l'opinion d'Albers: Rubenius. La Victoire tenant d'une main une palme, & de l'autre une contonne, s'y montre debout sur le panier des Orgies, entre deux serpens entortillés, qui s'élevent jusqu'à elle. Beger, de num:

Serp. Cretens. pag. 7.

9. Revers d'une Médaille de Lucius Verus dans les Recherches de Spon , Dissert. 31. p. 125. Elle représente Esculape sous la figure b iij,

#### EXPLICATION

d'un Serpent à tête d'homme. On voit ailleurs d'autres figures semblubles d'Osiris & d'Esculape. Il y en a deux Médailles frappées à Nicomédie, dans Spanheim, Dijert. 4. pag. 216.

II. Médaille d'Antonin Pie. Medaglioni Di Carpegna. p. 56. Elle représente Cerés ou Cybéle dans son char traîné par des serpens,

avec l'Inscription, ⊕ EA △H MHTP.

PLANCHE XI. pag. 233.
Fig. 1. Hercule tuant un monstre, moitié homme & moitié serent. Montsaucon, tom. 1. Fig. 2. Pl. 127. pag. 210. Dans Patin. de

pent. Monifaucon. tom. 1. Fig. 2. Pl. 127. pag. 210. Dans Patin, de Num. Imp. p. 206. on trouve une Médaille d'Hadrien approchante, c'est une Minerve qui combat un Triton ou un monstre, moitié hom-

me & moitié serpent.

2. Ce monument est pris de Spon, in Miscell. Erudit. Antiq. sesse 9. p. 306. Tor. 1. & se trouve dans l'Antiq. Expliq. de Montsaucon. Tom. 1. pl. 132. p. 218. Fig. 5. M. Spon conjecture qu'on y voit Circé avec la coupe enchanteresse, l'arbre du jardin des Hesperides, & Hercule tenant le Cerbere enchaîné. Pour peu qu'on veüille comparer toutes ces sigures ensemble, on pourroit peut-être conjecturer qu'elles cat rapport à la chûte de nos premiers Petes, & à la réparation du Genie Humain. Il est peut-être plus probable que cette semme qui tient une boëte, & non pas une coupe, est Pandore la premiere de toutes les temmes. L'arbre gardé par un Dragon, est une sigure de l'arbre du fruit désendu conservé dans le Paradis Terrestre. Le Dragon est le Type de celui qui sédussit Eve. J'ai déja dit ce que signissit Hercule domptant le Cerbere, & comment il étoit la sigure du Liberateur victorieux du peché & de l'Enfer.

3. Agathe du Cabinet du Roy très-singulière, prise de l'Histoire de l'Académic Royale des Inscriptions & belles Lettres. Tom. 1. pag. 273. On y reconnoît Jupiter avec son manteau, tenant un foudre d'une main, & appuyant son pied gauche élevé sur un rocher, le long duquel on voit la Chévre Amalthée; Minerve d'un autre côté armée d'un casque, mais sans Egide, & vêtuë d'une robe longue, semble montrer du doigt ou le serpent qui est à ses pieds, ou un sep de Vigne, mariée à un arbre qui s'éleve entre ces deux Divinités, & sur lequel on distingue des raisins, & deux oiseaux trop petits pour pouvoir être difcernés, mais qui sont, selon les apparences, l'Aigle consacrée à Jupiter, & le Hibou connu pour l'oiseau de Minerve. Au bas dans une espece d'Exergue, sont gravés deux Chevaux & deux Lions, & un Taureau dont il ne paroît que la têre posée ou Tarée de front, pour m'expliquer en termes de Blason. Mais ce qui rend cette Agathe plus précieuse, c'est l'Inscription Hébraique gravée tout autour de la pierre sur le biseau. On y lit ces paroles du Chap. 3. de la Genese. La femme considera que le fruit de cet arbre étoit bon à manger, qu'il étoit beau & agréable à la vue.

#### DES PLANCHES ET FIGURES.

M. Oudinet sçavant Académicien, qui avoit communiqué à l'Académie des Inscriptions & des belles Lettres cette Agathe en 1705, dit qu'il y avoit environ 20, ans qu'elle avoit été donnée au Roy après avoir été un temps immemorial dans une des plus anciennes Eglises de France, où elle passoir être la description du Para-

dis Terrestre, & l'histoire du peché d'Adam.

L'Académie qui ne jugea pas à propos de prendre Jupiter pour Adam, & Minerve pour Eve, convint sans peine de l'Antiquité & de l'autenticité du monument : mais elle jugea à propos de s'inscrire en saux contre la Légende, laquelle examinée de près, lui patut être d'un Hébreu très-moderne d'un caractere rabinique, peu correct & d'un mauvais burin. Et après avoir examiné differens sentimens sur ce que pouvoit signifier ce monument, ce qu'elle jugea plus vrai-semblable, sut qu'il regardoit simplement le culte de Jupiter & de Minerve à Athenes.

Sans blesser le respect qui est dû à un Corps aussi Illustre que l'est celui de M M. les Académiciens, on poutroit peut-être trouver quelque explication assez naturelle, & un rapport assez sensible des paroles écrites sur le contour avec la gravûre du dedans, & dans ce cas on auroit peut-être de la peine à recourir à la falssification du monument, en disant que cette Inscription a été gravée long-temps

après coup.

Supposons neanmoins que la gravûre est assez moderne, il reste toûjours quelque dissiculté; car est-il probable que ceux qui ont été capables de mettre l'Inscription Hébraïque, ayent été d'une ignorance assez crasse pour ne pas connoître un Jupiter & une Minerve dans un temps où il restoit encore beaucoup de monumens du Paganisme? Est-il rien qui les déterminât à les prendre pour Adam & Eve; & devoient-ils juger qu'un orme sur lequel s'appuye une vigne, sûr l'arbre du siuit désendu? Non sans doute, & il est bien plus raisonnable de croire que n'ignorant pas la fable, ils ont prétendu que les sables même du Paganisme faisoient allusion aux verités de rôtre Religion, & que celle-ci en particulier avoit un rapport essentel avec l'origine des hommes, avec la faute de nos premiers Petes & la réparation du Gente Humain.

J'expliquerois tout en effet dans ce sens. L'Exergue auquel on n'a pas sait assez d'attention, me détermine presque à cette explication. Il représente l'âge d'or ou l'état d'innocence, dans lequel les animaux les plus insociables, vivoient ensemble en pleine paix & sans se nuire. Il peut aussi représenter cet état d'union morale, où la grace du Redempteur devoit mettre les hommes, que la révolte des passions rendoit plus intraitables que les bêtes les plus incompatibles. L'Exergue ne peut gueres être expliqué autrement.

Cela étant, pour venir maintenant au corps de la Médaille ou des

la gravûre, soit que l'on prenne Jupiter pour l'Estre superseut, & Minerve pour la Sagesse incréée, soit qu'on regarde Jupiter comme le Jupiter des Orgies de Crète, ainsi que la Chévre Amalthée semble le désigner, & qui étoit le même que le Bacchus Sabazius ou l'Apollon Horus, & qu'on considere dans Minerve Rhée ou Dictynne, c'est-à-dire, la Vierge séconde qui devoit écraser la tête du Serpent insernal, on trouvera dans la Médaille la faute de nos premiers Peres, désignée dans l'arbre où le Serpent leur persuada de porter la main, & cette saute réparée dans le dessein de l'Incarnation, & dans la personne de ceux qui devoient y contribuer le plus, qui sont le Liberateur & sa sainte Mere, dont Jupiter & Minerve sont ici les Types. Ce qui paroîtra d'autant mieux sondé, que dans Arnobe il se trouve une Minerve

qu'il fait mere de Jupiter.

J'ai déja fait voir dans les anciens noms de Minerve, p. 245. les rapports qu'elle a avec l'une & l'autre Até, ou pour mieux dire avec l'une & l'autre Eve. J'ajoûterai seulement qu'on voit une Médaille de Minerve avec le nom A O E dans Thever Cosm. Univ. Liv. 18. & qu'Heyschius donne le nom d'Ada à la Junon Uranie, qui est la même que Venus Uranie, que la Déesse de Syrie, & que Minerve. On trouve aussi sur une Médaille le nom Eua à côté d'une tête de Minerve, au revers de laquelle est une Cybéle. Beger qui donne cette Médaille parmi celles du Peloponese, Thresor de Brand. tom. 1. p. 443. après avoir dit que cette Médaille a été frappée à Eva Ville de l'Arcadie, & qui peut-être avoit pris son nom de l'Evasme des Bacchantes, dit ensuite ces paroles: Cum prima mortalium matre id cancidit, quid autem hac ad Arcades? Id inquit Dulodorus quod Bacchus, si Clementi Alexandrino sides; Evam enim, per quam non erreri modo, sed ipsi morti via patefacta est, in Orgiis invocatam, e us verbis agud Eusebium de preparatione Evangelica patet.

4. Figure mysterieuse de la Divinité. Montfaucon, tom. 1. part. 2. Pl. 215. p. 378. Fig. 1.

5 Pallas avec son Egide. Additions de Gronovius aux pierres précieules de Leonardo Agostini, Planche 1.

La Planche 12. concerne la jeune Isis ou la Vierge-séconde.

PLANCHE XII.

pag. 236.

La 1. Figure est prise du Tome 3. de l'Oedipe de Kirker, p. 500. Elle représente la jeune sûs, tenant dans une espece de cadre ou de tableau l'image d'Horus Apollon son sils avec les symboles qui conviennent au Liberateur, ainsi que nous l'expliquerons plus bas à la Planche 16.

Li Figure 2. est très-singuliere. Elle est tirée des Médaillons de Car, egne, pag. 70. & représente la même Isis allaitant le Dieu Apis que Serapis. On peut dire aussi que c'est Cora ou Proserpine al-

laitant

DES PLANICHES ET FIGURES. Saitant le Dieu Taurus, c'est-à-dire, Bacchus sous la forme d'un Taureau.

3. 6. & 7. Figures de la jeune Issa allaitant son fils. La premiere de ces trois est dans les Recherches de Spon. Dissert. 28. pag. 465. La seconde est dans Beger. Thes. Brand. 10m. 2. pag. 301. La troissème est une Médaille d'Hadrien dans l'Harpocrate de Cupe-

rus, pag. 51.

La 4<sup>e</sup> & la 5<sup>e</sup> Figure sont deux Monumens de l'Antiquité des plus magnifiques dans leur genre, & qui sont le mieux à mon système. La premiere des deux est dans Montsaucon, qui l'a mise au nombre des Abraxas, Tim. 2. Planche 158, pag. 366. Ce Pere se contente de dire que c'est une Isis. Il est vrai que c'est une Isis, mais l'Isis de l'Astronomie ancienne des Egyptiens, des Persans & des Indiens: l'Isis Constellation, l'Erigoné ou la Vierge du Zodiaque. L'Etoile qu'el'e a sur le devant du front, détermine à la reconnostre pour velle. Elle tient trois épys de la main gauche. Elle en a trois autres à ses piels dans un vase. De la main droite elle soûtient Horus son sils qu'elle allaite Dans l'Exergue on l'et le nom de Jao qui est le même nom chez les Anciens que le Jehova chez les Hebreux. Ces Figures étant trop nuës, la biensean ac m'a obligé de les saire revêtir, ainsi que beaucoup d'autres.

La 4º figure nous fait voir une Lampe antique dédiée à la Diane d'Ephèse, qui est la même que la jeune Isis Le Tableau votif qui est ajoûté à cette Lampe, donne une explication plus claire de ce qui concerne cette Déesse des Asiatiques, & est une des preuves des plus autentiques de la distinction des deux Isis, & de la sécondité de la seconde, quoique Vierge. On y voit dans une gallerie Osiris & Isis l'ancienne, que je crois être nos premiers peres Adam & Eve. Ofiris est distingué par le Boisseau, & Isis l'ancienne par la fleur de Lotos. La jeune Isis y est remarquable par le Croissant qu'elle a sur la tête, qui fait voir qu'elle est la même qui est marquée sous la Figure symbolique de la Diane d'Ephèse qu'on voit sur la Lampe même. A côté d'elle est son fils Horus Dans ces quatre personnes est exprimé ce qu'il y a de plus essentiel dans la Religion. Les deux premieres ont causé la perte du Genre Humain, & les deux autres ont été l'objet des vœux de tous les siecles, parce que c'étoit en elles qu'il devoit être réparé. Cette Lampe est tirée de Montfaucon, Tom. 5. part. 2. Pl. 169. pag. 220.

Je pouvois encore faire graver ici trois Médailles très-curicules,

mais j'y ai fait attention un peu trop tard.

La premiere est dans Patin, pag. 289. représentant Cybéle, la Diane d'Ephèse, & Apis sous la forme d'un Taureau. On comprend assez ce que signific cette Médaille après ce que j'en ai dit; & M. Patin se trompe en prenant Cybéle pour un Génie qui pré-

c

#### EXPLICATION

sente un Taureau pour le sacrifice ; car Cybéle avec sa tête cous

ronnée de tours, est très-distinguée

La seconde cst une Médaille de Trajan, elle est dans Tristan, Comment. Hist. tom. 1. pag. 409. On y voit une Dictynne nuë, appuyée contre un rochec, tenant un ensant entre ses bras, & accostée de deux Corybantes armés, avec le mot Dictyma qui se lit tout entier au haut de la Médaille. Dictynne est la Diane des Crétois, & jamais la fable ne parle de Dictynne que comme d'une Vierge. Cependant la Médaille nous sait voir qu'elle est la même que la Rhea, ou la Mere des Dieux des Crétois, dont on voit aussi une Médaille de Decius dans Seguin. Selett. Nam. Imp. pag. 1882. & que j'aurois aussi sait graver pour montrer le rapport de l'une & de l'autre. On doit donc conclure que la Rhea des Crétois n'est pas la vieille Cybéle, mais la jeune qui étoit Vierge & séconde tout ensemble. On doit conclure aussi par consequent que le Jupiter des Orgies Crétoises étant sils d'une Vierge, ne peut être que le Type du Liberateur.

La troisseme Médaille est de Julia Soæmias mere d'Elagabale, elle est dans Tristan, Tome 2. pag. 363 Venus Utanie ou Celeste, laquelle est toûjours Vierge selon les Anciens, y est représentée avec son sils, à qui elle représente un Globe surmonté d'une sin-

gure du Soleil.

La PLANCHE XIII. est distribuée en déux sujets. pag. 270.

Le 1. nous met devant les yeux l'idée des Anciens & des Indiens de l'une & de l'autre Inde au fujet des Eclypses & les cerémonies de Religion usitées en ces Occasions. Le second est tiré de l'Apocalypse. Le rapport qu'il a avec le premier sujet, est expliqué à la page 251.

La P. L. A. N. C. H. E. X I V. est distribuée en deux sujets. pag. 302.

Le premier représente les épreuves d'un Capitaine chez les Caraïbes, & le second celles d'un Chef ou Capitaine, expliquées à la pag. 297. & suiv.

#### PLANCHE XV.

pag. 344.

Initiation finale d'un Devin Caraibe.

Les deux Planches suivantes se rapportent au symbole de la Croix chez les Anciens avant la venuë de Jesus-Christ.

#### PLANCHE XVI. pag. 442.

1. Toute cette premiere ligne représente les differentes Figures de Croix qui se trouvent sur les Obelisques, excepté la seconde, qui est un caractere Chinois, lequel signifie le nombre de dix. Kingery.

#### DES PLANCHES ET FIGURES.

Obelisc. Pamp. pag. 306. Le caractere Chinois & aussi pris la même pag. 233.

2. Quatre Figures de Divinités Egyptiennes tenant la Croix à la main, prifes de la Table Issaque qu'on trouve dans l'Ocdipe

de Kirker. Tome 3. pag. 78.

3. Monument Egyptien tiré de Paul Lucas, Tom. 2. Liv. 4. pag. 130. Ce monument est singulier. Horus Apollon y est assistement l'Equerre & le Lituë. Iss est debout de riere lui tenant la Croix Hermetique de la main droite; devant eux est un Egyptien qui parost les invoquer. Au sommet est un Symbole de la Divinité représentée par un Globe asse, entouré d'un serpet t'à deux têres mal sormées, tout près desquelles on voit pendre deux Croix très bien marquées.

4. Main hicrogliphyque du Cabinet de sainte Genevieve. Elles se trouve aussi dans Frideric Adolphe Lampe, de Cymbalis Veter. pag. 150. Cet Auteur prétend que ce sont des Cymbales, dont la

poignée est une Croix très bien exprimée.

3. Prêtro Egyptien tenant une Croix. La Chausse, Mus. Rom. Sell. Tab. 36.

6 Croix Hermetique ou Isiaque du Pere Ath. Kirker, expliquée dans le sens de ce Pere, Tom. 2. de l'Oedipe part. 2. pag. 24,

#### PLANCHE XVII.

pag. 444.

1. Horus Apollon avec ses symboles Hierogliphyques, qui sont une longue Croix surmontée d'une rête d'Eprevier symbole de la Divinité, avec l'Equerre symbole de la Royauté & de la Justice, & le Lituë ou Bâton augural, symbole du Sacerdoce. Cette Figure estiprise de la Table Isiaque:

2. Prêtre Egyptien tenant un Autel tiré des Pierres de Leo-

nardo Agostini, de l'Edition de Gronovius, Pl. 39.

3. Table du même Autel, détaillée plus en grand dans le même Auteur, Pl.-38. & où l'on voir les dons qui y sont offerts, sçavoir une corbeille au milieu, dans laquelle sont des fruits ou des pains en pyramide, deux gerbes de bled inclinées l'une vers l'autre, deux phioles à bec, contenant quelque liqueur, & surmontées d'une Croix. Dans le bas on voit une petite Coupe à ance pour boire la liqueur contenue dans les phioles.

4. Deux Autels tirés de la bordure de la Table Isiaque, sur lesquels sont représentes deux vases sacrés surmontés d'une Croix. La liqueur coule du premier dans deux vases Nilotiques, un Egyptien afant un genou en terre, tient à la main une coupe Nilotique qu'il semble tenir prête pour prendre de cette liqueur, ou pour faire une libation. Le second est exposé, ce semble, à la venera-

tion entre deux bouquets de fleurs.

#### EXPLICATION

5. Vestale avec un collier de pierres p.écieuses, auquel est attaché une Médaille, où les pierres précieuses sont disposées de manière qu'elles forment une Croix. C'est un Antique qu'on voit dans Juste Lipse, Tom. 3. de Vestà & Vest. pag. 621. Il ne reste que les vestiges des pierres du collier, & la Vestale est sans sête, mais le Graveur a jugé à propos d'y en mettre une de sa façon.

6. Figure de Jupiter-Ammon sous la figure d'un Belier, ayant un serpent sur la tête, & une Croix Hermetique au col sous la forme du T. Spon, in Misc. Erud. Ant. Sest. 9, 148, 306, 7cr 8.

7. Canopus lur un Griffon, qui tient sa patte élevée sur un Bouelier sur lequel est une Croix. Gemme de Leenardo Agossino. Tab. 205.

8. Ptolomée Dionysus sous la forme d'un Bacchus, dont le Thyrse est formé en Croix. Foy Vaillant de Num Ptolem, p. 146. Il se trouve dans le même Auteur, sag. 162. une Médaille plus petite du même Prince, semblable à la premiere.

9. Bacchante prife d'une Une cineraire qui se trouve dans Spon. In Misc. Erud. Ant. Sest. 2. 10m. 1. pag. 29. Cette Bacchante tient à la main droite une Médaille dans laquelle est gravée

une Croix Isiaque.

Les Figures, Num. 10. 11. 12. 13. sont des Figures où l'on voir Astarté Déesse de Syrie, une longue Croix à la main. La Médaille, Num. 10. & d'Elagabale avec les paroles, Colonia Auretia Pia Metropolis Sidoniorum. La Déesse y est représentée debout dans un Temple à quatre Colomnes, tenant une longue Croix à la main, au pied de laquelle est un homme en petit, & au côté gauche une Colomne sur laquelle est une Victoire, dans la main gauche de laquelle, on voit une palme, & à la droite une Coutonne qu'elle porte sur la tête de la Déesse. Dans l'Exergucest un Aurel & un coquillage mal formé, de ceux qui ont rendu Tyr & Sidon si célebres par le commerce des laines teintes en pourpre. Vaillant, in Num. Imper. tom. 2. p. 126. La Médaille, Num. 4. est de Julia Mammaa, avec l'Inscription Nervie Tra ane Alexandriane. Elle a été frappée à Bostre en Arabie, comme il paroît par l'Exergue. Astarté s'y tient debout dans un Temple semblable à celui de la Médaille precedente; elle tient d'une main une grande Croix, & de de l'autre une Corne d'abondance : à ses pieds sont deux Centaures enflant deux Conques marines, semblables à celles qu'on peint entre les mains des Tritons. Vaillant, tom. 2. pag. 187. La Médaille, Num. 13. est de Salonina, avec l'Inscription Colonia Julia Augusta felix. Elle a été frappée à Berite, ainsi que l'Exergue le porte. Astarté y est peinte sous la forme d'une femme debout sur une prouë de vaisseau; d'une main elle releve sa robe, & de l'autre elle tient une longue Croix; une Victoire sur une Colomne étend

#### DES PLANCHES ET FIGURES.

une Couronne sur sa tête. Cette Médaille a été mal prise par le Graveur, elle est mieux dans Vaillant, Tom. 2. pag. 353.

La Médaille, Nam. 12. est d'autant plus curieuse, qu'elle est frappée assez long - temps avant la Naissance de Jesus - Christ . comme le marque l'Ere Grecque qui s'y voit. Astarté y est debout sur une Galere. De sa main droite coule une rosée, symbole des biens qu'elle répandoit sur les hommes; de sa gauche qu'elle passe derriere le dos, elle tient une longue Croix pommetée & des mieux marquées. Cette Médaille est d'Alexandre fecond Roy de Syrie. Elle est dans Beger. Thef. Brand. tom. 2. p. 24. M Vaillant dans son Histoire des Rois de Syrie, a deux Médailles semblables de Demerrius second. Dans la premiere Astarté, le Boisseau sur la tête, se tient debout étendant la main droite, & foûtenant de la gauche une longue Croix. On y lit ces paroles sur le côté droit, B A. AH. qui sont les initiales des mots. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΗΡΙΟΥ. pag. 272. La seconde est à la pag. 278. La Déesse tête nuë, est debout sur une galere, étendant le bras droit, & tenant une Croix de la main gauche qui est passée derriere son dos. Derriere elle sont gravés quelques caracteres Syriaques ou Phéniciens.

14. Médaille d'Auguste représentant le Bonnet du Souverain Pontife de la Deesse des Sidoniens, & un Sympule; elle est frappée à Accis. Les quatre Lettres qui y sont gravées, sont les initiales des mots Colonia Julia Gemella Accitana. Vaillant, Tom. 2. pag. 2. Il y a encore d'autres Médailles semblables avec dissertes Inscriptions.

Je n'oublierai pas de dire qu'il y a dans Tristan, Tom. 2. pag. 338. une Médaille d'Elagabale, où l'on voit la jeune Isis, ou, comme il dit, la Déesse de Syrie, qui tient d'une main un Sistre, & de l'autre une Croix Isiaque que Kirker appelle Ansara. L'Auteur sait la réstexion que cette Croix & le cercle qui la tient, est le caractere Astronomique de la Planete de Venus, laquelle est la troisséme place qu'on avoit assignée dans le Ciel à la Vierge séconde, ce qui marque que Venus-Uranie & la Déesse de Syrie sont la même Divinité. Cet Auteur passartens une la la consideration de cette proix, tombe dans la pensée de Marsile Ficin, & croit qu'elle faix allusion au Mystere de nôtre Redemption.

J'aurois pû encore faire graver des Etendarts Romains, au fommet desquels on voit des Croix très-bien formées, que Ter-tullien fait remarquer lui-même aux Gentils, ennemis de la Croix.

#### EXPLICATION DES PLANCHES ET FIGURES.

PLANCHE XVIII.

pag. 522'

Dan'es Iroquoises, appellées Te-Iennonniakoua & de l'Athonront. expliquées à la page qui y répond.

PLANCHE XIX.

pag. 572.

1. Cerémonies du Mariage. Deux femmes portant le bois de Mariage dans la Cabane du mari. B. Femme qui se promene dans le Village, portant son enfant dans un berceau derriere le dos.

Fin de l'Explication des Planches & Figures du premier Tome.



# M Œ U R S DES SAUVAGES

AMERIQUAINS,

COMPARE'ES AUX MOEURS

DES PREMIERS TEMPS.

Dessein & Plan de l'Ouvrage.



EPUIS plus de deux siecles que l'Amerique a été découverte, & que la plûpart des Puissances maritimes de l'Europe y ont établi de nombreuses Colonies, beaucoup de Voyageurs nous

ont peint le caractere & les mœurs des Ameriquains, & quantité de Sçavans se sont appliquez avec soin Tome I.

#### MOEURS DES SAUVAGES

à chercher dans les ténebres de l'Antiquité des tra-

ces de l'origine de ces Peuples.

Mais quelqu'exactitude que nous suppossons aux Voyageurs qui ont publié leurs mémoires là-dessus, il seroit dissicile qu'ils eussent tout recuëilli, & qu'il n'y eut pas encore à glaner après eux. On a acquis par la suite des temps des connoissances qu'ils n'avoient pas, & qu'ils ne pouvoient pas avoir; de sorte que sans leur faire tort, on peut entreprendre de travailler sur ce sujet, & se slatter de dire quelque chose de plus détaillé, de plus curieux, & qui même ait la grace de la nouveauté.

Quant aux Sçavans qui ont traité de cette ma-tiere, leurs Dissertations n'ayant été faites que sur des Mémoires imparfaits & superficiels, ne pou-voient être que désectueuses; leurs conjectures sont si vagues & si incertaines, qu'elles sont naître plus de doutes qu'elles n'en éclaircissent; & les rapports qu'ils prétendent trouver entre les Langues Barbares & les Langues Sçavantes qui leur sont connuës, sont fondez sur des mots si estropiés, qu'on n'en peut tirer que des consequences fausses.

Pendant cinq ans que j'ai passé dans une Mission des Sauvages du Canadá, j'ai voulu m'instruire à fonds du génie & des usages de ces Peuples, & j'y ai sur-tout profité des lumieres & des connoissances d'un ancien Missionnaire Jesuite, nommé le Pere Julien Garnier \*, qui s'étant confacré aux Missions

<sup>\*</sup> Le P. Julien Garnier Jesuite gieux Benedictin, connu par les Missionnaire du Canada, est frere Ouvrages qu'il a donnez au Pudu R. P. Dom Julien Garnier Reliblic.

de son Noviciat, y a passé plus de 60. ans, & acheve de s'y consommer dans les exercices d'un saint zele & d'une vie très-austere. Il a sçû assez bien la Langue Algonquine qui est la plus étenduë de l'Amerique Septentrionale: mais il possede sur-tout en persection la Huronne & les cinq Dialectes des Iroquois, parmi lesquels il a presque toûjours vêcu; c'est, dis-je, dans le commerce de ce vertueux Missionnaire avec qui j'étois très-étroitement lié, que j'ai comme puisé tout ce que j'ai à dire ici des Sauvages.

J'ai lû aussi les Rélations qui ont été données au Public en divers temps par disserens Auteurs, & en particulier par les Missionnaires qui ont consacré ces Missions par leurs travaux Apostoliques, dont quelques-uns même ont été assez heureux pour répandre leur sang dans les cruels tourmens que leur ont sait souffrir les Barbares, au salut desquels ils s'é-

toient dévouez.

Je ne me suis pas contenté de connoître le caractere des Sauvages, & de m'informer de leurs coûtumes & de leurs pratiques, j'ai cherché dans ces pratiques & dans ces coûtumes des vestiges de l'Antiquité la plus reculée; j'ai lû avec soin ceux des Auteurs les plus anciens qui ont traitté des Mœurs, des Loix, & des Usages des Peuples dont ils avoient quelque connoissance; j'ai fait la comparaison de ces Mœurs les unes avec les autres, & j'avouë que si les Auteurs anciens m'ont donné des lumieres pour appuyer quelques conjectures heureuses touchant les Sauvages, les Coûtumes des Sauvages

### MOEURS DES SAUVAGES

m'ont donné des lumieres pour entendre plus facilement, & pour expliquer plusieurs choses qui
sont dans les Auteurs anciens. Peut-être qu'en mettant mes pensées au jour, je donnerai à ceux qui
sont consommez dans la lecture de ces Auteurs,
quelques ouvertures qu'ils pourront approfondir ;
peut-être aurai-je été assez heureux pour découvrir
quelques veines d'une mine qui deviendra riche entre leurs mains. Je souhaite que s'élevant au-dessus
de moi, ils voyent encore plus loin, & qu'ils veuillent donner une forme exacte, une juste étenduë
à bien des choses que je ne fais qu'effleurer & toucher en passant. Quelques-unes de mes conjectures
paroîtront légeres en elles-mêmes, mais peut-être
que réunies ensemble elles feront un tout, dont les
parties se soûtiendront par les liaisons qu'elles ont
entre elles.

La science des Mœurs & des Coûtumes des disferens Peuples a quelque chose de si utile & de si interessant, qu'Homere a cru devoir en faire le sujet d'un Poëme entier. Le but en est de faire connoître la sagesse d'Ulysse son Heros, lequel après le siège de Troye se voyant sans cesse éloigné d'Ithaque sa patrie par la colere de Neptune, prosite des differentes erreurs de ses Navigations pour s'instruire des Mœurs des Nations, où les vents irritez l'obligent d'aborder, & pour prendre de chacune ce qu'elle a de bon & de loüable.

Ce n'est pas en effet une vaine curiosité & une connoissance stérile que doivent se proposer les Voyageurs qui donnent des Relations au Public, & ceux qui aiment à les lire. On ne doit étudier les mœurs que pour former les mœurs, & il se trouve par-tout quelque chose dont on peut tirer

avantage.

Le zele de Religion qui oblige un Missionnaire à passer au-delà des Mers, doit aussi lui servir de motif, & diriger sa plume, lorsque dans son loi-sir il travaille à mettre au jour les Découvertes qu'il y a faites, & les connoissances qu'il y a acquises. C'est-là la fin d'un Ouvrier Evangelique, c'est aussi celle à laquelle j'ai tâché de rapporter toute mon étude & tout mon travail.

J'ai vû avec une extrême peine dans la plûpart des Relations, que ceux qui ont écrit des mœurs des Peuples Barbares, nous les ont peints comme gens qui n'avoient aucun fentiment de Religion, aucune connoissance de la Divinité, aucun objet à qui ils rendissent quelque culte: comme gens qui n'avoient ni loix, ni police exterieure, ni forme de gouvernement; en un mot comme gens qui n'avoient presque de l'homme que la figure. C'est une faute qu'ont faite des Missionnaires même & des gens de bien, qui ont écrit d'une part avec trop de précipitation de choses qu'ils ne connoissoient pas assez, & qui de l'autre ne prévoyoient pas les consequences fâcheuses qu'on pouvoit tirer d'un sentiment aussi désavorable à la Palicier. Caracteriste aussi désavorable à la Religion. Car quoique ces Auteurs se soient contredits dans leurs Ouvrages, & qu'en même temps qu'ils disent que ces Barbares n'ont ni culte ni divinité qu'ils adorent, ils disent aussi des choses qui supposent une divinité &

un culte reglé, ainsi que M. Bayle l'a observé luimême; il en résulte neanmoins qu'on se prévient d'abord de cette premiere proposition, & qu'on s'accoûtume à se former une idée des Sauvages & des Barbares qui ne les distingue gueres des bêtes.

Barbares qui ne les distingue gueres des bêtes.
Or quel argument ne fournit-on point par-là aux
Athées? Une des plus fortes preuves que nous aïons
contre eux de la nécessité & de l'existence d'une Religion, c'est le consentement unanime de tous les Peuples à reconnoître un Etre superieur, & à l'honnorer en quelque maniere, qui fasse connoître qu'on sent sa superiorité, & le besoin qu'on a de recourir à lui. Mais cet argument tombe, s'il est vrai qu'il y ait une multitude de Nations diverses, abruties jusqu'à ce point, qu'elles n'aïent aucune idée d'un Dieu, ni aucuns devoirs établis pour lui rendre le culte qui lui est dû; car de-là l'Athée semble raisonner juste, en concluant que s'il y a un monde presque entier de Nations qui n'ont point de Religion, la Religion qui se trouve chez les autres, est l'Ouvrage de la Prudence Humaine, & un artifice des Legislateurs qui l'ont inventée pour conduire les Peuples par la Crainte mere de la Superstition.

Pour rendre donc à la Religion tout l'avantage qu'elle peut tirer d'une preuve aussi sorte que l'est celle du consentement unanime de tous les Peuples, & pour ôter aux Athées tout moyen de l'attaquer par cet endroit. Il est nécessaire de détruire la fausse idée que ces Auteurs ont donnée des Sauvages, puisque cette idée seule est le sondement d'un préjugé

si desavantageux.

Je sçais que dans ces derniers temps on a voulu infirmer cette preuve du consentement unanime des Peuples à reconnoître une Divinité, comme si ce consentement unanime pouvoit être susceptible d'erreur: mais les sophismes & les subtilités de quelque particulier qui n'a point de Religion, ou dont la Religion est fort suspecte, ne peuvent pas ébranler une vérité qui a été reconnuë par les Payens même, qui a été reçûë de tout temps sans contradiction, & qu'on peut supposer comme un principe.

Il n'est donc question que de prouver cette unanimité de sentimens dans toutes les Nations, en montrant qu'en esset il n'en est point de si barbare qui n'ait une Religion, & qui n'ait des mœurs. Or je me flatte de rendre la chose si sensible qu'on n'enpourra douter, à moins de vouloir s'aveugler au

milieu de la lumiere.

Non seulement les Peuples qu'on appelle Barbares, ont une Religion; mais cette Religion a des rapports d'une si grande conformité avec celle des premiers temps, avec ce qu'on appelloit dans l'Antiquité les Orgyes de Bacchus & de la Mere des Dieux, les mysteres d'Iss & d'Osiris, qu'on sent d'abord à cette ressemblance que ce sont par-tout & les mêmes principes & le même fonds.

En matiere de Religion nous n'avons rien dans

En matière de Religion nous n'avons rien dans l'Antiquité prophane de plus ancien que ces Mysteres & ces Orgyes qui composoient toute la Religion des Phrygiens, des Egyptiens & des premiers Crétois, lesquels se regardoient eux-mêmes comme

les premiers Peuples du monde, & les premiers Auteurs de ce culte des Dieux, qui de chez eux avoient passé à toutes les Nations, & s'étoit répandu partout l'Univers.

Mais comme entre les Auteurs de cette Religion & ceux qui en ont écrit, il s'est écoulé plusieurs siecles de ténébres & d'obscurité: que ces Ecrivains n'ont paru que dans le temps de sa corruption; & après qu'elle a été alterée par une multitude de fables sans nombre, il leur a été impossible de remonter jusqu'au temps de son origine; ils nous ont fait d'Iss & d'Osiris, de Bacchus & de Cerès, & de quantité d'autres, des Législateurs particuliers dont on a fixé les époques comme on a voulu; & ces époques dans l'idée commune, sont non seulement beaucoup posterieures à la Création du monde, mais même au Déluge.

Comme l'idée de cette Religion ne nous est venue que du temps de sa corruption, elle n'a jamais dû paroître que comme une Religion monstrueuse. En effet elle est enveloppée de toutes les ténébres de l'Idolatrie & de toutes les horreurs de la magie, sources sécondes des plus grands crimes, des plus pitoyables égaremens de l'esprit, & des plus grands desordres du cœur.

Cette corruption cependant, quelque énorme qu'elle soit, n'est pas si generale, qu'on ne trouve dans le sonds de cette Religion corrompuë des principes contradictoirement opposez à la corruption, des principes d'une morale étroite qui demandent une vertu austere, ennemie du desordre, & qui supposent

supposent une Religion sainte dans son origine. sainte avant qu'elle ait été corrompue; car il n'est pas naturel de penser que la pureté de la morale soit née de la corruption & du vice, au lieu qu'il n'est que trop naturel de voir le vice & la corruption gâter & altérer les choses les plus saintes.

Il fe trouve outre cela dans cette Religion de la premiere Gentilité une si grande ressemblance entre plusieurs points de créance que la foy nous enseigne, & qui supposent une revélation; une telle conformité dans le culte avec celui de la Religion véritable, qu'il semble que presque tout l'essentiel a été pris dans le même fonds.

On ne peut nier cette ressemblance & cette conformité. On trouve, par exemple, des vestiges du Mystere de la très-sainte Trinité \* dans les mysteres d'Isis; dans les Ouvrages de Platon, dans les Religions des Indes, du Japon & des Mexiquains: on décou-

\* Saint Justin, S. Clement d'Alexandrie, Eusebe de Cesarée, S. Augustin & plusieurs autres Peres de l'Eglise, ont cru voir dans les Ouvrages de Platon quelque connoissance assez distincte du Mystere de la très-sainte Trinité. Ce Philosophe avoit puisé cette connoissance dans les Livres de Mercure Trifmegiste, dans les entretiens qu'il avoit eus avec les Prêtres Egyptiens, & dans la science des Mysteres où il s'étoit fait initier. Ceux qui prétendent avoir une intelligence plus parfaite de la science Hieroglyphique des Isiaques, croyent y voir ce Mystere compris sous di-

vers symboles, Cluverius l'a remarqué dans les Divinités des anciens Germains. Les Sçavans qui ont écrit fur les Religions des Indes Orientales, disent aussi qu'il est figuré dans les trois principales Divinités de ce païs-là, Bruma, Vichnou & Routren. Il y a dans le Japon une Idole à trois têtes qui semble exprimer le même Mystere. Acosta assure qu'on en trouvoit des vestiges encore plus marquez au Pérou. Il fait mention en particulier d'une Idole nommée Tangatanga, ce qui fignifie, dit-il, un en trois, & trois en un, signisication qui paroît être une exposition claire & abregée de ce Mystere.

vre plusieurs autres traits semblables dans la Mythologie payenne, ainsi que je le ferai voirdans la suite. Pour ce qui est du culte, les saints Peres ont

été eux - même frappez d'y voir cette ressemblance, non seulement avec ce qu'il y avoit d'essentiel dans la Loy Mosaïque, mais encore avec presque tous les Sacremens de la Religion Chrétienne, & ils n'ont trouvé à cela d'autre réponse, si ce n'est de dire que le Démon avoit toûjours affecté d'être le singe de la Divinité, & de se faire rendre le même culte que rendent à Dieu ses véritables Adorateurs. Ceux qui dans ces derniers temps ont parlédes Religions répandues dans les Indes Orientales & Occidentales, ont montré cette conformité en suivant l'explication des saints Peres. Acosta en particulier, s'est trop étendu sur cette idée.

Cette conformité, & le peu de connoissance qu'on a des premiers siecles dont il ne reste aucuns monumens de l'Antiquité prophane qui ne soient poste-rieurs aux Livres de Mosse, ont sait dire que les Religions du Paganisme fondées par des Législa-teurs particuliers, avoient presque tout tiré de la Loy Mosaïque; & un des plus grands hommes de nôtre siecle a poussé la chose si loin, qu'il a entrepris d'expliquer toute la Mythologie payenne quant à la partie historique, & d'en rapporter tous les Dieux & toutes les Déesses à Moïse & à Sephora son épouse.

Je n'ignore point le respect qu'on doit au carac-tere & à la prosonde érudition de l'Auteur de ce senriment: mais quelque bonne intention qu'il ait eu,

& quelque avantage qu'il prétende en retirer contre l'impiété, en montrant que tous les Dieux de l'Antiquité n'étoient que des figures de Moïfe, qui faifoit profession lui-même d'être un des plus humbles serviteurs du Dieu que nous servons; il me semble que ce sentiment donne beaucoup de prise pour attaquer la Religion, favorise les Athées, & ceux qui peuvent prétendre que la Religion n'est qu'une invention purement humaine, & l'ouvrage

de la politique.

Car s'il est vrai que toutes les Religions aïent copié Moïse, s'il est lui-même le type de toutes leurs Divinités, & le sujet de toutes les fables de la Mythologie; il sera vrai aussi qu'avant Moïse, toute la Gentilité aura été fans Religion & fans Dieux. Il sera vrai de dire que pendant plus de 3000. ans, le monde, si l'on en excepte ce peu de Patriarches dont est sorti le Peuple choisi, aura vêcu dans ce parfait abrutissement que les Auteurs Payens supposent aux hommes avant le temps d'Isis & d'Osiris, de Jupiter & de Junon, de Cadmus & de Cecrops qui commencerent à les policer, au lieu qu'ils vivoient auparavant comme des bêtes. Il sera vrai de dire que des Législateurs posterieurs à Moise, profitant de son exemple, se seront servis de la foiblesse des hommes & de leur ignorance, pour les tenir en bride par une crainte servile pour des Dieux imaginaires qui n'auront rien au-dessus de l'homme, si c'est à Moïse que se rapportent tous ces Dieux : & qui est-ce qui garantira que Moïse lui-même n'a pas imposé aux Hebreux, s'il a été facile aux autres

Législateurs prophanes de séduire toute la Gentilité?

Huer Demonstr. Eyang. Init. Proposit. 4. &c.

Si ce sentiment étoit pris à la rigueur, de maniere qu'en effet les Pheniciens, les Egyptiens, les Perses, les Indiens, les Peuples de la Thrace, de » la Germanie, des Gaules, de l'Iberie, de l'Amerique même, mais sur-tout les Grecs & les Romains, eussent fait leur Divinité de Moise, & » bâti leur Religion sur le modele de la sienne, il ne seroit rien de plus aisé que de le détruire par l'Ecriture & par les Livres même de Moïse. Qu'on les lise, on y verra une Religion formée chez tous les Peuples dont il parle; en particulier chez les Egyptiens & chez les Chananéens avec qui il a eu plus de rapport. On y verra une Religion déja altérée & corrompuë chez ces mêmes Peuples. Quelle Idole éleverent les Israëlites dans le désert, pendant que Moise s'entretenoit avec Dieu, & recevoit la Loy de ses mains? Qu'étoit le Veau d'or, si ce n'est le Symbole d'Isis & une de ces Divinités monstrueuses de l'Egypte déja Idolâtre, qui engagea Dieu à retirer son Peuple de ce Païs de malediction où il auroit pû se corrompre ? Ce n'est pas seulement au temps de Moïse qu'il y avoit une Religion, & que cette Religion étoit alterée chez les Nations. Du temps d'Abraham, la Chaldée étoit sans doute infectée de l'Idolatrie lorsque Dieu lui commanda d'en fortir. Peut-être le Monde l'étoitil déja, lorsque Dieu se détermina à le noyer par un Déluge.

L'étude que j'ai fait de la Mythologie Payenne,

m'a ouvert un chemin à un autre fystème, & m'a fait remonter beaucoup au-delà des temps de Moïse, pour appliquer à nos premiers Peres Adam & Eve tout ce que l'Auteur, dont je viens de parler, a appliqué à Moïse & à Sephora. Ce système qui paroîtra nouveau, quoiqu'il ne dût pourtant pas le paroître, me semble assez bien soûtenu; & quoique je n'aye pas donné toute l'étenduë que je pouvois à mes conjectures, je me persuade qu'on les trouvera assez solides, & que d'autres personnes plus capables pourront y en ajoûter d'autres qui fortisseront les miennes.

Je ne vois point qu'il puisse naître aucun inconvénient de ce système, ni qu'on en puisse tirer aucune consequence désavantageuse à la Religion. Dès qu'il s'agit de Religion, je sais profession d'être si peu attaché à mes idées, que je suis prêt de retracter, & que je retracte d'avance toutes les conjectures dont on pourroit abuser, ou qu'on pourroit prendre dans un mauvais sens.

Mais bien loin de prévoir quelque inconvénient de ce système, il me semble que j'y vois un avantage solide pour la Religion, & qu'il ôte aux Athées tout prétexte de dire qu'elle soit l'ouvrage des hommes.

Car si nos premiers Peres sont l'objet principal de la Mythologie Payenne quant à la partie historique, ils sont les premiers Législateurs, les premiers Propagateurs de la Religion. Ainsi le Paganisme concourt avec les Livres saints à nous démontrer que la Religion vient d'une même source.

Dans ce système, on voit une Religion pure & sainte en elle-même & dans son principe: une Religion émanée de Dieu qui la donna à nos premiers Peres. Il ne peut y avoir en esset qu'une Religion, & cette Religion étant pour les hommes, doit avoir commencé avec eux, & doit subsister autant qu'eux. C'est ce que la Foy nous enseigne, & que la raison nous dicte.

Dans ce système, on voit dès la création de l'homme une Religion & un culte formé & public, confistant en beaucoup de traditions, de principes de vertu, d'observances & de cérémonies légales, ainsi que le comporte avec soi l'idée même de Religion & de la condition des hommes. Peut-on en effet s'imaginer que les hommes nez pour la société, ayent vêcu plusieurs siécles sans culte public, & sans d'autres obligations que celles que pouvoit imposer à un chacun sa dévotion particuliere? Cela n'est point probable. La Religion étant certainement le lien le plus fort, & qui peut le plus contribuer à les unir.

Il est facile dans ce système de concevoir comment cette Religion ayant été donnée à nos premiers Peres, doit avoir passé de génerations en génerations comme une espece d'héritage commun à tous, & s'être ainsi répanduë par-tout, au lieu qu'on ne peut se persuader qu'avec beaucoup de peine, qu'une Religion qui seroit née quelques siécles après le Déluge, & dont on devroit l'invention à un Peuple particulier, tel que seroient les Egyptiens, eut pû passer chez toutes les Nations, sans en excepter

aucune, après que ces Nations auroient été séparées les unes des autres, comme elles le sont aujourd'hui, divisées d'interêt & d'inclination, plus portées à se faire du mal, qu'à se communiquer ce

qu'elles pourroient avoir eu de bon.

Il est facile de concevoir dans ce système, comment cette Religion pure & simple dans son origigine, a pû s'altérer & se corrompre par la suite des temps; l'ignorance & les passions étant des sources qui empoisonnent les meilleures choses, & d'où naissent infailliblement le déreglement & le désordre. Nous en avons un exemple subsistant dans les Religions des Indes. Ces Religions sont toutes Hieroglyphiques: cela est encore maniseste; cependant combien de fables grossieres a inventé l'ignorance pour expliquer des Symboles dont ils ne sçavent plus la signification? Elles ont quantité de maximes qui portent à une morale très-austere; cependant quel alliage n'y trouve-t'on point de ces maximes avec la plus grande corruption de mœurs, autorisée par l'exemple des Divinités?

Il est aisé d'expliquer dans ce système, comment, malgré l'altération de la Religion, malgré les changemens qui s'y sont faits chez les disserens Peuples du monde, il s'y trouve néanmoins par-tout une certaine uniformité dans des fables qui ont rapport à la Vérité, dans certains points de la morale, & dans plusieurs observances légales, qui supposent des Principes semblables à ceux de la véritable Religion, & dont on peut tirer des argumens très-forts

contre ceux qui l'ont alterée?

J'y trouve enfin un dernier avantage: c'est que de la maniere dont j'explique la Mythologie Payenne & la Théologie Symbolique, je rapporte les Symboles & les Hieroglyphes à la Divinité, aux principes de nôtre Religion, & non pas à une explication du Monde Physique, telle que l'ont donnée des Philosophes Payens dans les derniers temps du Paganisme, explications qui peuvent favoriser l'impiété, & donner du crédit à un Atheïsme rassiné.

piété, & donner du crédit à un Atheisme rassiné.

Les Athées peuvent objecter contre mes conjectures leur nouveauté, & dire que dans les explications que je donne de la Mythologie Payenne, j'établis un système sur une matiere très-obscure en elle-même. Je pourrois m'inscrire en faux contre cette nouveauté prétenduë, que je trouve sondée sur les Auteurs que je cite, & sur des conjectures très-probables. Il est vrai que je n'ai garde de donner mes conjectures pour des démonstrations. Neanmoins, quoique simples conjectures, elles ne laissent pas de faire un argument très-fort & une espece de conviction, si on veut les réunir toutes sous un même point de vûë. Mais eux-mêmes, quel sondeme point de vûë. Mais eux-mêmes, quel fondement ont-ils pour établir leur sentiment? Il n'est point de Législateur des temps connus, qu'ils puissent citer comme premier Auteur d'une Religion, avant lequel on ne démontre qu'il y avoit une Re-ligion reçûë. Il y en avoit une avant Numa chez les Romains. Moïfe, dont les Ecrits sont antérieurs à tout autre Ouvrage que nous ayions, fait voir une Religion établie depuis l'origine du monde, ils font donc obligez d'avoir recours aux Législateurs des **Nations** 

Nations qui vivoient dans ces siecles d'obscurité, dont on ne peut fixer aucune époque, & qu'on regarde comme les temps de la fable, de qui par consequent ils ne peuvent rapporter aucun fait, ni rien dire d'assuré : à ces Législateurs que les Peuples ont regardé comme leurs premiers Fondateurs, que les Auteurs anciens appellent pour cette raison Autochthones, c'est-à-dire engendrez du limon de la terre, & que l'Antiquité payenne nous represente d'une maniere symbolique sous la figure de moitié hommes & moitié serpens. Cela suffit-il pour sonder leur opinion? non sans doute, mais cela soûtient parfaitement bien la mienne; car ces deux qualités ne peuvent manifestement convenir qu'à nos premiers Peres, ainsi que je l'explique.

Ce n'est pas seulement dans l'Article de la Religion que je sais voir que les Peuples de l'Amerique, regardez comme des Barbares, en ont une; on en verra plusieurs traits singuliers & curieux dans les autres Articles de leur Gouvernement, de leurs Mariages, de leurs Guerres, de leur Médecine, de leur Mort, Deüil & Sepulture; de maniere qu'il semble qu'autresois & dans les premiers temps, la Religion influoit en tout.

La matiere des Mœurs est une matiere vaste qui embrasse tout dans son étenduë, qui renserme bien des choses disparates, & lesquelles ont trèspeu de rapport entre elles : c'est pourquoy il a

Tome I. C

été très-difficile de les rassembler sous un point de vûë. Le parallelle continuel que je sais des Mœurs des Ameriquains avec celles des Anciens, a encore augmenté beaucoup la dissiculté. Je n'ai pas laissé neanmoins d'y donner un certain ordre par la division que j'ai faite, en réduisant les principales choses sous certains titres, tels que la Table des Matieres les presente. Mais comme la plûpart de ces titres embrassent euxmêmes beaucoup de matiere, j'ai tâché de garder une certaine méthode, enchaînant les choses de telle maniere, qu'elles se trouvent dans l'ordre qu'elles doivent naturellement avoir; & leur donnant une telle liaison, qu'elles paroissent suivre l'une de l'autre.

Je n'ai point jugé à propos de les diviser en Chapitres, en Sections & en Paragraphes pour ne point trop couper le fil de mon discours. Cependant pour soulager le Lecteur, qui est souvent bien aise de s'arrêter à quelque point fixe, quand la longueur l'ennuïe, j'ai mis quelques titres à la marge qui peuvent lui servir comme d'entrepôt. Dans la description des Mœurs des Ameriquains, le parallelle avec les Anciens est toûjours soûtenu, parce qu'il n'y a pas un seul trait des mœurs de ceux-là qui n'ait son exemple dans l'Antiquité. Quelques Articles qui concernent les Mœurs des Anciens, sont naître incidemment une espece de Dissertation, lorsque ce qu'ils ont d'obscur ou de curieux, demande qu'on les développe. On trou-

vera peut-être quelques-unes de ces Dissertations un peu longues. J'ai fait ce que j'ai pû pour ne pas trop m'étendre: mais j'ai crû ou que je ne devois pas entamer une matiere, ou que je devois l'éclaircir. On sera dédommagé de la longueur si la découverte paroît nouvelle, & si la conjec-ture ou la preuve sont solides.

Je commence par l'Article de l'Origine de ces Peuples; j'y examine si l'Amerique a été connuë des Anciens? comment & par où elle a pû être peuplée? en quel temps elle a pû l'être? & quelles peuvent être les Nations qui s'y sont transplantées? On ne peut avoir sur ce dernier point en particulier que des conjectures assez vagues dont j'apporte les raisons. Aussi mon dessein n'estil pas de démêler tous ces Peuples Barbares pour rapporter chacun d'eux à un Peuple connu dans l'Antiquité. Mais, quoiqu'on pût apporter des conjectures assez probables de quelques - uns en particulier, ainsi que je le fais voir dans l'exemple des Iroquois & des Hurons, cette connoissance me paroît peu nécessaire; & il sussit de montrer dans tout le détail des Mœurs des Ameriquains une si grande uniformité avec les Mœurs des premiers Peuples, qu'on en puisse inferer qu'ils fortent tous d'une même tige.

Après un caractere des Sauvages qui en donne une idée generale, j'entre dans le détail des Mœurs par l'Article de la Religion : j'y examine par or-dre quel est l'objet de leur culte; en quoi ce culte consiste; quelle en est la fin: & je finis par le jugement qu'on doit porter des vestiges de Judaïsme & de Christianisme, qu'ont trouvé en Amerique ceux qui en ont fait la premiere découverte. En tout cela, la Mythologie est tellement mêlée, qu'elle y fait un système entier, où j'espere qu'on verra avec plaisir ce que j'y dis de la Theologie Symbolique des Payens, du Sabaïsme, du Polythéïsme, du culte de Vesta, des particularités des Sacrifices, des Ministres des Dieux, des Mysteres, des Initiations, de la Theurgie & de la Divination; de l'Immortalité de l'Ame, & de son Etat après la mort.

Je fais succéder à l'Article de la Religion celui du Gouvernement Politique. De toutes les formes de Gouvernement, celle qui m'a paru la plus curieuse, est celle des Hurons & des Iroquois, parce qu'elle est la plus conforme à celle des anciens Crétois & des Lacedémoniens, qui avoient eux-mêmes conservé le plus long-temps les Loix & les Usages qu'ils avoient reçûs de la premiere Antiquité. Quoique cette forme de Gouvernement Olygarchique soit particuliere, la maniere de traiter les affaires est presque generale dans tous les Etats des Peuples Barbares: la nature des affaires presque la même, aussi-bien que leurs afsemblées publiques, leurs festins & leurs danses.

Considerant ensuite les Sauvages plus en parsiculier, je parle de leurs Mariages, des Loix & des Cerémonies qu'ils y observent; de leur divorce, de l'éducation des enfans, & de leur jeunesse. La Religion peut en retirer un avantage; car je crois y prouver assez bien, contre ce que plusieurs Auteurs ont avancé, qu'il y a eu de tout temps des Loix que les hommes ont respectées, des cerémonies qu'ils ont pratiquées, des degrez de consanguinité qu'ils ont prohibez. L'exemple d'Abraham que j'apporte, me paroît démonstratif pour détruire l'erreur où nous ont jetté les Auteurs prophanes, en disant que c'étoit une Loy chez les Egyptiens que les freres épousassent leurs sœurs. J'explique les causes de cette erreur par rapport à quelques autres Peuples particuliers, & je finis par la comparaison de l'éducation des Sauvages, avec ce qu'on trouve dans l'Antiquité de l'éducation dure des Crétois, des Lacedémoniens & des Perses.

De-là passant à leurs occupations, je renferme sous ce titre general plusieurs matieres. Je parcours d'abord les occupations des hommes chez eux & dans leur domestique. J'y parle de leurs Villages, de leurs cabanes, de leurs habillemens & de leurs ornemens; je traite ensuite de celles des femmes, qui semblent nées dans ces païs-là pour le travail, & qui ont la peine de l'Agriculture & de tous les soins du ménage. On trouve encore ici plusieurs traits de l'Antiquité, qui ne sont pas indisferens touchant la maniere de s'habiller, de s'orner, de mettre les peaux en œuvre, de se

peindre avec des couleurs inéfaçables, & d'autres qui sont passageres; touchant la premiere nourriture des Anciens, & la maniere de la préparer. J'y ai joint quelques recherches sur le Tabac & sur le Sucre, par rapport aux connoissances qu'en ont eu les Anciens, & les vestiges que nous en trouvons dans les Auteurs.

Les occupations des Sauvages au dehors, sont la Guerre, leurs Ambassades, leur Commerce, leur Chasse & leur Pêche.

La Guerre a pour tous les Sauvages des attraits si singuliers, qu'ils semblent naître & vivre pour elle; elle est de toutes leurs passions celle dont ils sont le plus de parade. L'Article que j'en ai fait est fort long, parce que j'y ai inseré celui de leurs Voyages & de tout l'attirail de leurs courses. J'entame cette matiere par les motifs qui leur rendent la Guerre comme néceffaire. J'explique la maniere dont la Guerre se chante & se déclare, les préparatifs par terre ou par eau. Je parle ensuite de leurs armes, de l'ordre qu'ils gardent dans leur route, des précautions qu'ils observent en Païs Ennemi, de leur Campemens, de leurs Evolutions militaires, de la méthode qu'ils ont pour attaquer ou se défendre, soit en campagne, soit au siège des Places. Le reste roule sur le retour des Guerriers après leur victoire, leur conduite envers leurs prisonniers dans leur marche, la réception cruelle qu'on leur fait dans tous les Villages où ils arrivent, la description des asfreux supplices que souffrent ceux qu'on a condamnez à mort, & les avantages de l'adoption de ceux à qui on juge à propos de donner la vie. Il y a plusieurs traits d'antiquité répandus dans tout cet Article, qui répondent à la varieté de la matiere, & qui paroîtront d'autant plus recherchez, qu'ils rappro-cheront plus sensiblement des usages des temps les plus reculez, dont on ne voit plus que quelques traces dans les Auteurs les plus anciens. Je mets dans ce nombre ce que je dis du Symbole de l'Enrollement, de la premiere Navigation des Anciens, de la connoissance des Astres & de la supputation des Temps; de la Science des Vestiges, de la maniere de s'orienter, de saire du feu, & plusieurs autres traits que le Lecteur y pourra remarquer.

Je ne traite dans les Articles de leurs Ambassades, de leur Commerce, de leur chasse & de leur Pêche, que ce qui peut avoir du rapport à l'Antiquité. Le reste est trop connu, & se trouve dans un trop grand nombre de Voyageurs. Je me fuis arrêté avec plaisir à donner une longue Description du Calumet de Paix, à cause de la com-paraison que j'en fais avec le Caducée de Mer-cure. J'ai rapproché pour cela des morceaux des Auteurs anciens que je crois assez peu connus, & qui feront voir une grande ressemblance. Les occupations nécessaires sont suivies de cel-les qui sont de divertissement. Les unes sont de

pur divertissement, & les autres d'un divertissement mêlé d'exercice. Dans l'ordre des premiers, il est parlé d'un jeu, qui a fourni la matiere à plusieurs Dissertations des Sçavans. Je trouve dans l'ordre des seconds quelques jeux & quelques exercices de la Spheristique & de la Gymnastique des Anciens.

L'ordre naturel me conduit ensuite à parler de leurs Maladies, de leur Médecine, de leur Mort,

de leur Sépulture & de leur Deüil.

Je distingue deux sortes de Médecine pour leurs maladies; l'une naturelle, & l'autre qui ne l'est pas, ou qu'on doit supposer ne pas l'être. C'est cette Médecine qui étoit en usage dans les premiers temps, & qui se faisoit par la voye de la Divination. Je parle de toutes les deux, & toutes les deux ont des choses dignes de remarque; la derniere sur-tout contient un point d'Antiquité

qui mérite de l'attention.

L'Article de la Mort, de la Sépulture & du Deüil, appartient à la Religion, & me paroît une preuve convainquante de l'idée qu'ont eu toutes les Nations de l'Immortalité de l'Ame: c'est dans ce point que je trouve les Ameriquains encore plus conformes aux mœurs des premiers temps, que dans tout le reste. Tout y est remarquable, leur maniere d'habiller les morts, de les laver, de les oindre, de les louer & de les pleurer. Leurs differens usages concernant la Sépulture, leurs Nonies, leurs Festins, leurs Jeux sunéraires,

neraires, leurs Idées sur ce qui reste dans le Tombeau après la mort; les devoirs qu'ils ont coûtume d'y rendre aux désunts, & les Loix établies pour le Deüil. Je termine cet Article par une Fête generale des morts, que les Hurons & les Iroquois avoient coûtume de celébrer de 12 en 12 ans ou environ, & qu'ils célebrent encore aux transports de leurs Villages. Cette Fête a quelque chose de curieux & de surprenant en même temps.

Enfin je conclus tout l'Ouvrage par l'Article de la Langue. J'y compare les Langues de l'Amerique avec les Langues sçavantes & les Langues vivantes connues en Europe. Je rapproche quelques termes des Langues Huronne & Iroquoise, qui se trouvent dans la Grecque, & quelques autres termes des Langues Barbares que j'ai ramassez dans les Auteurs anciens, & j'en tire quelques conjectures pour sonder mon sentiment sur l'origine de ces Peuples.

Le séjour que j'ai fait parmi des Iroquois, m'a engagé à détailler plus particulierement leurs Mœurs, parce que je les connois mieux, & que je suis plus assuré de ce que j'avance. On peut dire neanmoins que les Mœurs des Sauvages en general sont assez semblables. Lorsque je sçais quelque chose de particulier des autres Nations, je ne le laisse pas passer sous silence.

Le Commerce des Européans a beaucoup fait perdre aux Sauvages de leurs anciennes Coûtumes, & alteré leurs Mœurs. J'examine ici ces Mœurs

& ces Coûtumes, telles qu'elles étoient avant leur altération, & telles qu'ils les avoient reçûës de leurs Ancêtres. Je pourrai parler des changemens qui se sont faits parmi eux dans un autre Ouvrage, où je me propose de traiter de l'établissement de la Religion Chrétienne parmi eux, & des efforts qu'ont fait les Ouvriers Evangeliques pour adoucir ces Mœurs sauvages, & les rendre conformes à la Loy de Jesus-Christ.

Pour ce qui est des Mœurs & des Coûtumes des Anciens, j'ai puisé mes connoissances dans les Auteurs dont l'autorité est la plus reconnuë, & dont les Ouvrages sont le plus respectez. Je les cite dans les endroits où je le crois nécessaire. J'apporte quelquesois leurs passages entiers, ou dans le corps de l'Ouvrage, ou en note au bas de la page. J'ai aussi mis en note plusieurs Remarques qui m'ont paru curieuses, & qui auroient ques qui m'ont paru curieus, & qui auroient trop allongé ma narration si je les avois inserées dans la suite du discours. Ce que les descriptions ou les notes n'expliqueront pas assez, sera éclairci par les figures & le nombre de planches que je fais graver. Mon style est peut-être un peu trop négligé, mais je ne me suis point étudié à la recherche des termes: j'ai crû qu'on devoit pardonner cette négligence à un Missionnaire; & je me suis persuadé que le Lecteur feroit grace à mon Ouvrage, s'il n'y trouvoit pas de désauts plus considerables fiderables.

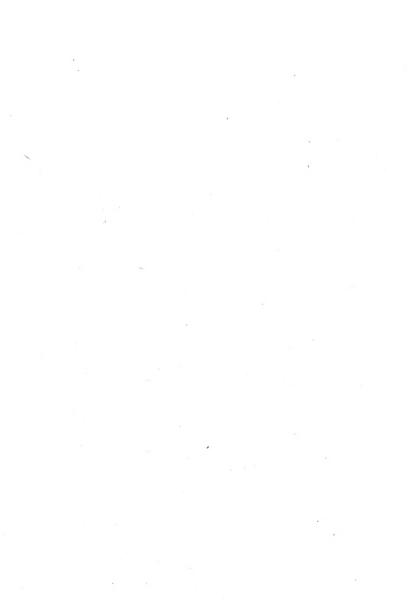



Golfe du Mexique . Mer Vermeille .

M. Riviere de la Plata

N. Montagnes des Andes.

nouvelle Angleterre T. Côtes de la nouvelle France.

Les Eskimaux, Kilistinons, Testes de Boule, Assinibouals, et Sioux, occupent tout le Nord du Canada. Les Nations Iroquoises, Huronnes, Algonquines, et Outaouases, les environs du Fleuve S. Laurent, Les Ilinow, Natchez &c. sont sur le Mississippi. Les Virginiens, Floridiens, Loups, Mahingans &c. sont au voisinage des Anglois. Les Abenaquis sont entre l'Acadie, et la Nouv le Angleterre. Les Caraïbes étoient autre fois maitres de toutes. les Antilles. Les Tapuyes, Galib'is, Bresiliens, et Peuples, du Paraguay, occupent toutes les Cotes de l'Amerique Meridio!! du côté de la Mer du Nord . Le Centre de l'Amerique Merid.! est plein de Nations diverses, On compte 70. Langues differentes sur le F.des Amazones.



# DE L'ORIGINE DES PEUPLES DE L'AMERIQUE.

E vaste Continent, divisé, selon la com-mune opinion, en deux grandes Peninsules de PA-merique. à qui l'on a donné le nom d'Amerique Septentrionale & Meridionale, s'étend des deux côtez bien avant vers l'un & vers l'autre Pôle, & forme comme un autre Monde qu'on peut appeller nouveau, parce que les deux vastes Mers du Nord & du Sud, qui l'environnent tout entier ou presque tout entier, en avoient par leur vaste étenduë dérobé la connoissance, jusqu'à ces derniers temps, aux Peuples de l'ancien Monde, qui ne connoissent pas encore les bornes de celui même qu'ils habitent.

Ce ne fut que vers la fin du quinzième siecle, que ces Régions immenses furent découvertes par un de ces évenemens qui semblent naître du hazard, mais que Dieu a réservé dans les trésors de sa Providence, & qui sut comme le moment heureux marqué par la grace du Redempteur, pour

merique.

éclairer des lumieres de la Foy cette multitude innombrable de Nations que le Démon tenoit sous son esclavage, qui étoient ensevelies dans les ténebres de l'erreur, dans les ombres de la mort, & plongées dans toutes les horreurs que doivent produire une brutale ferocité, & tous les égaremens de l'Idolatrie.

Christophle Colomb Génois, eut le premier la gloire de cette Découverte sous le regne storissant des Rois Catholiques, Ferdinand & Isabelle, parce qu'il sut le premier qui donna connoissance en Europe des Isles qui sont dans le Golphe de Mexique où il avoit abordé. Quatre ans après lui, Americ Vespuce Florentin, découvrit la Terre-Ferme, où il sit depuis quatre voyages, dont il nous a laissé des Mémoires. Moins heureux dans un sens que Colomb, qui sut mieux récompensé, mais plus heureux dans l'autre, ayant donné son nom à la quatriéme partie du Monde: honneur que lui auroient envié les plus sameux Conquerans, qui n'ont pû faire passer le leur aux Etats dont ils se sont rendus les maîtres.

La Découverte de l'Amerique eut quelque chose de si frappant pour les Sçavans même, que les premieres questions qu'elle sit naître, surent de sçavoir, si les hommes qui l'habitoient, étoient de la race d'Adam: & supposé qu'ils sussent issus de nos premiers Peres, ainsi que la Foy ne laissoit pas lieu d'en douter: en quel temps? comment? & par où cette Partie du Monde avoit commencé

d'être peuplée? si les Anciens en avoient eu quelque connoissance? enfin quels étoient les Peuples de l'ancien Monde qui avoient passé dans le Nouveau? Ces dernieres questions étoient fort problematiques, & donnerent lieu aux Sçavans de débiter beaucoup d'érudition, malgré laquelle, la plûpart sont encore indécises, & le seront encore long-temps selon toutes les apparences.

Pour en dire neanmoins ce qui paroît de plus Amerique vraisemblable, je ne doute point que les Anciens connuë des Anciens des Anciens.

Je ne me fonde point sur ce que dit Platon de Plato in Tifon Isle Atlantide; car, quoique la description qu'il fait de son étendue se rapporte assez à l'Amerique, cette description neanmoins est mêlée de tant de circonstances fabuleuses, qu'il en parle lui-même comme d'une fable inventée par les Egyptiens, de qui Solon l'avoit apprise.

Ce qu'Elien raconte du discours de Silene à Midas Roy de Phrygie, a aussi tout l'air d'un mensonge poëtique, & l'Auteur n'en disconvient

Ælian. lib. 36

pas.

La prophétie si vantée de Seneque le Tragique, n'est autre chose qu'un Enthousiasme de Poëte, fondé sur les Découvertes nouvelles qu'on avoit faires de son temps, & sur les apparences d'en faire encore d'autres dans la suite. Il n'y avoit à cela nul mystere; tout autre pouvoit prophetiser sur ce ton tout comme lui, sans être inspiré de

Seneca in-Medeâ.

l'esprit de Python, & sans sçavoir gran-chose de l'avenir.

p. 108.

Le seul Auteur qu'on ait cité sur ce sujet, qui en parle d'une maniere plus positive & plus assu-Diod. sic. rée, c'est Diodore de Sicile qui en attribuë la Découverte aux Pheniciens. Ceux-ci s'étoient appliquez de bonne heure au Commerce & à la Navigation; ils se rendirent en peu de temps fameux, & fonderent plusieurs Colonies sur les Côtes de la Méditerranée, soit dans l'Afrique, soit dans la Grece & dans les Espagnes. S'étant ensuite beaucoup enrichis par leur trafic, ils tenterent de passer le Détroit de Gibraltar. D'abord ils ne s'écarterent pas beaucoup des Colomnes d'Hercule, & s'établirent à Cadix où ils bâtirent un Temple magnifique à ce Dieu: ils se hazarderent ensuite peu à peu à ranger les Côtes de l'Ocean. Or il arriva que cotoyant ainsi l'Afrique, une tempête de plusieurs jours les emporta vers une Isle d'une très-vaste étenduë, & trèséloignée du côté de l'Occident. A leur retour, ils en donnerent la premiere connoissance, ils en firent des Relations bien brodées & bien magnifiques, selon le style des Voyageurs. Cela sit que les Tyrrheniens ayant acquis l'Empire de la Mer, résolurent d'aller saire un établissement en ce Païs-là, & en firent tous les frais: mais les Carthaginois s'y opposerent avec vigueur, appréhendant que les leurs, ébloüis par tout ce qu'on en racontoit de merveilleux, ne suivissent ce mauvais

exemple. Ils se flattoient aussi que s'il leur arrivoit quelque désastre, & que la fortune renver-sât leur Empire, ils auroient une retraite dans un Païs inconnu à leurs Vainqueurs; car ils espe-roient que dans le cas d'une nécessité semblable, ils pourroient s'y transplanter avec leurs familles & tous leurs effets.

Je ne sçache pas que personne ait sait encore attention à cet endroit de Pausanias qui me paroît bien valoir celui que je viens de rapporter de Diodore de Sicile. Cet Auteur dit que s'informant Pausanias in par tout s'il y avoit des Satyres, & de quelle nature Atticis, p. 21... ils étoient; il avoit interrogé sur cela plusieurs personnes fort inutilement : mais qu'enfin un certain Euphemus, Carien de nation, lui avoit raconté que voyageant vers l'Italie, il avoit été poussé par une tempête des plus violentes aux extrémités de l'Ocean, où il se trouve, disoit-il, des Isles que les Marins nomment Satyrides, & qui sont habitées par des hommes Sauvages, dont la chair est fort rougeâtre, & qui ont des queuës, lesquelles ne sont pas moindres que celles des chevaux. La crainte que les Matelots avoient des habitans de ces Isles qu'ils connoissoient assez, leur faisoit éviter d'aborder : mais le gros temps les ayant obligez d'approcher de la Côte, ils en furent d'abord investis, & ils ne purent s'en délivrer qu'en exposant une semme de l'équipage.

Ce récit d'Euphemus me paroît assez vraisemblable, & la description de ces Insulaires con-

vient parfaitement aux Caraibes qui étoient maîtres des Antilles, de la plus grande partie desquelles ils ont été chassez par les Européans en ces derniers temps. La chair de ces Peuples est fort rougeâtre: elle l'est naturellement; & c'est moins un esset du climat, que de l'imagination des Meres, qui trouvant de la beauté dans cette couleur, la transmettent à leur fruit; elle l'est aussi par artisice: car ces Barbares se sont peindre tous les jours avec le rocou qui leur tient lieu de vermillon, & les fait paroître rouges comme du sang.

Pour ce qui est de l'imagination de ces Matelots qui croyoient voir des Satyres, elle ne venoit que de la peur qui leur faisoit prendre des queuës postiches, pour des queuës réelles. Presque toutes les Nations Barbares de l'Amerique se donnent cet ornement, sur-tout quand elles vont en

guerre.

Comment & par où l'Amerique a pû être peuplée.

L'Amerique a pû être abordée par differens endroits, & s'être ainsi peuplée de tous côtez; cela est hors de doute: elle n'est separée des Terres Australes que de fort peu : au Septentrion, le Groenland qui est peut-être contigu à ce nouveau Monde, n'est pas extrêmement éloigné de la Lapponie. Les Terres de l'Asie qui la bornent vers la Terre de Jesso, font aussi peut-être avec elle un même Continent, ou n'en sont qu'à une très-petite distance, si les Détroits qu'on y suppose,

pose, percent jusqu'à la Mer de Tartarie. L'Ocean qui l'environne entierement ou presque entiere-ment, est semé d'Isles, tant dans la Mer du Nord,

que dans celle du Sud. On pourroit y avoir passé
d'Isle en Isle, ou par le malheur des naufrages,
ou par un esset du pur hazard.

Le célebre Grotius s'étoit persuadé qu'on y
avoit pénetré par les deux extrémités, & que ce
orig. Gent.
vaste Continent divisé en deux Peninsules, comAmeric. me je l'ai déja dit, avoit été occupé d'une part par les Peuples, qui du Nord de l'Europe, avoient traversé dans le Groenland & dans la nouvelle Zemble, d'où ils s'étoient répandus dans toute l'Amerique Septentrionale jusqu'à l'Isthme de Panama, & d'autre part, par les Abyssins & Ethiopiens qui poussés vers le Cap de Bonne-Esperance, & se voyant contraints d'abandonner l'Afrique, avoient gagné les Terres Australes peu éloignées de la Terre de Feu & du Détroit de Magellan, d'où ils avoient passé dans l'Amerique Meridionale. Mais ce système n'est guéres soûtenable, & Jean de Laet l'a refuté d'une ma- in Not. ad niere assez solide.

Differt. Hug. Grot.

Ceux qui feront attention à la multitude des Peuples differens qu'on y trouve, se convaincront aisément qu'elle n'a pû être peuplée universelle-ment par le hazard des naufrages dans des temps où la Navigation étoit si imparfaite, qu'on regar-doit comme une témerité d'entreprendre de côtoyer même les terres le long de l'Ocean dont les

Tome I.

ondes sont toûjours fort élevées. Cela paroîtra plus sensible, si l'on fait réslexion qu'encore aujourd'hui les Ameriquains n'ont que de miserables canots saits de peaux de Loup marin & d'écorce d'arbre, ou bien des Pyrogues qui ne sont que des arbres creusez en sorme de bateau, avec quoi ils n'osent tenter de s'éloigner beaucoup en pleine mer, & qui sont encore moins capables de soûtenir l'effort des tempêtes dans une Mer aussi vaste, & où les plus grands vaisseaux cedent souvent à la violence des flots.

dent souvent à la violence des slots.

L'opinion la plus universellement suivie & la plus probable, est celle qui fait passer toutes ces Nations dans l'Amerique par les terres de l'Asse. Il y a des motifs d'une très-grande probabilité, qui persuadent que l'Amerique est jointe au Continent de la Tartarie Orientale, quoique jusqu'à présent on y ait supposé quelque Détroit qui l'en sépare. Je ne crois pas devoir approsondir par de simples conjectures une chose qui ne peut être éclaircie que par la découverte même: mais soit que ces terres soient contiguës, soit qu'elles soient divisées par quelques petits bras de mer, il a été facile d'y pénetrer, & j'espere que de la comparaison des Mœurs des Ameriquains avec celles des Asiatiques & des Nations comprises sous les noms Assatiques & des Nations comprises sous les noms des Peuples de la Thrace & de la Scythie, il réfultera dans la suite de cet Ouvrage comme une espece d'évidence, que l'Amerique a été peuplée par les Terres les plus Orientales de la Tartarie.

Nous ne trouvons point d'Epoque certaine dans Epoque du l'Antiquité avant les Olympiades. Tous les temps où jusques-là sont des temps d'obscurité; & c'est dans cette obscurité que se trouve plongée l'Epoque peuplée. du temps où l'Amerique a pû être peuplée, supposé qu'elle soit aussi ancienne. Lescarbot n'a point Marc Lesfait de difficulté d'avancer d'une maniere très- carbot, Hist. forte, & qui semble passer la conjecture, que ce, Liv. 1. c. Noé n'ignoroit point ces Terres Occidentales, « où par avanture il avoit pris naissance, que du « moins il en avoit connoissance par renommée. « Qu'ayant vêcu trois cens cinquante ans après le « Déluge, il avoit lui-même pris le soin de peu-« pler ou de repeupler ces païs-là : qu'étant grand « Ouvrier & grand Pilote, chargé d'ailleurs de « réparer la désolation de la Terre, il avoit pû « y conduire ses enfans, & qu'il ne lui avoit pas « été plus difficile d'aller par le Détroit de Gibral-« tar dans la Nouvelle-France, ou du Cap-Vert » au Bresil, qu'il l'avoit été à ses enfans d'aller « s'établir au Japon , ou qu'il lui fût difficile à lui- « même de venir des montagnes d'Arménie dans « l'Italie, où il fonda le Janicule sur le Tybre, si « les histoires des Auteurs prophanes sont veri-« tables. «

Il est vrai que pendant deux mille ans ou da-vantage, qui se sont écoulez depuis la naissance du Monde jusqu'au Déluge, les Descendans du premier Homme, qui dans les premiers temps, joüif-soient de plusieurs siecles de vie, & qui avoient

reçû de Dieu une très-grande fécondité, devoient s'être multipliez & répandus fort au loin sur la Terre. Quoique l'Ecriture Sainte ne nous donne point de connoissance au juste des Païs qu'ils occuperent, & que les Livres prophanes ne nous en apprennent rien, il est probable neanmoins qu'ils habiterent les mêmes Païs, où la posterité de Noé se rejetta d'abord après le Déluge, c'est-à-dire, qu'outre une grande partie de l'Asse, ils possederent encore l'Egypte, la Lybie, & cette Partie de l'Europe qui est la plus Meridionale.

Peut-être que malgré l'incertitude où nous jet-

tent les Auteurs, en confondant les temps qui ont précedé le Déluge universel, & ceux qui l'ont suivi: on ne laisseroit pas de démêler un peu la verité si on vouloit s'y appliquer. En esset, s'il est vrai, comme je le dirai plus au long dans la suite, que la Cerés des Grecs, l'Isis des Egyptiens, & la Mere des Dieux des Phrygiens, ne soient autre chose qu'Eve, la Mere de tous les hommes; presque toute la fable de la Mythologie payenne devra se rapporter aux temps qui ont précedé le Déluge. Les déluges de Deucalion & d'Ogyges ne seront plus des déluges particuliers: mais le vrai Déluge universel, dont il n'est presque point de Nation qui n'ait retenu quelque idée, mais une idée qui étoit très-confuse au temps des Auteurs prophanes qui en ont écrit les premiers après Moïse.

Il est constant que l'Histoire du Déluge de

Deucalion, de la maniere dont elle est rapportée Lucien, de par Lucien, est entierement semblable quant à la Déesse de syrie. la substance à ce que l'Ecriture Sainte nous enfeigne du Déluge universel, de sorte que le Deucalion Scythe des Grecs ne paroît pas être different du Patriarche Noé. Voici à peu près ce qu'il en dit. « Les Grecs assurent dans leurs fables, « que les premiers hommes étant cruels & info-« lens, sans foy, sans hospitalité, sans humanité, « périrent tous par le Déluge ; la terre ayant poussé « hors de fon fein quantité d'eaux qui grossirent « les sleuves, & qui firent déborder la Mer à l'aide « les fleuves, & qui firent déborder la Mer à l'aide « des pluïes, de sorte que tout sut inondé. Il ne « demeura que Deucalion qui s'étoit sauvé dans « une Arche avec sa famille, & une couple de bê- « tes de chaque espece qui le suivirent volontai- « rement, tant sauvages que domestiques, sans « s'entre-manger, ni lui faire aucun mal. Il vo- « gua ainsi jusqu'à ce que les eaux furent retirées, « puis il repeupla le Genre Humain. » On ne doit point dire que les Grecs eussent copié l'Ecriture Sainte sur cet Article. L'Histoire du Déluge est un point de l'Histoire du Monde. & non passi un point de l'Histoire du Monde, & non pass d'une Nation particuliere, telle qu'étoit la Nation Juive. Noé étoit le Pere des Hébreux, des Grecs & de tous les autres Peuples. L'Histoire de ce Patriarche devoit avoir passé à chacun de ces Peuples par ceux qui en étoient les Fondateurs : mais cette Histoire devoit avoir reçû plus d'alteration chez celles qui avoient été plus long-temps inculres. E iii.

Cœlius Rhedigin. Lib. 9.

Pour ce qui est du déluge d'Ogyges, Cœlius Rhodiginus 'remarque que dans les temps anciens, on regardoit Ogyges comme si ancien luimême, qu'on disoit souvent en proverbe, vieux comme Ogyges, pour marquer l'antiquité la plus

éloignée.

Il semble aussi qu'on peut discerner deux temps, où la Phrygie, l'Egypte, l'Attique & le reste de la Grece ont été peuplées, dont l'un est celui de Cerés & des Dieux, & l'autre est posterieur au déluge. On distingue dans les Dynasties des Egyptiens, les temps des Rois Dieux, des Rois demi-Dieux, & des Rois-Hommes. On distingue dans les Dynasties des demi-Dieux, & des Rois-Hommes. On distingue dans les des Rois-Hommes. demi-Dieux, & des Rois-Hommes. On distingue de la même maniere dans l'Isle de Crete & dans la Phrygie, les temps de Rhée, ou de la Mere des Dieux, de Saturne, de Jupiter, &c. On ne voit rien au-delà de ces premiers temps, & ces temps même se rapportent de telle sorte, que les Dieux des Grecs sont ceux des Egyptiens & des autres Nations; au lieu que dans des siecles posterieurs, les Rois reconnus pour de purs hommes comme Minos, &c. sont affectez à certains Pais, & n'ont rien de commun avec d'autres Peuples. On pourroit, ce semble, tirer de-là un argument, que ces premiers temps sont ceux de l'origine du Monde, qui ayant rapport à toutes les Nations, avoient fait des impressions sur chacune, de maniere que chacune avoit conservé une tradition de ces premiers temps, qui, à la verité s'étoit alterée à la longue, mais qui pourtant avoit

une connexion essentielle quant au fonds des choses, à celle de toutes les autres ensemble. Ce que je dis est d'autant plus sensible, que s'il étoit vrai que les temps d'Iss & des premieres Divinités fussent posterieurs au Déluge, il faudroit dire qu'il n'étoit resté chez les Nations aucune idée de tout ce qui l'avoit precedé. Or c'est ce qui n'a aucune vraisemblance.

Il se pourroit saire sans doute que les hommes se fussent tellement multipliez avant le Déluge, qu'ils eussent pénetré dès-lors dans l'Amerique, & se fussent même répandus dans tout le reste de la terre habitable. C'est peut-être de ces temps-là que la mémoire s'étoit conservée chez les Égyptiens de cette Isle Atlantide dont parle Platon. Car si cette Isle n'étoit pas entierement fabuleuse, il ne falloit pas moins qu'un déluge pour la sub-merger, comme les Egyptiens croyoient qu'elle l'avoit été, ou pour l'éloigner par une aussi vaste étenduë de mers qui en auroient consumé la meilleure partie. Mais comme Lescarbot & les autres qui seroient de son sentiment, n'en peuvent trouver aucun vestige assez profond dans l'Antiquité : il se hazarde trop à faire naître Noé dans l'Amerique par avanture ou autrement; & sa conjecture étant de celles qui ne sont appuyées sur au-cun fondement solide, ne merite aussi aucune attention.

On ne peut pas même inferer, si ce n'est par des conjectures légeres, que l'Amerique ait été peu-

plée peu de temps après le Déluge : on ne peut pas , dis-je , l'inferer de cette difette de toutes choses, de cette ignorance des Arts qui semblent représenter le Monde naissant. Avant le Déluge, Caïn labouroit la terre, & la forçoit à lui donner ses fruits; Abel avoit des troupeaux, & s'en servoit pour se vêtir & pour se nourrir; Tubalcain s'étoit rendu célebre dans tous les ouvrages de fer & d'airain, dit l'Ecriture; la construction de l'Arche faite par Noé; la fabrique immense de la Tour de Babel, ou eurent part tous les Peude la Tour de Babel, ou eurent part tous les Peuples dont Dieu déconcerta les projets, supposent dès les premiers temps bien des découvertes & des connoissances dans les Arts, que les premiers Peres des Nations pouvoient transmettre à leur posterité. Cependant parmi la multitude des Peuples de l'Amerique, il s'en trouve qui sont si dénuez de ces connoissances, que quelques-uns ignoroient même jusqu'à l'usage du seu. Cette disette & cette ignorance ne sont donc tout au plus qu'une preuve de leur paresse & de leur indolence: preuve sensible de nos jours, par l'exemple non seulement de ces Ameriquains, mais de plusieurs autres peuples de l'Europe & de l'Asse, qui se conservent encore dans une parfaite barbarie, quoique voisins des Nations civilisées, dont le commerce auroit pû les policer, s'ils n'en avoient apprehendé la fatigue. apprehendé la fatigue.

Je ne doute pourtant pas que l'Amerique n'ait été peuplée peu après le Déluge. J'établis cette opinion sur la comparaison que je vais faire des Mœurs de ses habitans, avec les Mœurs anciennes qui ne sont pas alterées parmi eux comme en Asie & en Europe.

Le passage qu'ont fait en Amerique les differentes Nations qui y ont pénetré, s'est fait pro-bablement en divers temps. Les plus recentes ont poussé les autres devant elles, les contraignant de leur céder la place. Il semble qu'on en voye comme une espece de preuve, en ce que les plus barbares & les plus incultes ont été obligées de gagner les bords de la Mer du Nord; que les plus policées au contraire, comme sont les habitans du Pérou & du Mexique, ont resté sur les bords de la Mer du Sud, & se sont moins éloignées du lieu de leur premiere origine. Ceci peut encore servir à prouver que le passage de ces Na-tions s'est fait par les terres de la Tartarie.

Les Histoires anciennes font mention d'une grande quantité de Peuples qui ont occupé les ples qui ont trois Parties du Monde connu; & comme on merique. n'en voyoit plus aucune trace, on croyoit avoir lieu de juger qu'ils avoient été entierement détruits. La découverte des Indes Orientales & Occidentales nous ont fair retrouver la plus grande partie de ces Nations que l'on croyoit anéanties. La difficulté feroit de les discerner pour les ramener à leur fource & à leur premiere origine. Je ne crois pas qu'on puisse l'entreprendre de cha-Tome I.

Des Peu-

ration jusqu'à Adam.

Les conjectures qu'on peut faire pour ce dif-cernement, sont si vaines, si frivoles, qu'on ne peut compter presque sur rien. Et comment pour-roit-on aller distinguer au juste des Peuples si éloignés & si inconnus jusqu'à présent, tandis que pas une Nation de l'Europe ne peut remon-ter jusqu'à ses premiers commencemens, sans nous débiter des fables & des contes, où la va-nié e plus de part que la verité? nité a plus de part que la verité?

Faire fortir les Peuples de l'Amerique, des Peuples de la Thrace, de la Schytie, de l'Inde, de l'Ethiopie ou de la Lybie, c'est presque ne rien dire, parce que ces noms ont toûjours eu une signification très-vaste, qu'ils ont toûjours été attachez à des Païs, dont les bornes n'étoient ni connuës ni déterminées; que ces Païs ont été habitez successivement par une multitude de Nations qui n'y sont plus, qui étoient très-disserentes entre elles, & qui l'étoient encore davantage de celles qui y sont aujourd'hui en très-grand nombre. Il faudroit donc dire quelque chose de plus précis, & c'est en quoi consiste la difficulté ou l'impossibilité.

La confusion des Langues ne fut pas la pre-miere cause de la separation des hommes. Ce

fut la multitude de ces hommes même, comme l'Ecriture nous le fait connoître. La diversité que transmigra-Dieu introduisit dans leur langage, ne servit qu'à les regler pour s'unir avec ceux qui pouvoient Gen. cap. 11. les entendre, & de qui ils pouvoient être entendus.

Causes des

La disette & l'ignorance de plusieurs choses que les Arts ont trouvées depuis, ou perfectionnées, ont beaucoup contribué à les obliger de servir malgré eux aux desseins de la Providence, qui vouloit les répandre dans toutes les parties du Monde. Pour peu qu'on examine les differentes nécessités où ils étoient réduits, on y trouvera les differens motifs qu'ils avoient de se transplanter en divers lieux : on ne sera plus surpris de ces transmigrations subites & frequentes dont les histoires sont pleines, & on concevra aisément comment plusieurs Nations se sont transportées d'un bout du Monde à l'autre, sans laisser après elles aucun monument de leur sé-jour dans les Païs qu'elles ont possedées en premier lieu, & dans ceux par où elles ont passé depuis.

Celles qui ne vivoient que de chasse, de pê-che, du fruit des arbres & de racines, ne pouvoient subsister long-temps sans se diviser; il leur falloit des Païs vastes & étendus pour leur petit nombre, autrement les arbres n'auroient pû suffire à leur nourriture, les bêtes fauves s'éloignant des Païs habités & trop battus, il leur fal-

loit nécessairement de grandes forêts & des espaces considerables de Païs incultes pour trouver leur subsistance. L'état de ces Nations errantes ne comportoit pas le soin d'élever des troupeaux; les longues courses qu'il leur falloit faire, les Païs stériles par où il leur falloit passer, les sorêts épaisses qu'il leur falloit chercher, & qui ne produisent que des herbes ameres; la faim où elles étoient souvent exposées, leur en eut bientôt fait voir le bout, & eut rendu toutes leurs peines inutiles.

Celles qui étoient un peu plus sedentaires, & qui s'appliquerent à la culture des champs, comme les Egyptiens, les Phrygiens, les Helleniens, subsisteient à la verité plus commodément: mais cet Art ne sur pas porté d'abord à sa perfection; les terres n'étant point sumées, elles s'épuisoient bien-tôt, & obligeoient leurs habitans d'en chercher de neuves, & de faire de nou-

velles plantations.

C'est de-là qu'ont pris leur origine les Colonies, qui s'étant saites d'abord sans difficulté, devinrent pénibles peu à peu, & ne se firent plus sans répandre de sang, soit que ceux qu'on obligeoit de se transplanter ailleurs, ne quittassent leur Païs que lorsqu'ils y étoient forcez, soit qu'ils trouvassent de plus grandes difficultés encore à s'établir dans des Païs déja occupez. Car si les Peuples étoient contraints de saire souvent de tristes separations dans leurs propres samilles,

ils voyoient encore plus mal volontiers d'incommodes voisins venir leur retrancher leur nécessaire, & entrer dans leur propre héritage. Ce fut-là le principe des guerres sanglantes que se firent les Peuples, le besoin en sut le premier motif; l'ambition des Princes qui firent ensuite consister leur gloire à tout soûmettre à leur Empire, rendit ces guerres plus cruelles, & acheva de dissiper les Nations qui ne pouvoient leur résister, & qui n'avoient pas envie de se soûmettre.

Dans ces guerres, ceux qui avoient de quoi faire plus de préparatifs pour leur subsistance en allant chercher l'ennemi, avoient ordinairement l'avantage sur ceux qui ne vivoient, pour ainsi parler, qu'à la pointe de l'épée : mais ceux-ci dans leur malheur avoient cette consolation, qu'en cédant à l'ennemi ils ne perdoient pas grand-chose. Quelques cavernes ou quelques chaumines, des meubles de terre ou d'écorce d'arbre, étoient faciles à réparer; toute leur fortune étoit attachée à leur personne. Dans leur suite même ils trouvoient souvent leur avantage, pourvû qu'elle leur fût libre, & qu'ils n'y rencontrassent point de résistance. Quant à ceux qui étoient mieux établis, leurs Vainqueurs avoient soin de les transplanter, ainsi que Nabuchodonosor & Salmanasar Lib. 4. Reg: transporterent les Juiss, & ce fut ensuite l'usage cap ult. Item des autres Rois des Perses, des Médes, des As. 17. fyriens & des Egyptiens, dont on peut voir des exemples frequens dans Herodote, & dans les

autres Auteurs qui ont parlé de ces temps-là. Ces Peuples ainsi dépaïsez, prenoient les Mœurs & les Coûtumes de leurs Vainqueurs lorsqu'ils étoient confondus parmi eux, ou bien ils attendoient l'occasion favorable d'en secoüer le joug, s'ils en étoient separez & faisoient encore un corps à part.

Genel c. 10.

Les premieres de ces plantations ont été faites par Noé & par ses Enfans. Moïse nous fait une Génealogie exacte des Enfans de ce saint Patriarche; des Païs où ils se distribuerent, & des Peuples sortis de leur sang: mais les transmigrations pour la plûpart étant posterieures à Moïse: & s'étant faites sous les grandes Dynasties jusqu'à la décadence de l'Empire des Perses, il est arrivé que dans ces transmigrations frequentes les Peuples se sont consondus, & que les Descendans des trois familles des ensans de Noé, ont passé en partie dans l'héritage les uns des autres.

Conjectures par les termes des Langues Barbares. Peut-être aurions-nous une connoissance plus distincte des disserens Peuples, si les Auteurs qui en ont parlé, nous eussent conservé un plus grand nombre de termes de leurs Langues originales: mais quoiqu'on en puisse discerner peut-être quelques-uns, ainsi que je le ferai voir dans la suite, on ne peut cependant y faire presque aucun sonds, parce qu'ils en ont rapporté trop peu, & qu'ils les ont presque tous estropiez. Je dis la même chose des noms Patronimiques & Nation-

naux. Car quand bien même ces noms pour la plûpart n'eussent pas été vagues & generiques, tels que celui d'Ilinois qui signifie les Hommes, & celui de Caraïbes, qui veut dire Hommes belliqueux: quand bien même ceux qui étoient plus distinctifs n'eussent pas été sujets au changement, comme ceux de Gentageronnon & d'Onnontageronnon, c'est-à-dire, d'habitans des Prairies & d'habitans des Prairies & d'habitans des Prairies & d'habitans des Montagnes, noms qui ne peuvent plus convenir, dès que les Peuples qui les portent, ont changé de situation, & qui peuvent être trans-portez de l'un à l'autre; les Auteurs les ont en-core déguisez en les traduisant dans leur propre Langue. Platon dit que Solon voulant inserer dans plato in crises vers les noms des Peuples Barbares, y sut sort embarrassé : mais voyant que les Egyptiens qui en ont parlé les premiers, les avoient transportez dans leur Langue propre après en avoir pénetré la signification, cela lui donna le courage de suivre leur exemple, & de les habiller à la Grecque. Platon sit la même chose que Solon, & Ieur exemple fut suivi de tous les autres.

Ce n'est pas le seul tort que les Grecs en particulier ont sait à l'Histoire; quoiqu'ils ayent tout appris des Barbares, des Egyptiens, des Chaldéens & des Phæniciens, soit pour la Religion, soit pour la Chronologie; comme Herodote le 2. n. 49. & feet plus ancien de leurs Historiens l'avouë luimeme, ils ont voulu s'approprier tout par une par Euste. Prepar Evan. Vanité ridicule, ainsi qu'Eusebe de Cesarée le 4. & seq.

leur reproches De cette sorte ils ont répandu autant de ténebres dans la science des temps qu'ils ont tous confondus, que dans la Theologie des Anciens qu'ils ont convertie en fables absurdes, lesquelles ne pouvoient inspirer qu'un souverain mépris pour eux & pour leurs Dieux. Ils n'écrivoient la plûpart des choses que sur l'opinion populaire, &, pour ainsi parler, sur un oüi-dire. Par-là ils se trompoient, & trompoient les autres, dit Megasthenes dans le fragment qui nous reste sous son nom, du Livre du Jugement des Temps & des Annales des Perses. Pausanias avouë qu'ils ont très-peu de concert entre eux, & qu'ils ne s'accordent pas sur-tout dans les choses qui appartiennent aux origines; aussi la plû-part des Auteurs en ont été si rebuttez, qu'aban-donnant les premiers temps à leur consusson, ils n'ont commencé leur Histoire qu'à certaines Epoques marquées, pour ne pas dire des fables.

Megasthenes in fragm.

Arcadicis.

Conjectures par les Coûtumes. Les Coûtumes & les Mœurs des Nations pourroient nous conduire à une connoissance plus particuliere par la comparaison de ces Mœurs & de
ces Coûtumes. Mais parmi ces Coûtumes, il y
en avoit de generales, fondées sur les premieres idées que les Peres des Peuples avoient transmis à leurs enfans, & qui s'étoient conservées
chez la plûpart presque sans aucune alteration,
ou du moins sans une alteration fort sensible malgré leur distance & leur peu de communication.
Telles

Telles sont les idées qui ont rapport à la plûpart des usages de la vie commune. Certainement de celles-là on ne peut rien conclure. Aussi dans la comparaison que je dois saire, ne ferai-je point de difficulté de citer les Coûtumes de quelques Peuples que ce soit, sans prétendre en tirer d'autre consequence que le seul rapport de ces Coûtumes avec celles de la premiere Antiquité.

Ce ne seroit donc que sur quelques traits distinctifs & caracteristiques des Peuples nouvellement découverts, avec ceux des Peuples anciens, dont les histoires nous ont conservé quelque idée, qu'on pourroit hazarder quelques conjectures, en rapprochant ces traits distinctifs, & les confron- l'Ameritant les uns avec les autres.

Traits caracteristiques qui peuvent fervir à difcerner les Peuples de que.

J'appelle traits distinctifs & Caracteristiques, certains usages plus particuliers & moins communs. Telle est, par exemple, la coûtume qu'avoient les maris chez certains Peuples de se mettre au lit quand leurs femmes avoient accouché, de s'y faire servir par leurs femmes même, & de s'y faire rendre par elles tous les devoirs qu'on rend à l'accouchée par-tout ailleurs. Car, quoique cette coûtume soit une coûtume de Religion, elle étoit pourtant assez particuliere. Or je la trouve chez les Ibériens ou les premiers Peu- Strabo. Lib. 3, Diodor. Sic. ples d'Espagne, je la trouve chez les anciens ha- Lib. 5. Apoll. bitans de l'Isle de Corse, elle étoit chez les Tibareniens en Asie, elle est aujourd'hui dans quelques

Rhod. Lib. 2. Rochef. Hift. Morale des Antilles, c. 23.

Tome I.

Paul. Ven. Lib. 2. c. 42. Rochefort, loco cit. &cc.

1. P. 42.

unes de nos Provinces voisines d'Espagne, où celas'appelle fure couvade, elle est encore vers le Japon & dans l'Amerique chez les Caraïbes & les Galibis. Ne pourroit-on pas présumer d'une Coûtume qui paroît si singuliere, que de ces premiers. Peuples elle a passé à ces derniers; d'autant mieux, que Strabon & la plûpart des Auteurs nous tracent le chemin, que les Ibériens qui étoient venus d'Asie en Espagne, anciennement nommée Ibérie, ont tenu pour retourner d'Espagne en Asie, où ce même nom d'Ibérie est resté au païs qu'ils occuperent. N'ont-ils pas pûse transporter de-là en Amerique?

Amazones.

Les Mœurs des Amazones sont trop particu-lieres, & caracterisent trop un Peuple pour pou-voir s'y méprendre. Les premieres notices que nous en donne l'Histoire, sont de ces semmes de Lybie qui se conformerent au génie de Pallas, & firent métier de la guerre que cette terrible fille avoit réduit en art sur les bords du Nil, on du Lac Triton où elle étoit née : de ces Ménades ou Bacchantes qui suivirent Denis Roy de Lybie dans ses expéditions avec les Satyres & les Corybantes. Diodore de Sicile nous les représente comme maîtresses des Contrées les plus reculées de l'Afrique. Il y a apparence que c'est de-là en esset un consideration de l'Afrique. Il y a apparence que c'est de-là en esset un consideration de la consideration paroître comme étrangeres aux Sarmates qu'elles

Diod. Sic. Lib. 3. p. 329.

4, n. 114.

prirent pour leurs maris, & dont elles furent obligées d'apprendre la Langue, parce que ceuxci ne purent apprendre la leur. Elles pousserent très-loin les bornes de leur Empire, qui, selon Diodore de Sicile, depuis les extrémités de la Lybie, s'étendoit dans l'Asie jusqu'au sleuve Caïque. Hypsile & les semmes de Lemnos, qui une belle nuit couperent la gorge à leurs maris, étoient sans doute des leurs, ou voulurent les imiter.

Apoll. Rh. Lib. 1. v. 835.

Les entreprises des Amazones sur le Peloponèse ne furent pas heureuses, & ce fut par-là que commença leur décadence : elles furent vaincuës par Hercule le Grec & par Thesée : Penthesilée ne réuffit pas au siege de Troye, où elle fut tuée par Achille, s'il en faut croire les Poëtes. Il est encore parlé de Thalestris qui vint voir Alexandre, & de celles qui furent vaincuës auprès de la Mer Caspienne, en combattant pêle mêle avec plusieurs autres Peuples barbares contre les troupes de Pompée qui poursuivoit Mithridate. Plutarque dit que ce General fit chercher parmi les morts le corps de quelques-unes de ces femmes guerrieres, mais qu'on n'en pût trouver aucun, bien qu'on trouvât plusieurs de leurs dépoüilles. Depuis ce temps là il n'en est plus fait mention; & peut-être regarderions-nous cette histoire comme fabuleuse, ainsi que Strabon la regardoit lui-même, si de nos jours on ne s'étoit assuré qu'aux bords du fleuve Maragnon ou des Amazones, on trouve encore de ces femmes guerrieres qui

Apollodor. Lib. 1. Plutarch. in Thef. Diod. Sic. p. 163.

Coint. Smyr-Lib. 2. Quinct. Curt. Lib. 6. cap. 10. Justin-Lib. 12. p., 108.

> Plutarc. ia omp.

Strab. Lib. 11 p. 348.

font gloire des travaux de Mars, vivent separées des hommes, s'excercent continuellement à tirrer de l'arc, ne retiennent avec elles que les filles, & tuënt les enfans mâles, ou les rendent à leurs peres dans des temps marquez où elles recherchent leur compagnie. Le Pere Lamberti de l'Ordre des Clercs Reguliers & Missionnaire de la Colchide, prétend qu'il y a encore des Amazones parmi les Nations Barbares qui habitent le Caucase. Le sçavant Mr Huet croit que les Amazones ont passé d'Afrique en Amerique: mais son sentiment sur ce point n'est pas mieux fondé, que celui qu'il a de l'origine des Peruviens qu'il fait venir des Negres des Royaumes:

de Guinée & d'Angola.

Relatione della Colchide, cap. 28. p. 200. 201.

Huet, Demonst. Evang. Prop. 4 cap. 7. lub fin.

Hommes habillez en femmes. S'il s'est trouvé des semmes d'un courage viril, qui se saisoient une gloire du métier de la guerre, laquelle semble ne convenir qu'aux hommes. Il s'est trouvé aussi des hommes assez lâches pour vivre comme des semmes. Chez les Ilinois, chez les Sioux, à la Loüissane, à la Floride & dans le Jucatan, il y a de jeunes gens qui prennent l'habit de semme qu'ils gardent toute leur vie, & qui se croyent honorez de s'abbaisser à toutes leurs occupations; ils ne se marient jamais, ils assistent à tous les exercices où la Religion semble avoir part, & cette profession de vie extraordinaire les sait passer pour des gens d'un ordre superieur, & au-dessus du commun des

hommes. Ne seroit-ce point les mêmes Peuples que les Asiatiques adorateurs de Cybéle, ou ces Orientaux dont parle Julius Firmicus, les-quels consacroient, les uns à la Déesse de Phry-gie, les autres à Venus Uranie, des Prêtres qui s'habilloient en femmes, qui affectoient d'avoir un visage effeminé, qui se fardoient, & déguisoient leur veritable sexe sous les habits empruntez de celui qu'ils s'efforçoient de contrefaire?

La vûë de ces hommes déguisez en femmes, furprit les Européans qui aborderent les premiers en Amerique. Comme ils ne pénetroient point les motifs de cette espece de métamorphose, ils se persuaderent que c'étoit des gens en qui les deux sexes étoient consondus: en esset nos anciennessexes Rélations ne les appellent pas autrement que les Hermaphrodites. Quoique l'esprit de Religion qui leur fait embrasser cet état les fasse regarder comme des hommes extraordinaires, ils sont neanmoins réellement tombez, parmi les Sauvages même, dans ce mépris où étoient anciennement les Prêtres de Venus Uranie & de Cybéle ; & foit qu'effectivement ils se soient attirez ce mépris en s'asservissant à des passions honteuses, soit que l'ignorance des Européans fur les causes de leur condition, fondât contre eux des soupçons sâcheux; ces foupçons entrerent si avant dans leur esprit, qu'ils en imaginerent tout ce qu'on en pouvoit penser de plus desavantageux; & cette imagination alluma si fort le zele de Vasco Nugnes:

Lopes de Gomara, Hist. General des Indes, Liv. 3. de Valboa Capitaine Espagnol qui découvrit le premier la Mer du Sud, qu'il en sit périr un grand nombre, en lâchant sur eux ces dogues surieux, dont ceux de sa Nation se sont servis pour détruire une grande partie des Indiens.

Conjecture sur l'origine des Caraïbes des Antilles.

Herodot. Lib. 1. n. 146.

Herodote raconte un fait très-fingulier, d'où l'on pourroit tirer quelques lumieres fur l'origine des Caraïbes des Isles Antilles. Il dit qu'entre les 12. Peuples qui passerent de l'Eubée dans l'Ionie d'où ils chasserent ses premiers habitans; ceux qui étoient partis du Prytanée d'Athenes ayant laissé leurs semmes dans leur païs où ils n'avoient plus intention de retourner, firent une irruption dans la Carie, & que s'en étant rendus maîtres, ils égorgerent tous les hommes sans distinction d'âge, ne réservant que les semmes pour en saire leurs épouses. Ces semmes réduites à la nécessité de périr, ou de subir la Loy du Vainqueur, aime-rent encore mieux prendre ce dernier parti : mais outrées de désespoir, elles firent un serment entre elles de ne manger jamais avec leurs maris, & de ne les nommer jamais par leur nom; & elles firent une loy de faire passer cet usage à leur posterité en instruisant les enfans qui naîtroient de ces mariages, qu'elles en usoient ainsi, parce que leurs Vainqueurs avoient égorgé leurs peres, leurs époux & leurs enfans. Les femmes des Caraïbes ne mangent aussi jamais avec leurs maris; elles ne les nomment jamais par leur nom;

elles les servent comme si elles étoient leurs esclaves : & ce qui est encore de plus particulier, c'est qu'elles ont une Langue toute differente de leurs maris, ainsi que l'avoient probablement les femmes Cariennes, lesquelles étoient étrangeres à ces Peuples venus de l'Eubée, qui porterent la défolation chez elles. On pourroit ajoûter qu'on trouve encore quelque rapport entre le nom ancien de Cariens & celui de Caraïbes, que se donnent aujourd'hui les Sauvages dont je parle. Ces Sauvages racontent eux-mêmes qu'ayant vainculeurs ennemis, & les ayant tous détruits, ils ne réserverent que les femmes & les filles; & ils difent que c'est-là la cause de la diversité de langage qui se trouve entre les deux sexes : mais comme il s'agit d'un fait peut-être fort éloigné, & dont ils n'ont point d'Epoque, ils semblent supposer que les semmes étoient originaires des païs qu'ils habitent aujourd'hui, auquel ils étoient étrangers eux-mêmes. Cela a été cause que le Pere du Tertre & le Ministre Rochesort qui ont supposé que le fait étoit plus récent, qu'il ne l'est peut-être en essert fes font disputez l'origine de ces Peuples Le Ministre que le premier fait venir des Galibis ou Caraïbes Rochesort, Hist. Morale du Continent, & le second des Apalachites des Antilles, Liv. 2, ch. 76. Peuple de la Floride.

Du Terrre Le Ministre Liv. 2. ch. 7.

La Nation des Eskimaux qui habite depuis les Des E 32. degrez de latitude-Nord jusqu'au 60. entre la mauze Des Eski-Baye d'Hudson & le Détroit de Belle-Isle, par

lequel la terre de Labrador est separée de l'Isle de Terre-Neuve, a des Coûtumes si particulieres, & qui paroissent se rapporter si peu à celles des autres Sauvages de l'Amerique, leur air même est si different de celui des Nations de ce vaste Continent, qu'il semble qu'on ne peut se tromper en disant qu'ils ont aussi une origine toute differente. Ils sont Grands, bien faits, plus blancs que les autres Sauvages, ils cultivent leur barbe, ils ont les cheveux crêpus, & les coupent au-dessous des oreilles, presque tous les ont noirs, mais quelques-uns les ont blonds, & quelques autres roux, comme les Peuples Septentrionaux de l'Europe.

Le nom d'Eskimaux qu'on leur a donné, paroît formé de celui d'Eskimantsic, terme de la Langue Abenaquise, qui signifie ceux qui mangent cru; parce que ne vivant que de chasse & de pêche, ils mangent les chairs des animaux & des poissons toutes cruës & toutes sanglantes; on a prétendu qu'ils n'avoient pas l'usage du seu; mais les Européans qui les ont vûs de plus près, ont découvert le contraire. Il parut même qu'ils avoient pour lui un respect religieux, qui se manisesta par l'inquiétude qu'ils témoignerent au sujet d'un matelot, lequel pour allumer sa pipe avoit pris un charbon qu'il su obligé de remettre pour les tranquilliser. Ils s'en servent aussi pour leur cuisine; car, quoiqu'ils ne se fassent point une peine de manger les viandes cruës, ils les sont neanmoins cuire à demi, quand ils en ont

la commodité, dans des pots & des chaudieres d'argile ou de grez, ou bien ils les font sécher au soleil pour les réduire en farine & en faire une espece de bouillie.

de boüillie.

Les Sauvages leur donnent encore un autre nom qui répond à celui de Fuyards, non pas qu'ils ne foient braves, mais parce qu'étant d'un esprit fort vif & fort inquiet, ils sont dans une désiance continuelle & toûjours sur le-qui-vive, évitant, autant qu'ils peuvent, toute societé avec toutes les autres Nations. Le sieur Joliet qui a fait le premier la découverte du Mississipi, & le sieur Constantin, sont ceux des François qui les ont approchez de plus près. Ils sont aussi venus une sois d'eux-mêmes au Fort de Mr de Courtemanche; mais le commerce qui s'est fait avec eux, s'est fait si rarement, & avec tant de précaution & de soupçon de part & d'autre, qu'on n'a pas pu les pratiquer assez pour les bien connoître.

On ne peut douter qu'ils n'ayent eu commerce autrefois avec les Biscayens, qui sont les premiers Peuples d'Europe lesquels ayent frequenté ces Côtes où ils alloient faire la pêche; & il y a quelque lieu de croire que quelque trahison que ceux-ci leur auront faite les aura effarouchez; car depuis ces temps-là ils sont toûjours un mauvais parti aux Européans qui tombent entre leurs mains quand ils peuvent les surprendre. On dit même qu'ils vont secretement couper les cables de leurs vaisseaux pour les faire périr à la Côte, &

Tome I.

que quelquefois ils sont assez hardis pour les attaquer & les enlever.

Il y a des gens qui prétendent que cette Na-tion s'est formée du naufrage de quelque vaisseau Basque, & que par consequent ils doivent leur origine à ces mêmes Peuples d'Europe de qui ils ont eu depuis sujet de se plaindre: mais ce qu'on a pu remarquer de leurs usages, me persuade qu'ils ont une orgine beaucoup plus ancienne. Je croirois plus volontiers qu'ils seroient sortis anciennement des Isles Britanniques ou des Orcades; & s'ils n'avoient quelques restes d'idolatrie & de superstition, sans qu'ils paroisse parmi eux aucun vestige du Christianisme en pourroit peut-être dire qu'ils sont descendus de ces Cambriens, qui abandonnant le pais de Galles sur la fin du 12. siecle, furent chercher de nouvelles Terres du côte de l'Ouest sous la conduite d'un de leurs Princes nommé Madoc, fils d'Owen Guynedd, dont il est parlé dans David Pou- l'Histoire de Cambrie de David Pouvel: si toutefois les Voyages de ce Madoc ne sont pas entierement fabuleux. Je parlerai en son lieu des habitations des Eskimaux, de leurs vêtemens, deleurs canots, & de leurs Pyrogues.

vel , Hist. Cambriæ ad annum 1170.

Geans.

La taille des Geans & des Pygmées parle pour eux, autant que les Coûtumes les plus marquées pourroient parler pour les autres. L'Ecriture Sainte fait souvent mention de ces hommes d'une stature démesurée qui étoient les enfans d'Enacim, & qui habitoient dans la Terre de Chanaan. L'Histoire prophane & la fable ont aussi rendu célebres leurs combats avec les Dieux. Acosta, l'Inca Garcilasso de la Vega & plusieurs autres, assurent qu'ils ont été établis dans le Pérou, où ils s'attirerent la colere de Dieu qui appesantit sa main sur eux, & leur fit sentir d'une maniere extraordinaire le poids de sa vengeance. Il y a encore, dit-on, des Peuples entiers de Geans dans les Terres Australes, qui sortent apparemment de la même souche.

Les Pygmées dont les Poëtes nous ont chanté Pygmées, les combats avec Hercule qui les détruisit, ne sont peut-être pas si fabuleux qu'on pourroit pen-ser. Je veux bien croire que la licence poëtique a ôté quelque chose à leur stature, mais sans parler des Samojedes qui sont fort petits, Paul Jove Paul Jovius, place au Nord de la Laponie Moscovite & de la tione Moscov. Tartarie Orientale une Nation de Pygmées. Selon le rapport de plusieurs Indiens, il doit y en avoir quelques Nations au Nord de l'Amerique. Il y a quelques années que des Sauvages amene-rent à la baye d'Hudson un homme d'une trèspetite taille. Cet homme ne parut point étonné de voir le Fort des François & les vaisseaux des Européans, & il fit entendre qu'il avoit vû quelque chose de semblable dans le païs dont il étoit parti quand il avoit été sait esclave. Une fille de la Nation des Eskimaux qui fut surprise en 1717.

& amenée au poste que Mr de Courtemanche avoit établi à la côte de Labrador où elle a resté jusques en 1720, ayant appris pendant ce temps-là assez de Langue Françoise pour pouvoir se faire entendre, assura qu'il y avoit des Nations entieres de petits hommes hauts de trois pieds, & dont les femmes étoient encore plus petites; que les petits hommes étoient les esclaves des grands, & se trouvoient heureux quand on leur donnoit un verre d'eau douce, parce qu'ordinairement ils ne boivent que de l'eau salée comme les Eskimaux.

Divers Peuples monftrueux.

Plin. Lib. 7.
cap. 2. Solin.
cap. 44 Pompon. Mela,
Lib. 1. Ctefias, frag. ex
indicis.

Strabo, Lib.

On pourroit encore moins se méprendre touchant l'origine de certaines Nations encore plus caracterisées, comme celles dont parlent Pline, Solin, Pomponius Mela, &c. après Ctessas, & les autres Auteurs anciens qui ont écrit de l'Inde-Orientale, si elles se trouvoient aujourd'hui en Amerique. Ces auteurs nous ont fait des Peuples d'hommes si extraordinaires, qu'ils n'ont pû perfuader, ni éviter la réputation d'Auteurs fabuleux qui débitoient des contes de gayeté de cœur, ou qui étoient les dupes d'une sote credulité, dont Strabon, qui donne dans l'excès opposé, a cru devoir se moquer. Mais quand bien même ils eussent dit la verité, ils parloient d'un Païs si éloigné & alors si peu connu, & ils en disoient des choses si monstrueuses, qu'ils n'en eussent pasété crus davantage : tant ce qu'ils disoient étoit hors de toute vraisemblance.

Qui pourroit en effet se persuader qu'il y ait:

des Nations de Cynocephales ou d'hommes à têtes de chiens; d'Acephales ou d'hommes sans tête, d'Enotocetes, ou d'hommes dont les oreilles pendent jusqu'aux talons; d'Arimaspes ou de Mono-cules, c'est-à-dire, d'hommes qui n'ont qu'un œil; de Monosceles ou de Sciopodes, c'est-àdire, d'hommes qui n'ont qu'un pied ; des Na-tions d'hommes où les femmes n'enfantent qu'une fois, & où les enfans naissent avec des cheveux aussi blancs qu'ils peuvent l'être dans l'extrême vieillesse; d'hommes enfin dont les uns n'ont point de nez, les autres point de bouche ni de fondement, qui ne mangent point, & se nourris-fent d'une maniere disserente des autres. Aussir quelques Auteurs, comme Herodote & Mela, Herodotus, ont mis la plûpart de ces monstres, supposé qu'il y en eut, au rang des bêtes, plûtôt que des hommes. Le plus grand nombre des autres qui en ont écrit, ne garantissent point ces faits, n'en parlent que sur la foy d'autrui sur laquelle ils ne comptoient peut être pas beaucoup eux-mêmes. Il n'y a gueres que Pline, qui semble vouloir nous pline. Lib. 74: disposer à croire toutes ces merveilles, en nous difant qu'il y a beaucoup de choses qu'on regarde comme impossibles, avant que l'expérience air appris qu'elles sont possibles en esset : & qu'on feroit aussi incredule à l'égard des Ethiopiens si on n'en avoit jamais vû, qu'on pourroit l'être à l'égard de tout ce qu'il avoit à dire.

Les Auteurs des premieres Rélations des Indes

Plin. Lib. 74

India Occid. Lib. 17. C. 7.

Idem , Lib. 15. cap. 3.

Walter Ralegh, in Defcript. Guyanæ. Indiæ Óccid. parte 8.

Joan de Laet, Occidentales nous ont fait des récits aussi incroyables; nous y voyons des figures d'hommes avec des oreilles monstrueuses, & dont le plaisir avec des oreilles monstrueuses, & dont le plaisir est de les allonger par le poids immense des pendans qu'ils leur font porter. Laet parle d'un Peuple où les hommes ont des mammelles qui leur tombent jusqu'aux cuisses, de sorte qu'ils sont obligez de les lier & de les assujettir au-tour de leur corps lorsqu'ils veulent courir. Walter Ralegh place un Peuple nombreux d'Acephales dans la Guyane. Jacques Carthier, qui probablement n'avoit jamais lû Ctesias, ni Pline, nous dit, sur le rapport d'un Sauvage, qu'il y avoit vers le Nord n'avoit jamais lu Ctelias, ni Pline, nous dit, sur le rapport d'un Sauvage, qu'il y avoit vers le Nord des Peuples qui ne mangeoint point, des Peuples qui n'avoient qu'une jambe, & d'autres où l'on voyoit des choses aussi prodigieus qu'il seroit trop long de rapporter. Cette même Sauvagesse dont j'ai parlé tout à l'heure au sujet des Pygmées, assurate de la même maniere qu'outre ces petits hommes, il y en avoit encore d'autres d'une hauteur & d'une grosseur prodigieuse qui rendoient leurs excrémens par la bouche, & urinoient par-desfous l'épaule; quelques-uns qui n'avoient qu'une cuisse, une jambe & un pied fort large, deux mains au même bras, la tête & le corps plat, un nez, des yeux, & une bouche fort petite, qui étoient avec cela les meilleurs plongeurs du monde; & que les Eskimaux se servoient de ceux qu'ils seissient escalaves pour retirer du fonds de qu'ils faisoient esclaves pour retirer du fonds de la Mer ce qu'elle avoit englouti, lorsque les vaisfeaux d'Europe faisoient Naufrage sur leurs Côtes. D'autres enfin qui avoient le visage extraor-dinairement noir, le nez & les lévres fort grosses, & les cheveux tous blancs de naissance, comme est le poil des animaux qui naissent dans des Païs

presque toûjours couverts de neige.

J'en reviens à ce que j'ai déja dit tout à l'heure, que quand bien même ces récits seroient vrais, ils paroissent si fabuleux & si peu vraisemblables, qu'ils ne meritent pas d'être crûs, & qu'il ne faudroit y ajoûter foy, qu'après que par la découverte exacte de ces Peuples on se seroit tellement assuré qu'ils existent, que nous ne pussions presque plus en douter, sans faire injure à un grand nombre de personnes dont le témoignage

paroîtroit irréprochable.

Pour moi, j'ai toûjours regardé comme des fables ce que les Auteurs anciens, & ce que les Auteurs des Rélations de l'Amerique nous ont rapporté de ces Peuples extraordinaires, & je n'ais jamais pû me persuader que les Anciens en par-ticulier eussent voulu serieusement nous les donner pour des Peuples réels, ou du moins s'il y en a eu d'assez crédules pour cela, ils auront été trompez par le nom de ces Nations : noms injurieux qui leur avoient été donnez par leurs voisins & par leurs ennemis, lesquels par ces ex-pressions hieroglyphiques, vouloient marquer le mépris qu'ils en faisoient, de la même maniere qu'aujourd'hui les Chinois qui se croyent les plus

sages de tous les hommes, disent qu'ils sont les seuls qui ayent deux yeux, que tous leurs voisins sont aveugles: mais que les Européans qui leur ont fait voir quelque habileté, ont un œil unique; de sorte qu'ils nous regardent sur le même pied, sur lequel l'Antiquité nous représente les Cyclopes.

J'avois porté le même jugement en particulier des Acephales, nonobstant ce qu'on en lit dans un Sermon qui se trouve parmi ceux de saint Augustin \*, & qui pourroit bien avoir été prêté à ce Pere. Un ou deux faits neanmoins arrivez tout

Aug. Serm. \$ 7. ad Eremitas.

\* August. Sermone 37. ad Fratres in Eremo, Tom. 6. Edit. Paris. pag. 345. Ecce ego jam Episcopus Hipponensis eram, & cum quibusdam servis Christi ad Æthiopiam perrexi, ut eis sanctum Christi Evangelium prædicarem, & vidimus ibi multos homines ac mulieres capita non habentes, sed oculos grossos in pectore, cætera membra æqualia nobis habentes: inter quos Sacerdotes eorum vidimus uxoratos; tantæ tamen abstinentiæ erant, quod licèt uxores Sacerdotes omnes haberent, numquam tamen nisi semel in anno eas tangere volebant, quà die ab omni facrificio abstinebant. Vidimus & in inferioribus partibus Æthiopiæ homines unum oculum tantum in fronte habentes, quorum Sacerdotes à conversationibus hominum fugiebant, ab omni libidine carnis se abstinebant, & in septimana in qua Diis suis

Thura offerre debebant, ab omni labe carnis abstinebant se : nihil sumebant nisi metretam aquæ per diem; & sic contenti manentes dignè sacrificium Diis suis offerebant. Hanc notam Editores addidere ad Marg. Hic observat Lupus Augustinum profectum numquam fuisse in Mauritaniam Paganam, sed tantum in Christianam; non prædicationis gratia, fed ad componenda quædam negotia à Zozimo legatum; hunc verò Apostolatum manifestissimam imposturam esse, ut indicat Epist. Nunc. 199. n. 46. eo certiùs quod à sene conscripta sit. Ecce, inquit Lupus August. Lib. 16. de Civ. Dei, cap. 8. in senectute à se scripto, talia hominum monstra dicit à se visa non in Æthiopia, fed in opere Musivo Carthag. neque dicit en esse; sed ferunt esse, fed Gentium narrat historia , folita utique mendaciis scatere.

recem-

recemment, m'ont obligé de suspendre mon jugement, ou même de réformer sur cela mes idées.

Le premier de ces faits est tiré des dernieres Lettres qui nous sont venuës de la Chine. Il y est rapporté que le grand Monarque qui gouverne depuis si long-temps ce vaste Empire avec tant de gloire, s'entretenant familierement avec M. Mezza-Barba Patriarche d'Alexandrie, & Légat du Saint Siége auprès de ce Prince, lui sit plusieurs questions touchant la maniere d'administrer la justice en Europe, à quoi M. le Légat ayant satisfait d'une saçon qui le contenta très-sort : "pour moi, dit l'Empereur, je suis obligé, selon e les Loix de l'Etat, de signer les sentences de mort : mais depuis plus de soixante ans que je suis sur le Trône, j'ai toûjours eu une peine extrême à souscrire à la mort d'un de mes su- jets, & je m'en suis toûjours dispensé, autant e que j'ai pû le faire, sans violer les Loix de l'Em- pire. En voici, ajoûta-t'il, un exemple.

Il y a quelques années que quelques-uns de « mes sujets ayant fait courrir le bruit qu'ils avoient « vû des hommes sans tête, dont les yeux répon- « doient aux mammelles & la bouche à l'estomac, « cette nouvelle surprenante causa un mouvement « dans les esprits que les Mandarins crurent devoir « arrêter, de peur que cela ne causât quelque al- « teration dans l'Etat. Ils firent donc saissir les Au- « teurs de cette nouvelle, leur firent leur procès, & « les condamnerent à la mort. La sentence m'aïant »

» été portée, je crus que c'étoit une de ces occa-" sions où je pouvois en suspendre l'effet. Je le fis, » & j'en fus bien aise dans la suite : car ayant in-» terrogé quelque temps après des Tartares Septen-» trionaux mes sujets qui étoient venus à Pekin, » ils me confirmerent ce que les premiers avoient » dit, & m'assurerent qu'ils avoient vû & tué quel-

» ques-uns de ces monstres.

Le second fait est arrivé en Canada, où un bruit semblable se répandit l'an passé parmi les Sauvages, chez lesquels la nouveauté du prodige n'a pas causé un moindre étonnement que chez les Chinois. Un Iroquois, disent-ils, étant dans le païs de chasse pendant l'automne de 1721. où pendant l'hyver de l'année derniere, apperçût un de ces hommes monstrueux; & soit que ne distinguant pas assez ce que ce pouvoit être, il le prit de loin pour une bête feroce, soit que la vûë d'un objet si extraordinaire lui eut causé quelque frayeur, il tira & le tua. S'étant ensuite approché pour le considerer plus à loisir, il vit un homme, tel que j'ai dépeint ces Acephales; & ce qui augmenta sa surprisse, c'est qu'il le trouva lié & attaché à un arbre. L'Iroquois de retour de la chasse, n'a pas manqué de raconter son avanture aux autres Sauvages qui se sont fort entretenus de l'histoire de l'homme sans tête, que la plûpart ont regardé comme une fable à cause de la nouveauté.

La chose neanmoins paroît très-réelle, & il y

a apparence que ce miserable ayant été sait esclave par des Sauvages de quelque Nation éloignée, aura été ainsi attaché & abandonné dans les bois par ces Sauvages qui l'avoient pris, & qui se trouvant en païs ennemi, & se sentant peut-être découverts, auront été obligez de füir & de pourvoir à leur sureté.

Quoiqu'il en soit, ces faits se rapportent fort les uns aux autres, & (supposant leur verité) ils peuvent donner idée des transmigrations des peuples Barbares. Car ces Acephales étoient autre-fois habitans de l'Afrique aux environs du Nil ou de la Mer-Rouge. Aujourd'hui, selon ces Rélations, il doit y en avoir au moins deux Nations, l'une qui est celle des Chevelus que Walter Ralegh place sur le fleuve des Amazones & dans le centre de la Guyane, & l'autre qui est située au Nordest de la Chine & du Japon, où l'Asie confine avec l'Amerique. Il y a même apparence que c'est de-là que seroit venu celui qu'on suppose avoir été tué par l'Iroquois dont je viens de parler. Cela même peut consirmer que l'Amerique & l'Asie sont jointes ensemble, & qu'il n'est peut être pas si difficile de saire cette découverte peut-être pas si difficile de faire cette découverte. Or quelle immense étenduë de païs entre les terres des Acephales anciens & des nouveaux!

On ne doit point croire que ces Peuples n'ayent absolument point de tête, mais qu'ils l'ont extrêmement enfoncée, de sorte qu'elle est presque au niveau des épaules, & cachée par les cheveux.

Cela peut se faire par artifice, en contraignant la tête des enfans au berceau, de la même maniere que plusieurs Peuples de l'Amerique applatissent le front, les temples & le nez de leurs enfans aussi-tôt qu'ils sont sortis du sein de leur mere, & qu'à la Chine on gêne si violemment les pieds aux filles, qu'elles n'en ont presque point dans un âge plus avancé: cela peut se faire aussi naturellement par un esset de l'imagination des meres, qui auront trouvé de la beauté à avoir la tête ainsi enfoncée. On sçait par bien des expériences sâcheuses combien l'imagination des meres sait d'impression sur leur fruit. On pourroit peut-être attribuer à cette imagination la couleur des Negres & des Caraïbes, ainsi que je l'ai déja indiqué. Je parlerai dans la suite du goût que les Nations barbares ont toûjours eu pour se peindre le corps de diverses couleurs. Les Caraïbes ont encore ce goût pour le Rouge. Les Negres ont le même goût pour le noir le plus foncé, pour les grosses lévres, pour les nez écachez, & pour les cheveux crêpus. Ce goût general dans toute la Nation, & la vûë continuelle de semblables objets, a dû faire impression sur les semmes enceintes, comme les baguettes de diverses couleurs sur les brebis de Jacob, & c'est ce qui doit avoir contribué en premier lieu à rendre les uns noirs par nature, & les autres rougeâtres tels qu'ils sont aujourd'huir c'est ce qui doit avoir contribué pareillement à former la tête des Acephales au niveau des deux

Gen. cap. 30. 7. 19.

épaules. En effet, chez ces Peuples qui applatissent la tête à leurs enfans, ou qui leur contraignent les pieds, il y a peu de travail à faire pour persectionner l'ouvrage, parce que naturellement les ensans naissent avec la tête plus platte, ou les pieds plus petits que ne les ont les enfans des Européans en naissant.

On verra dans la suite de cet Ouvrage plusieurs autres traits singuliers, dont chacun pourra faire l'application aux autres Peuples dont il aura plus de connoissance que moi, & que j'abandonne pour venir à quelques conjectures particulieres

fur l'origine des Iroquois & des Hurons.

Hornius a cru pouvoir faire descendre les Iroquois & les Souriquois des Turcs, & les Hurons d'un Peuple des Etats du Mogol qui a un nom roquois & approchant : mais comme ces conjectures n'appuyent que sur la confrontation de ces mots qu'il croit être propres des Langues Barbares: pour confondre sa preuve, & pour donner en même temps une idée du fonds qu'il y a à faire sur des preuves qui ne sont établies que sur des étymologies incertaines, il suffit de dire que ce sont des noms bizarres que les François eux-mêmes leur ont imposé.

Quelques coûtumes caracteristiques des Peuples de la Lycie, comparées avec celles des Iroquois & des Hurons, m'avoient d'abord persuadé que je ne m'écarterois pas de la verité en les fai-

Conjectures fur l'ori. gine des Ides Hurons.

fant descendre les uns des autres; & je croyois avoir trouvé dans Herodote, dans Nicolas de Damas & dans Heraclide de Pont, de quoi assurer mes conjectures. Ecoutons ces Auteurs. Herodote au Liv. 1. dit ces paroles: "Les Lyciens se "fervent en partie des Loix des Crétois, & en partie de celles des Cariens. Mais ils ont cela de "particulier, & qui ne s'observe nulle part, que "c'est de leurs meres qu'ils prennent leurs noms; "& si quelqu'un en rencontrant un autre, lui de-"mande qui il est, de quelle famille il est, il "cherche sa noblesse dans la maison de sa mere, "& en tire sa génealogie. Si une semme noble "épouse un roturier, les enfans qui en nais-"sent sont estimez nobles; & si un homme no"ble & des premiers d'entre eux épouse une "femme étrangere, ou qui ait été concubine, les "enfans qui en viennent, ne sont pas réputez "nobles.

Heraclid. Pontic. ΛΥΚΙΩΝ.

Herod. Lib.

I. n. 173.

» Les Lyciens, dit Heraclide le Pontique, vi-» vent de brigandage, ils n'ont point de Loix » écrites, mais seulement des coûtumes établies » parmi eux. Les femmes y sont maîtresses depuis » leur premiere origine.

Nicol. Damasc. ATKIOL. Nicolas de Damas confirme la même chose très-expressément au Livre des Mœurs des Nations. » Les Lyciens, dit-il, font plus d'honneur » aux femmes qu'aux hommes. Ce sont les meres » qui donnent le nom aux enfans; & les filles y » sont héritieres des biens, non pas les garçons.

Faisons maintenant l'application.

Le premier trait de ressemblance est dans le nom même des Lyciens. Ce nom, selon le sentiment des Auteurs, leur avoit été imposé à cause de Lycus sils de Pandion, qui s'étant retiré chez les Termiles auprès de Sarpedon, s'y rendit si recommandable par les reglemens qu'il y sit pour la Religion & les Mœurs, qu'ils quitterent le nom qu'ils portoient pour l'honorer du sien. AYKOC dans la Langue Grecque signisse un Loup: or les Hurons & les Iroquois sont distinguez en trois samilles, dont l'une est celle du Loup. La distinction de ces trois familles est sacrée parmi eux, & très-ancienne, elle est sondée sur la fable de leur origine que je rapporterai ci-après; & la famille du Loup se glorisse de porter le nom du premier de tous les hommes, qui m'a paru être le Lycus des Lyciens.

Le second trait de ressemblance consiste dans cette superiorité qu'Heraclide de Pont & les autres donnent aux semmes Lyciennes sur leurs maris. Ceci paroîtra sans doute extraordinaire à ceux qui ayant lû les Rélations, y auront vû que les hommes seuls parmi les Sauvages, y sont proprement libres, & que les semmes ne sont que leurs esclaves. Rien n'est cependant plus réel que cette superiorité des semmes. C'est dans les semmes que consiste proprement la Nation, la noblesse du sang, l'arbre genéalogique, l'ordre des genérations, & de la conservation des famil-

les. C'est en elles que réside toute l'autorité réelle: le païs, les champs & toute leur récolte leur appartiennent : elles sont l'ame des conseils, les arbitres de la paix & de la guerre: elles conservent le fisc ou le trésor public: c'est à elles qu'on donne les esclaves: elles font les mariages, les en-sans sont de leur domaine, & c'est dans leur sang qu'est fondé l'ordre de la succession. Les hommes au contraire sont entierement isolés & bornez à eux-mêmes, leurs enfans leur sont étrangers, avec eux tout périt, une femme seule releve la cabane: mais s'il n'y a que des hommes dans cette cabane en quelque nombre qu'ils soient, quelque nombre d'enfans qu'ils ayent, leur famille s'éteint; & quoique par honneur on choi-sisse parmi eux les Chefs, que les affaires soient traitées par le conseil des anciens; ils ne travail-lent pas pour eux-mêmes: il semble qu'ils ne foient que pour représenter & pour aider les semmes dans les choses, où la bienseance ne permet pas qu'elles paroissent & qu'elles agissent.

Pour une plus grande intelligence, & pour mieux faire sentir les differens traits de ressem-

Pour une plus grande intelligence, & pour mieux faire sentir les disserens traits de ressemblance marquez par ces Auteurs que j'ai cités, il faut sçavoir que les mariages se sont de telle manière, que l'époux & l'épouse ne sortent point de leur samille & de leur cabane pour saire une samille & une cabane à part. Chacun reste chez soi, & les ensans qui naissent de ces mariages, appartenant aux semmes qui les ont engendrez,

sont censez de la cabane & de la famille de la femme, & non point de celle du mari. Les biens du mari ne vont point à la cabane de la femme à laquelle il est étranger lui-même; & dans la cabane de la femme, les filles sont censées héritieres par preference aux mâles, parce que ceux-ci n'y ont jamais que leur subsistance. C'est ainsi qu'on vérifie ce que dit Nicolas de Damas touchant l'héritage, & ce que dit Herodote touchant la Noblesse, parce que les enfans étant de la dépendance de leurs meres, sont considerables, au-

tant que leurs meres le sont elles-mêmes.

Par rapport à l'autorité, qu'Heraclide assure que les femmes ont toûjours eue chez les Lyciens depuis leur premiere origine, cela seroit évidemment faux, si l'on entendoit que l'autorité fût entre leurs mains, comme nous concevons qu'elle l'est dans un état Monarchique ou Aristocratique, dans lequel les femmes succedent au Trône, & prennent les rênes de l'Empire faute d'héritiers mâles, gouvernant par elles-mêmes, & tout se faisant en leur nom. Cela seroit, dis-je, évidemment faux & entierement contraire à l'Histoire, qui nous a transmis les noms de plusieurs Chefs des Lyciens, tels que Sarpedon, Lycus, Glaucus, Xantus, Pandare, Iobates, Amisodare, &c. sans y mêler jamais aucun nom de femme. Cela mérite donc une explication, & s'éclaircit aisément par ce qui a precedé, & par ce que j'ai déja dit, que l'autorité réelle se trouve entre leurs mains: Tome I.

mais qu'elles choisissent des Chefs dans leurs familles pour représenter & être comme les dépositaires de cette autorité avec le Sénat, comme jele dirai dans la suite en parlant de leur gouvernement. Les semmes choisissent ces Chefs parmit leurs freres maternels ou leurs propres enfans, & ce sont les freres de ceux-ci ou leurs neveux, qui leur succedent dans la cabane de la mere.

Il ne faut pas se persuader non plus, sur le témoignage d'Herodote, que chez les Lyciens, les ensans mâles portassent le nom de leurs meres, & que tous les ensans d'une même mere eussent le même nom. Ceci seroit encore évidemment contraire à l'Histoire. Les noms Lyciens que nous trouvons dans Homere & dans les autres Auteurs, sont tous des noms d'homme, & nous voyons des freres avec des noms differens, comme Pandare & Butés. Il faut donc expliquer Herodote sur la coûtume qu'avoient les Lyciens de prendre le nom de leurs meres, par celle que les Hurons & les Iroquois observent encore.

Dans chaque famille on conserve un certain nombre de noms des Ancêtres de cette famille, soit des hommes, soit des semmes. Ces noms leur sont particuliers, & connus pour être assectez à telle & à telle samille. Or c'est la coûtume dans chaque samille d'y saire revivre, & de ressusciter en quelque maniere ceux qui en sont issus, & qui l'ont illustrée. On releve en même temps les noms de ceux que l'on fait revivre, & on les impose à

ceux de leurs petits neveux qui sont destinez pour les representer. Ceux-ci deviennent par-là plus ou moins considerables, selon que ceux, qui avoient porté ces noms, étoient plus ou moins considerables eux-mêmes par leurs qualités, par leurs vertus & par leurs actions.

Les Juiss avoient de la même maniere dans chaque famille des noms déterminez qu'on avoit soin de relever, & c'étoit dans la famille du pere qu'on les prenoit, ainsi qu'on peut le vérisser par l'Evangile, & par ce qui arriva quand il fallut donner un nom à saint Jean-Baptiste. Mais comme autrefois parmi les Lyciens, de même aujourd'hui parmi les Hurons & les Iroquois, c'est dans la famille des femmes qu'on prend ces noms, & ce sont elles qui sont chargées de ressusciter les morts, & de faire revivre les Ancêtres. Cela se fait dans les solemnités publiques après qu'ils ont résolu de relever l'arbre, ainsi qu'ils ont coûtume de s'exprimer. Il est vrai de dire dans ce sens qu'ils reçoivent le nom de leurs meres, comme c'est par elles qu'ils comptent leurs génealogies.

Ces noms changent avec l'âge. Un enfant, ou n'a pas de nom, ou releve celui d'un enfant, un jeune homme celui d'un guerrier, & un vieillard celui de quelque ancien. Dès que quelqu'un meurt, le nom qu'il portoit demeure enseveliavec lui, & ce n'est que plusieurs années après qu'on le renouvelle.

Communément cependant les Sauvages ne s'en-

Luc. I. v

tendent pas volontiers nommer par le nom què leur est affecté, & la demande qu'on leur en feroit, est une espece d'affront qui les feroit rougir. En se parlant les uns aux autres, ils se donnent tous des noms de parenté, de frere, de sœur, d'oncle, de neveu, &c. observant exactement les degrez de subordination & toutes les proportions de l'âge, à moins qu'il n'y ait une parenté réelle par le fang ou par l'adoption; car alors un enfant se trouvera quelquesois le grand-pere de ceux, qui selon l'ordre de la nature, pourroient être sacilement le sien. Ils pratiquent la même civilité à l'égard des Etrangers à qui ils donnent, en leur parlant, des noms de consanguinité, comme s'il y avoir une vraïe liaifon du fang plus proche ou plus éloignée, à proportion de l'honneur qu'ils veulent leur faire, coûtume que Nicolas de Damas rapporte aussi des anciens Peuples de Scythie.

Nic. Damas.
Apud Stobæum, verbo
Taxantoça2010-

J'avois cru, dis-je, sur la confrontation de ces mœurs singulieres des Lyciens, rapportées par ces Auteurs que je viens de citer, & par les autres qui en ont écrit, avec celles de nos Sauvages, pouvoir fonder quelques conjectures solides pour établir leur origine: mais ces caracteres tout singuliers qu'ils paroissent, ne le sont cependant pas; & convenant à plusieurs autres Peuples, ainsi que je vais le faire voir, le fondement de toutes ces conjectures tombe, & nous laisse dans nôtre incertitude.

Car en premier lieu, le nom de Lyciens, de

Lycopolitains, de Lycaoniens, &c. conviennent ensemble dans la même signification, c'étoient neanmoins des Peuples differens. Les Amazones avoient elles même une Tribu nommée Lycastienne, qui se rapporte entierement à la famille du Loup des Iroquois & des Hurons.

En second lieu, Herodote est dans l'erreur, quand il dit des Lyciens, qu'ils sont les seuls entre les hommes qui prennent leurs noms dans la famille de leurs meres, & qui comptent par elles l'ordre de leurs génealogies. Appollonius de Rho-Appoll. Rh. des parlant des Argonautes, dit qu'on leur don-Lib. 1. v. 219. noit le nom de Myniens, parce que les plus il-lustres d'entre eux faisoient gloire d'être issus des filles de Mynias, à quoi son Commentateur ajoûte que c'étoit par une coûtume, semblable à celle des Cariens qui prenoient leurs noms dans la famille de leurs meres. Cependant ces illustres Argonautes étoient pour la plûpart de la Thessalie & du Peloponese.

En troisséme lieu, la Ginécocratie ou Empire des femmes, étoit très-universellement répanduë; car elle étoit non seulement chez les Scythes, chez les Sarmates, & chez les Amazones en particulier: mais elle étoit encore dans l'une & dans l'autre Asie, où les femmes guerrieres qui en avoient été maîtresses, avoient donné goût à toutes les femmes qui vivoient sous leur Empire, de se rendre maîtresses de leurs maris; quoique toutes ne fussent pas si guerrieres, ni si étroitement séparées

des hommes, que celles qui faisoient gloire de vivre loin d'eux, & de ne les voir qu'en certain

temps.

Elle étoit chez les Egyptiens où Isis l'avoit éta-blie; car cette Reine s'étoit rendue chez eux si recommandable, qu'à cause d'elle, à ce qu'assure Diodore de Sicile, les Reines avoient & plus d'honneurs & plus d'autorité que les Rois; & pour ce qui regardoit les particuliers, on donnoit dans les contrats de mariage tout pouvoir aux femmes sur leurs maris, & ceux-ci étoient obligez de jurer qu'ils obéiroient en tout à leurs épouses.

Elle étoit chez la plûpart des autres Peuples Barbares de l'Afrique, en particulier chez les Garamantes, où les enfans étoient tellement attables à leurs merces.

chez à leurs meres, & donnoient si peu de marques exterieures de respect pour leurs peres, qu'ils ne paroissoient pas les reconnoître: ce qui a fait dire aux Auteurs qui ignoroient, ou qui ne fai-soient pas attention à cette Ginécocratie; que chez les Garamantes il n'y avoit point de Loix d'un légitime mariage, & que les semmes y étant en commun, les enfans ne pouvoient pas y discerner ceux d'entre les hommes à qui ils étoient redevables de la vie.

Solin , cap. 43. de Æthiopia , &c.

Diod. Sic. Lib. 1. p. 16.

Elle étoit encore chez tous les Peuples d'Espagne, & en particulier chez les Cantabres, selon le témoignage de Strabon, que cet empire des semmes met étrangement de mauvaise humeur, & qui regarde comme une chose éloignée

Strabo, Lib. 3. p. 114.

du bien de la societé, & presque contraire au bon fens qu'un mari apporte la dot à sa femme; que les filles héritent au préjudice des garçons, & qu'elles soient chargées du soin de marier leurs freres. Les Basques d'aujourd'hui qui sont descendus de ces anciens Cantabres, ont encore quelque chose de ces coûtumes de leurs Ancêtres par rapport aux mariages & aux héritages.

Enfin cette Ginécocratie étoit chez les Medes, chez les Sabéens, & presque chez tous les Barbares, ce que Claudien a fort bien exprimé par

ces vers.

Medis levibusque Sabais

Claud. in Eutrop. Lib. I.

Imperat hic fexus, Reginarumque sub armis Barbaria pars magna jacet.

Les Spartiates qui avoient formé leur Gouvernement sur celui des Barbares, & qui le conserverent plus long-temps au milieu de la Grece 32 avoient aussi cette Ginécocratie, dont il nous reste une belle preuve dans un fait cité par Plutarque: car une Dame étrangere qui logeoit Plutarch is chez Leonidas à Lacedémone, ayant ofé dire à Apoph. p. Gorgo fon épouse, comme par une espece de reproche honteux aux Lacedémoniens, qu'il n'y
avoit que les seules semmes de Sparte qui eussent
un pouvoir despotique sur leurs maris; elle lui
répondit sierement qu'il n'y avoit aussi qu'elles
seules qui méritassent ce despotisme, parce qu'elles

seules mettoient au monde des hommes.

Joan. de Lact, Hist. Occid. India , Lib. 11. cap. 14.

Il paroît neanmoins par les Auteurs que dans les deux branches des Heraclides à Sparte, c'étoient les enfans qui succédoient à leurs peres, & montoient sur le Trône à leur place. Ainsi la Ginécocratie que Plutarque attribuë aux Lacedémoniens, étoit differente en ce point de celle des Asiatiques, & des autres Peuples dont nous venons de parler, à moins que le droit de succession des en-fans aux peres ne sût particulier aux Rois, & ne sut different dans le Peuple, comme cela est au Pérou, où les seuls enfans des Incas, dont les peres mouroient sur le Trône, y succédoient à l'Empire. Dans tout le reste de l'Etat, c'étoient les neveux qui héritoient de leurs oncles maternels. Cette Loi étoit si génerale dans ce Royaume, qu'Acosta & les autres Auteurs Espagnols ont été trompez en ce point par rapport aux Incas même.

La succession au Trône dans la ligne collaterale maternelle des neveux aux oncles, preferablement à la ligne directe des enfans aux peres, étoit une suite de cette Ginécocratie ou Empire des femmes. Cela se trouvoit en particulier chez les Peuples compris sous le nom d'Ethiopie, dont Nicolas de Damas écrit qu'ils rendoient tout mas, apud 910-beum, verbo l'honneur à leurs sœurs, & que leurs Rois choi-AIOIOTIEZ. fissoient les enfans de ces sœurs pour leur succéder par preference aux leurs propres, & qu'au cas qu'elles vinssent à en manquer, on choisissoit alors celui

Nicol. Da-

celui de la Nation qui étoit doüé des plus grandes qualités, qui étoit le mieux fait & le plus belliqueux. Cette Loy de la succession est encore aujourd'hui chez presque tous les Negres de l'Afrique, dans tout le Malabar, & en quelques autres endroits de l'Inde Orientale: mais elle est encore plus répandue dans l'Amerique.

Si l'on eut pû fonder quelques conjectures cer-taines sur ces traits de ressemblance entre les Ly-ciens. ciens & les Iroquois, il eut été facile de remonter

jusqu'à leur premiere origine.

L'Europe, l'Asse-Mineure, & cette Partie de la grande Asie qui s'étend vers la Mer Caspienne, vers les Palus Méotides & les païs Hyperboréens, une partie même de l'Afrique, furent le lot qui tomba en partage aux enfans de Japhet après le Genes. c. 10. Déluge. L'Ecriture Sainte nous le fait assez sentir, & les Auteurs prophanes sont assez de concert sur ce sujet. Ceux des enfans de ce Patriarche qui tirerent vers le Midi, s'étant coulez par les deux côtez de l'Hellespont, les uns par la Thrace & par le Peloponese, & les autres le long de cette chaîne de montagnes qui finit au pied du Mont Taurus, fondirent presque tous dans les Isles de la Grece, que la Sainte Ecriture nomme les Isles des Nations; & invitez par la douceur du climat, par la fertilité de ces Isles, & par leur situation même qui leur fait un rempart naturel de la Mer, pour les mettre à couvert des incursions & des Tome I.

hostilités, ils s'y arrêterent par preference. Mais le nombre des habitans s'érant extrêmement multiplié, & ces Isles ne pouvant plus les contenir & les nourrir, ils se virent obligez de se condamner à de tristes séparations, & d'envoyer leur monde chercher fortune ailleurs. Quelques-uns tenterent de nouvelles découvertes, & se jetterent dans l'Italie, dans les Gaules & dans les Espagnes : les autres revinrent sur les traces de leurs Ancêtres, & refoulerent dans le Peloponese & dans l'une & l'autre Asie. Ces séparations s'étant faites successivement & en divers temps, ces Peuples qui avoient la même origine, ne se connoissoient plus après un certain nombre d'années, de sorte qu'ils se partagerent en autant de petites Nations qu'il y avoit de Colonies differentes, & se donnerent autant de noms qu'il y avoit de differens Villages ou de differentes Hordes, car la plûpart menoient une vie errante à la façon des Tartares.

La Lycie qui est à l'extrémité de l'Asse-Mineure vers la Mer, fût la retraite de plusieurs de ces Colonies qui s'y jetterent de plusieurs endroits du Peloponese & de l'Archipel. Un Rhadamante, selon le témoignage d'Eusebe de Cesarée, y en amena une de l'Isse de Créte, sameuse chez les Poëtes par ses cent Villes, & qui ayant été des premieres peuplées, fut aussi des premieres à chasfer ses propres enfans. Sarpedon fils d'Europe, au Herod. Lib. rapport d'Herodote, chassé par son frere Minos, aborda dans la Lycie, & s'y établit auprès des

Euseb, in Chronico.

L. n. 173.

Cariens & des Cauniens, dont les premiers étoient originaires de l'Isle de Créte, & les seconds se vantoient de la même origine. Athamas chassé de Vantoient de la meme origine. Athamas chane de la Boetie, y amena une Colonie, & y bâtit une Ville qui fut appellée de son nom Athamantia. Platon n'hésite pas à dire que les Lyciens sont ses Descendans. Xantus sils de Triope, y sonda la Ville de Xante, & s'y arrêta avec les Pelasgiens qu'il avoit amenez d'Argos ou de l'Isle de Créte. Les Amazones, Les Solymes, les Homonades & un assez grand nombre d'autres Colonies y aborde-rent de toutes parts, & s'y établirent en differens endroits. Il se peut faire que les Amazones de la Tribu Lycastienne soient venuës aussi de l'Isle de Créte, & qu'elles ayent pris leur nom de Lycastes, fils de Minos premier.

Les Peuples de la Lycie étoient appellez premierement Myliens, dit Herodote. Lorsque Sai- Herodot. pedon y entra, ils étoient nommez Solymes; Sarpedon changea ce nom en celui de Termiles, & ils ne prirent celui de Lyciens que quand Lycus, fils de Pandion, chassé d'Athenes par Egée, se fut retiré auprès de Sarpedon. Homere seinble être Homer. Iliad. opposé à Herodote, en disant que Bellorophon envoyé par le Roy des Lyciens, fit la guerre aux Solymes: ce qui a fait dire à Strabon qui suit le sentiment d'Homere, que les Solymes étoient bien le Peuple appellé Myliens: mais non pas celui à qui Sarpedon donna le nom de Termiles. Le sçavant Mr Bochard prétend que les Solymes étoient Geog. fa-ræ.

Strabo. Lib.

une Colonie de Pheniciens \*. Il se fonde sur quelques étymologies, & sur cette guerre de Bellorophon contre les Solymes & contre les Amazones.

Mais ces preuves paroîtront bien légeres, si l'on considere que tous ces Peuples de Lycie étant un

\* On ne peut presque pas douter que les Solymes n'ayent habité la Lycie. J'ai de la peine à me persuader que ce fut une Colonie Phenicienne; & si l'on pouvoit bien supputer la Chronologie des tems, il seroit peut-être plus probable que les Solymes, qui dans les commencemens étoient aussi vagabonds que les autres, ont passé de l'Asie-Mineure dans la Palestine, que de la Palestine dans l'Asie. Il y a dans la Palestine un Promontoire appellé Hiera, & des Monts nommez Solymes, selon le témoignage de Strabon. Il est assez vraifemblable que de ces deux noms on a formé celui de Hier solima du nom des Solymes habitans de ce Promontoire, qui passerent dans le païs des Chananéens. M. Bochard a raison de soûtenir, contre le sentiment de Josephe, que ces Solymes n'étoient pas des Hebreux : mais la raison qu'il en apporte n'est pas concluante, lorsqu'il prétend le prouver par la maniere dont ceux-là coupoient leurs cheveux en rond, ce qui étoit défendu par la Loi des Juifs; car les Hebreux avoient confervé plusieurs choses qui étoient contre leur Loy , & en particulier celleci, comme nous le dirons dans la suite. Il eut été plus naturel de

dire, que quand bien même il feroit vrai que les Solymes fussent venus de la Palestine dans la Pisidie, il ne devoit pas pour cela en inferer que ce fussent des Hebreux, mais plûtôt des Jebuséens habitans de la Ville de Salem. laquelle existoit du temps d'Abraham, dont Melchisedech étoit Roi. & qui se soûtinrent dans cette Ville, malgré les Hebreux, jusques au regne de David qui les affujettit. Čes Jebuléens & les Selymes de Pisidie ou de Lycie paroissent en effet être le même Peuple: mais je croixois plus volontiers qu'ils ont passé de l'Asie-Mineure dans la Palestine, que je ne croirois qu'ils ont passé de la Palestine dans l'Asie - Mineure. Pour répondre maintenant à M. Bochard, il se peut faire que les Pheniciens établirent des Colonies en quelques endroits de l'Asie-Mineure: mais cela peut aussi s'être fait posterieurement à la sortie des Solymes; car il est certain que pendant long-temps ce ne fut qu'un flux & reflux de Nations qui se chassoient les unes les autres. Celles qui étoient trop. fatiguées par leurs voisins, changeoient aisément de place, & s'enfonçoient plus ayant dans le païs.

ramas de gens venus de la Grece sous differens chefs, devoient être toûjours en guerre les uns avec les autres, & se disputer continuellement le terrain. En effet nous trouvons que Bellorophon ne fit pas seulement la guerre aux Solymes & aux Amazones, mais qu'il la fit aux Lyciens mêmes, aidé des Lyciens, ce qui ne peut s'entendre que de cette guerre intestine dont la Lycie étoit le théatre & le sujet. Chacun de ces petits Peuples se regardoit comme maître chez soy, & se gouvernoit à sa maniere, ce qui semble justifié par Homere, lequel distingue les Lyciens qui étoient au fecours des Troyens, & les sépare sous divers chess venus de differens endroits; ce ne sur qu'à la longue & pour la nécessité de leurs affaires qu'ils s'unirent en corps de Nation, chacun conservant chez soy son autorité toute entiere, & ne la partageant que lorsqu'il s'agissoit du bien general du païs. Justin parlant de ces divers peuples Asiatiques, fait assez connoître que leurs Etats étoient bien bornez, par ces paroles, intra suam cuique patriam regna siniebantur. On peut assurer la même chose de presque tous les premiers Peuples. L'Ecriture Sainte compte jusqu'à 31. Rois dans la Terre de Chanaan. Les Nomes des Egyptiens étoient probablement dans les commencemens autant de differens Etats; & il est probable que les Dynasties de ces divers Peuples ayant été confonducs en une seule, c'est ce qui aura fondé une longue suite de Rois, qui remplissant le nombre de 5. ou 6000.

ans, ont fait une Chronologie anterieure à celle de la Création du monde, & qui ne s'accorde pas avec les Saintes Ecritures, ni avec les Annales des autres Peuples, si l'on en excepte les Chinois qui ont aussi une Chronologie fabuleuse.

Durant la guerre de Troye, les Lyciens prirent tous interêt pour Priam contre les Grecs. Homere parle avec éloge de leur valeur: mais leur païs souffrit extrêmement des ravages que les Grecs sirent dans l'Asie-Mineure pendant le temps que dura cette guerre.

Herod. Lib. 1. n. 23. Lib.

En differens temps ils furent Tributaires de Cresus Roy de Lydie, des Perses, de Mausole Roy de Carie, & ensuite des Grecs.

Herod. Lib.

III. n. 90.

Les Lyciens de Xante en petit nombre, combattirent avec une extrême valeur contre Harpage General des troupes de Cyrus. Ayant été vaincus en rase campagne, ils se retirerent dans leur Ville; & ayant fait entrer dans leur fort leurs semmes & leurs ensans, ils les brûlerent avec tout ce qu'ils avoient: après quoi s'étant engagez par d'horribles sermens les uns aux autres, ils recommencerent le combat, & y périrent tous.

Diodor. Sic. Lib. 17. p. 576.

Ceux de Marmare ayant molesté les troupes d'Alexandre à leur passage, ce Prince les resserra dans leur fort, qui étoit un grand rocher isolé & escarpé de toutes parts, & il les sit sommer de se rendre. Le conseil des Anciens vouloit prévenir leur ruine commune par leur soûmission: mais les jeunes gens aimant mieux périr & s'ensevelir avec la

liberté de la patrie, prirent la résolution de faire une sortie au travers du camp des ennemis pour se sauver dans les montagnes, après avoir coupé la gorge aux vieillards, aux semmes & aux enfans, ou pour mourir eux-mêmes en combattant genereusement. Ce dessein ayant été agréé, il sut ordonné que chacun se retirât dans sa famille, qu'ils y sissent un festin de tout ce qu'ils avoient de meilleur, & qu'ils attendissent avec fermeté l'effet de cette détermination. Quelques-uns ayant horreur de souiller leurs mains dans le sang de leurs proches, se contenterent de mettre le feu à la Ville & aux maisons: mais les autres executant la résolution dans son entier, remplirent la Ville de carnage; & après cette execution barbare, ayant fait tous ensemble irruption dans le camp des assiégeans, ils se sauverent comme ils l'avoient projetté.

Durant les guerres du Triumvirat, d'Octavien Plutarch. ins Cesar, de Marc-Antoine & de Lepidus. Brutus étant entré dans la Lycie, & ayant mis le siége devant la Ville de Xante que les Lyciens avoient re-bâtie sur les ruines de la premiere, ses habitans après avoir fait des prodiges de valeur pendant ce siége, donnerent un nouvel exemple d'un deses poir pareil à celui qu'avoient donné leurs Ancêtres du temps de Cyrus & d'Alexandre. Car les Romains ayant pris la Ville d'affaut, au lieu de continuer le combat, ils se dissiperent dans le moment, & se retirerent chacun chez soi; & soit qu'ils prissent sur le champ la résolution de s'en-

fevelir sous les cendres de leur Ville, soit qu'ils eussent prémedité ce coup, les Romains qui avoient été surpris de leur retraite, le surent encore davantage de voir en un instant toutes les maisons en seu : ils accoururent aussi-tôt pour l'éteindre, mais ces surieux les repousserent à coups de slêches & de traits; ils égorgeoient leurs semmes, leurs ensans & leurs esclaves à la vûë coups de neches & de traits; ils egorgeoient leurs femmes, leurs enfans & leurs esclaves à la vûë des soldats, & se lançoient ensuite au milieu des flâmes, d'autres se jettoient comme des bêtes sarouches sur la pointe des épées de leurs ennemis, les ensons mêmes présentoient la gorge aux épées de leurs peres, ou se précipitoient du haut des maisons dans le seu; & après que l'incendie sut cessé, on trouva une semme qui s'étoit penduë, tenant d'une main son ensant qu'elle avoit étranglé, & de l'autre le slambeau dont elle avoit mis le seu à sa maison. Brutus en sut touché jusqu'aux larmes, il sit ce qu'il put pour sauver quelques restes de ces miserables, promettant une récompense aux soldats qui lui ameneroient un Xantien; cependant il n'en put sauver que cinquante, qui se plaignoient encore de ce qu'on leur conservoit la vie malgré eux. Cesar ne sut pas moins sensible au desespoir de tant de braves qui désendoient ses interêts, & peu de temps après il permit aux Lyciens de rebâtir cette Ville.

Quoique les Lyciens se soient toûjours conservez dans leurs païs jusqu'au temps du bas Empire, & que ces Peuples n'y ayent peut-être pas entierement

ment

ment, péri comme les Solymes, les Myliens, les Amazones, les Homonades & leurs autres voisins; il est cependant hors de doute que dans ces funestes guerres qui portoient chez eux une désola-tion presque totale, la plûpart étant obligez de céder à la force, auront été chercher sortune ailleurs pour ne pas attendre les dernieres extrémités de la guerre, & se seront laissez entraîner comme les autres dans les païs les plus reculez de la Scythie, d'où ils auront pû passer en Amerique.

Mais comme la conjecture fondée sur la ressemblance des Iroquois & des Lyciens, n'est pas si juste qu'on n'en puisse faire des applications à d'autres, ainsi que je l'ai dit, & qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, dans un si grand éloignement de temps & de lieux, de rencontrer precisément & avec évidence, ou même avec une probabilité assez forte par rapport à un Peuple par-ticulier : je crois qu'il faut prendre la chose d'une maniere un peu plus vague pour courir moins de

risque de se tromper.

Mon sentiment est donc que la plus grande partie des Peuples de l'Amerique viennent originairement de ces Barbares qui occuperent le Conti- des Amerinent de la Grece & ses Isles, d'où ayant envoyé plusieurs Colonies de tous côtez pendant plusieurs siecles, ils furent obligez d'en sortir enfin tous, ou presque tous, pour se répandre en divers Tome I.

Sentiment fur l'origine quains.

païs, ayant été chassez en dernier lieu par les Cadmonéens ou Agenorides, qu'on croit être les Peuples d'Og Roy de Bazan, dont il est parlé dans l'Ecriture, ce qui arriva à peu près dans le temps que les Chananéens fuyant devant les Hebreux, & contraints de leur céder la place, alloient inonder eux-mêmes comme un torrent, d'autres Contrées où ils trouvoient des ennemis moins redoutables.

Il est constant par les Auteurs, que les Barbares ont occupé la Gréce avant ces Peuples qu'on a connu depuis sous le nom des Grecs; & quoique dans la suite les Auteurs & sur-tout les Poëtes ayent appliqué à ceux-ci les noms de ces premiers Peuples Barbares, les Grecs étoient neanmoins très-differens, & n'étoient autres que ces Agenorides qui avoient apporté du païs des Chananéens les Lettres, & peut-être la Langue Grecque qu'ils substituerent à celle de ces Barbares, dont il ne resta presque plus aucun vestige, comme je le montrerai dans la suite. Je crois cet évenement anterieur à la sondation de Tyr & de Sidon, ou du moins à la splendeur de ces Villes maritimes qui devinrent si slorissantes par leur commerce, & qui établirent encore depuis plusieurs Colonies dans la Gréce, dans l'Afrique & dans les Espagnes.

Ces Barbares bien que confondus dans les Histoires par une multitude de noms particuliers à chaque petit Canton, sont neanmoins assez univer-

fellement compris sous les noms generiques de Pelasgiens & d'Helleniens, qui, de quelques Peuples particuliers, avoient passé à toute la Nation.

Les Helleniens & les Pelasgiens se sont assez souvent mêlez ensemble, ainsi qu'il est maniseste par les histoires mêmes : mais les Pelasgiens étoient differens des Helleniens, en ce que ceux ci qui cultivoient un peu la terre, étoient un peu plus fixes & plus sedentaires que les premiers, sesquels ne semoient point, ne vivoient que du fruit des arbres, de la chasse, de la pêche, & de ce que le hazard pouvoit leur présenter, qui n'habitoient que dans des tentes, décampoient pour peu de chose, & menoient une vie errante par état & par nécessité.

Ceux qui connoîtront suffisament les Peuples barbares de l'Amerique Septentrionale, y trouveront le caractere de ces Helleniens & de ces Pelasgiens; les uns compris sous la Langue Huronne, cultivent des champs, bâtissent des cabanes, & sont assez stables dans un même lieu. Au contraire la plûpart des Algonquins & des Sauvages du Nord font profession d'une vie vagabonde, & ne vivent que du benefice du hazard. C'est à peu près la même distinction de Peuples dans l'Amerique Meridionale.

Tout ce que j'ai à dire dans la suite des Mœurs & des Coûtumes de nos Sauvages, a une si grande ressemblance avec celles de ces Peuples barbares,

qu'on croira les y reconnoître.

Je crois, avant que de passer outre, devoir prévenir ceux qui pourroient être étonnez de voir que dans le cours de cet Ouvrage, j'aille foüiller non seulement dans les Mœurs des Grecs posterieurs, qui avoient formé leur République sur celle des anciens Crétois, mais encore dans celles des anciens Romains, des Ibériens & des Gaulois même, pour y trouver des similitudes qui pourroient paroître hors de propos. Mais, selon le témoignage des Auteurs, rien n'étoit plus semblable que les mœurs des Ibériens, des Gaulois, & des Peuples de la Thrace & de la Scythie, parce que ces Barbares s'étoient répandus de tous ces côtez-là. Il me semble neanmoins reconnoître les Iroquois & les Hurons d'une maniere plus particulière dans ces Peuples de la Thrace Assatique, qui, des extrémités de l'Asie-Mineure & de la Lycie même, penétrerent dans le Pont, & s'arrêterent dans l'Arie & dans l'Areiane. J'apporterai dans la suite les raisons qui peuvent appuyer mes conjectures sur ce point.

Je soûmets neanmoins de nouveau toutes ces conjectures aux Sçavans. Pour moi je ne prétens ici que rapprocher, le plus qu'il me sera possible, toutes les ressemblances des Mœurs des Ameriquains avec celles des premiers temps: mais auparavant il nous reste à dire ce que les Sauvages

pensent eux-mêmes de leur origine.

On ne peut rien tirer des Sauvages en generale

touchant leur origine. N'ayant point de Lettres, peut tirer ils n'ont point aussi de sastes & d'Annales sur les des Sauvaquelles on puisse compter. Ils ont cependant une espece de Tradition sacrée qu'ils ont soin d'en origine. tretenir: mais cette Tradition ne peut point caracteriser aucun Peuple particulier pour les rap-porter à une origine connuë, si ce n'est la premiere origine de tous les hommes, qui étant de tous les faits historiques le plus frappant, a laissé de plus profondes traces qu'on peut voir presque sans exception chez toutes les Nations incultes. D'ailleurs cette Tradition passant de bouche en bouche, reçoit dans toutes quelque alteration, & dégenere en fables si absurdes, qu'on ne peut avoir qu'une peine extrême à les rapporter.

Voici comment les Iroquois racontent l'origine de la Terre & la leur. Dans le commencement il

y avoit, disent-ils, six hommes; (les Peuples du Pérou & du Brésil conviennent d'un pareil nom-bre.) D'où étoient venus ces hommes? C'est cequ'ils ne sçavent pas. Il n'y avoit point encore de terre, ils erroient au gré du vent, ils n'avoient point non plus de semmes, & ils sentoient bien que leur race alloit périr avec eux. Enfin ils apprirent, je ne sçais où, qu'il y en avoit une dans le Ciel. Ayant tenu conseil ensemble, il sur résolu que l'un d'eux, nommé Hogouaho ou le Loup, s'y transporteroit. L'entreprise paroissoit impossible, mais les oiseaux du Ciel de concert ensemble, l'y éleverent, en lui faisant un siège de leur corps,

M iii

& se soûtenant les uns les autres. Lorsqu'il y fut arrivé, il attendit au pied d'un arbre que cette femme sortit à son ordinaire pour aller puiser de l'eau à une fontaine voisine du lieu où il s'étoit arrêté. La femme ne manqua point de venir selon sa coûtume. L'homme qui l'attendoit, lia conversation avec elle, & il lui fit un présent de graisse d'Ours, dont il lui donna à manger : Femme curieuse qui aime à causer, & qui reçoit des présens, ne dispute pas long-temps la victoire. Celle-ci étoit foible dans le Ciel même, elle se laissa séduire. Le maître du Ciel s'en apperçût, & dans sa colere il la chassa & la précipita : mais dans sa chûtela Tortuë la reçût sur son dos, sur lequel la Loutre & les poissons puisant de l'argile au fonds des eaux, formerent une petite Isle qui s'accrut peu à peu, & s'étendit dans la forme où nous voyons la terre aujourd'hui. Cette femme eut deux enfans qui se battirent ensemble; ils avoient des armes inégales dont ils ne connoissoient point la force, celles de l'un étoient offensives, & celles de l'autre n'étoient point capables de nuire, de sorte que celui-la fut tué sans peine.

De cette femme sont descendus tous les autres hommes par une longue suite de generations, & c'est un évenement aussi singulier qui a servi, disent-ils, de fondement à la distinction des trois familles Iroquoises & Huronnes, du Loup, de l'Ours, & de la Tortuë, lesquelles dans leurs noms sont comme une tradition vivante, qui leur re-

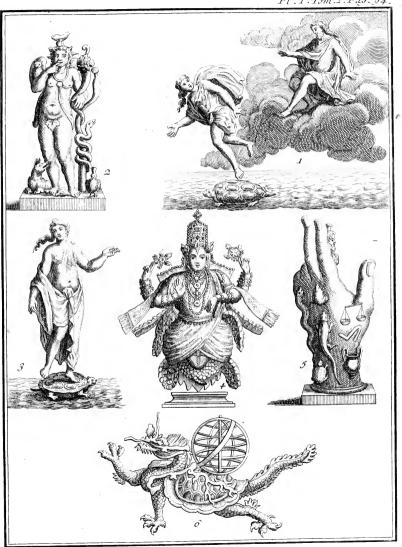

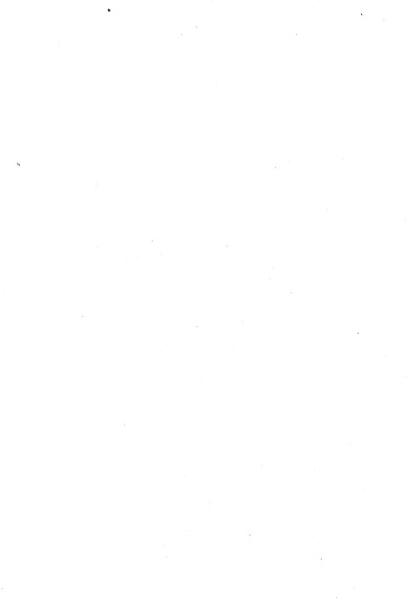

met devant les yeux leur histoire des premiers

temps.

Le ridicule de cette fable fait pitié, quoiqu'elle ne soit pas plus absurde que celles que les Grecs qui étoient des gens si spirituels, ont inventé du voyage de Promethée au Ciel, quand il y monta pour dérober le feu, ou de la réparation du monde par Deucalion & Pyrrha, qui, suivant le conseil des Oracles, jetterent des pierres par-dessus leurs têtes, lesquelles se convertissoient en hommes & en femmes, la difference du sexe dépendant uni-

quement de la main qui les avoit jettées.

Mais au travers de cette fable, toute ridicule qu'elle est, on croit entrevoir la verité malgré les ténebres épaisses qui l'enveloppent : en esset en approfondissant un peu, on y démêle la semme dans le Paradis terrestre, l'Arbre de la science du bien & du mal, la tentation où elle eut le malheur de succomber, que quelques hérétiques ont cru être un peché de la chair, fondez peut-être fur les alterations des idées payennes; on y dé-couvre la colere de Dieu chassant nos premiers Peres du lieu de délices où il les avoit placez, & qui pouvoit être regardé comme le Ciel en comparaison du reste de la terre, laquelle ne devoit plus leur produire d'elle-même que des ronces & des épines; enfin on y croit voir le meurtre d'Abel tué par son frere Cain.

Cette fable a aussi son fondement dans la Mythologie des Anciens, ou bien des choses que la

Homer. Iliad.

Religion nous enseigne, sont plûtôt déguisées que tout-à-fait ignorées. Rien n'est plus semblable en esset à la fable Iroquoise qui nous représente cette semme chassée du Ciel, que celle Homer. Iliad qu'Homere nous raconte de la chûte d'Até. Até étoit une Déesse sille de Jupiter; son nom déclare quel étoit son caractere qui étoit le vice même; elle ne pensoit qu'à faire du mal, & n'étoit pas capable d'autre chose, odieuse aux Dieux & aux hommes: ensin elle irrita tellement Jupiter même, que ce Dieu l'ayant saisse par les cheveux, la précipita du haut des Cieux, & sit serment qu'elle n'y remettroit jamais les pieds.

On voit bien par le récit d'Homere que ce Poëte

a voulu représenter la Concupiscence qui nous porte toûjours au mal, ou bien le Peché même sous une figure allegorique; car après avoir sait le portrait de cette mauvaise fille, qui parcourt la terre avec une celerité incroyable, faisant du pis qu'elle peut aux hommes. Il ajoûte que ses sœurs, filles de Jupiter comme elle, & à qui il donne le nom de Artal, c'est-à-dire, les Prieres, vont toûjours après elle pour corriger le mal qu'elle a fait, mais qu'elles marchent à pas lents, parce qu'elles sont boiteuses & toutes contresaites. Les prieres sont en esset dans l'idée des Payens même, un des remedes des plus essicaces après le peché pour appaiser la colere des Dieux: mais Homere a qu'raison de les peindre toutes contresaites. mere a eu raison de les peindre toutes contrefaites, parce qu'il est peu de prieres qui ne soient défectueuses. Saint

Saint Justin Martyr, dans son Exhortation Justin, Coaux Grecs, ne se contentant pas de cette explication allegorique, prétend qu'Homere a décrit
par Até le peché des Anges Rebelles, & le juste
châtiment dont Dieu les punit, les ayant dans le
moment chassez du Paradis pour une éternité; Ce
qui étant pour eux le sujet d'une jalousie mortelle contre les hommes, à qui il n'est pas fermé
sans retour par la grace de la Rédemption, fait
qu'ils ne cessent de leur dresser des embûches,
& de les porter au mal pour les perdre.

Mais puisqu'Homere en fait une semme, pourquoi ne pourroit-on pas l'expliquer de la chûte d'Eve, & du banaissement de nos premiers Peres, que Dieu mit hors du Paradis Terrestre? Até ou Atté étoit une des acclamations des Bacchanales, aussi-bien que l'Evohé; or si l'Evasme des Bacchantes se rapportoit à Eve, comme l'assure saint Clement d'Alexandrie, ainsi que je dois l'expliquer plus au long, Até sera aussi un nom, par lequel Eve étoit désignée dans les Fêtes des Barbares, de qui Homere a pris cette fable.

L'Isle flottante qui se trouve à propos pour recevoir cette semme dans sa chute, a encore beaucoup de rapport à la fable de Latone, qui étant poursuivie par le serpent Python, & ne pouvant s'arrêter nulle part, suyant depuis les païs Hyperboréens, déguisée sous la forme d'une Louve, jusqu'à l'Archipel, se jetta dans la mer où elle

Tome I.

fut reçûë par l'Isle de Delos, laquelle nageoit alors entre deux eaux, & qui n'ayant pas eu de part au serment qu'avoit fait la Terre de ne lui donner aucun azyle, parut tout à coup pour la sauver du naustrage, & sut honorée par la naissance d'Apollon & de Diane.

Si les Iroquois sont originaires de ces Peuples barbares dont j'ai parlé, les Grecs auront emprunté d'eux le sonds de cette sable qui pouvoit avoir du crédit parmi les Lyciens, lesquels honoroient d'un culte particulier le Dieu Apollon.

noroient d'un culte particulier le Dieu Apollon,

qui en eut le surnom de Lycien.

Peut-être qu'en creusant encore davantage, on trouveroit que cette fable est fondée sur un autre Symbole de la Theologie Payenne. On voit dans les anciens monumens une Tortuë aux pieds Paufan Eliac d'Harpocrate. Paufanias dit qu'il avoit vû dans a. p. 173. l'Elide une belle statuë de Venus Uranie ou Celeste, dont les pieds portoient sur le dos d'une Tortuë, & une autre de Venus Terrestre, qui posoit ses pieds sur un Bouc; mais il avouë ingeposoit ses pieds sur un Bouc; mais il avoue ingenûment qu'il ne sçait pas la signification de ces mysteres. Plutarque a voulu les expliquer, & il dit que cette Tortuë qui porte avec elle sa maison, signifie que les semmes doivent se tenir renfermées chez elles, & que le soin du ménage leur est consié. Mais on voit bien que c'est un sens moral que Plutarque a tiré de sa tête, & qui ne convient pas au temps de la premiere invention de cette Theologie Symbolique. Car en ce

Plurar, de Conjug. Præ cept.

temps-là les femmes ne s'amusoient point à filer au coin de leur feu; presque toutes les femmes des Barbares labouroient la terre, entretenoient leurs cabanes de bois de chaufage, & avoient autant d'occupations au dehors que leurs maris.

Il seroit peut-être plus naturel de penser que les Anciens vouloient marquer par-là que Dieu signifié sous le nom de Venus Uranie, étoit l'Auteur de l'harmonie du monde, designée par la Tortuë qui étoit le Symbole de cette harmonie, la Tortuë & la Lyre d'Apollon n'étant qu'une même chose, ainsi que je l'expliquerai dans la suite plus au long. Peut-être aussi vou-loient-ils dire que l'origine de l'homme créé sur la terre étoit cependant divine, & venoit du Ciel. Ce qui est d'autant plus vraisemblable, que la Tortuë, qui pouvoit être le Symbole de la Generation par sa fecondité, l'étoit aussi de la Terre' & de son Elément, comme la Grenoüille étoir celui de l'eau, le Lezard de l'air, & le Serpent du feu, ainsi que l'explique le Pere Kirker dans in Oedipo, son Oedipe.

tom. 2. Class.

Dans la Religion des Indes Orientales les Brachmanes ont une tradition de leur Dien Vichnou metamorphosé en Tortuë, & ils en ont plusieurs statuës dans leurs Pagodes. Ils disent que par la chûte d'une montagne le Monde qui ne pouvoit supporter une charge si pesante jus ensonçoit peura peu vers l'abîme où il auroit péri, si Vichnou qui est le Dieu bienfaisant ne se fût metamorphosé

en Tortuë, & ne l'eut soûtenu sur son dos. Les Chinois sont aussi une Divinité du Dragon volant, qu'ils appellent, l'esprit, ou le génie de l'air & des montagnes, & qu'on voit peint dans leurs Temples couvert d'une écaille tortuë. Ils sont naître ce Dragon \* d'une Tortuë, & ils disent, qu'il est le soûtien du Monde, lequel est appuyé tout entier sur lui.

Le fonds de cette fable, qui est par-tout la même, prouve que la Tortuë étoit un Symbole de cette Religion ancienne que les Peuples ont travestie quand ils ont cessé de l'entendre. C'est sans doute pour cela que les Troglodytes avoient un respect religieux pour la Tortuë dont ils n'osoient pas manger, & qu'ils avoient en horreur les Kelenin. Lib. III. nophages leurs voisins qui s'en nourrissoient.

Plin. Lib.

Les Sauvages en general ont aussi tous quelque connoissance du Déluge, qui ayant été universel, ainsi que la raison même nous le fait conclure de ce que la foy nous en enseigne, a été un évenement trop singulier & trop remarquable pour qu'on n'en trouve pas des vestiges chez toutes les Nations; mais la maniere disserente dont ils racontent qu'en ont été préservez les Réparateurs du Genre Humain, est aussi mêlée de sables que

aiunt, mundum Draconi seu Serpenti ex testudine nato, uti in sequentibus susè aperietur, insistere, quæ omnia tot tantisque sabulis disserntibus involvunt, ut vix ipsi sese inde extricare queant.

<sup>\*</sup> Athan. Kirker, Clin. Illustr. p. 187. Col. 2. Draco volans, quem spiritum aeris & montium dicunt (Sina) testitudinis scuto tectus conspiciendum se exhibet, quam sabulam à Brachmanibus mutuari,

celle des Déluges de Deucalion & d'Ogyges.

On trouve aussi pareillement chez quelques Peuples les vestiges d'une créance très-ancienne, par laquelle ils sont persuadez, que, de la même maniere que le monde a été submergé dans les eaux du Déluge, il doit aussi périr à la fin des temps par le seu qui doit le consumer entierement. C'est de cette créance ancienne qu'Ovide nous a laissé un beau témoignage dans ces vers.

Esse quoque in fatis reminiscitur (Jupiter) affore Ovid. Metempus,

Quo mare , quo tellus , correptaque Regia Cæli Ardeat , & Mundi Moles operofa laboret.

Les Sauvages en general n'ignorent point aussi qu'ils sont étrangers aux païs qu'ils habitent préfentement. Ils disent qu'ils sont venus de loin du côté de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Asse: Les Iroquois Agniés assurent qu'ils errerent long-temps sous la conduite d'une semme nommée Gaihonariosk; cette semme les promena dans tout le Norde de l'Amerique, elle les sit passer au lieu où est située maintenant la Ville de Quebec; mais ayant trouvé ces païs trop inégaux, & peut-être trop incommodes à cause du froid, elle s'arrêta ensin à Agnié dont le climat lui parut plus temperé, & les terres plus propres à être cultivées; elle distribua ensuite ces terres pour les travailler, & fonda ainsti

une Colonie qui s'est toûjours maintenuë depuis. une Colonie qui s'est toûjours maintenuë depuis. C'est ce que les Agniés racontent de leur origine particuliere, qu'ils veulent être un peu disferente de celle des autres quatre Nations Iroquoises, car ils ne prétendent point être compris sous le nom d'Agonnonsionni ou de faiseurs de Cabanes qu'on donne aux autres. Je n'en sçais point la raison; cependant les François & les autres Nations Sauvages ne les distinguent point, & generalement sous le nom d'Iroquois ou d'Agonnonsionni, on comprend cinq Peuples qui parlent autant de Dialectes differentes d'une même Langue. Ils sont placez dans cette Partie de la Nouvelle Ils sont placez dans cette Partie de la Nouvelle France, qui est siruée à l'Est des Lacs par où passe le fleuve saint Laurent, & qui est bornée par la Nou-velle-York, & par les autres Terres des Anglois & des François. On les distingue en Iroquois su-perieurs & inferieurs. Les superieurs sont les Tsonnontouans, les Goyogouens & les Onnon-tagués. Les inferieurs sont les Agniés & les On-nejouts. Ces cinq Peuples, malgré leurs differens sujets de jalousse, se sont toûjours tenus bien unis: & pour marquer leur union, ils disent qu'ils ne composent qu'une seule Cabane, que nous nom-

mons, la Cabane Iroquoise.

Les Sauvages ne nous donnent point de plus grandes lumieres sur leur origine & sur les Epoques de leur transmigration. En attendant que nous puissions en découvrir davantage, je vais entamer la description de leurs Mœurs par un carac-

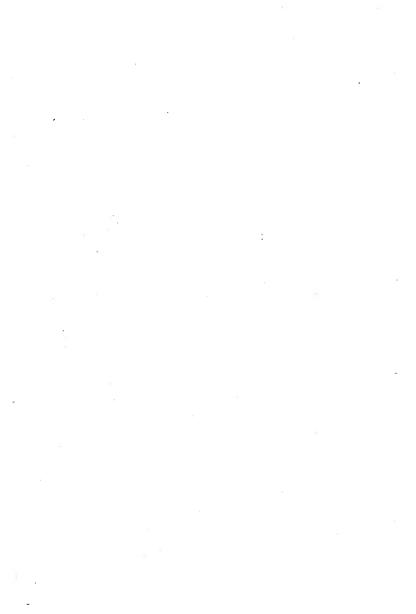



tere general, après quoi j'entrerai dans le détail en commençant par l'Article de la Religion.



# IDE'E OU CARACTERE DES SAUVAGES EN GENERAL

'I D E' E qu'on se formoit autresois des Sauvages, étoit d'une espece d'hommes nuds, couverts de poil, vivans dans les bois sans societé comme des bêtes, & qui n'avoient de l'homme qu'une figure imparfaire. On étoit anciennement dans cette persuasion à Carthage au retour de l'expédition d'Hamnon. Ce General ayant Plinius, Lib; eu ordre d'aller à la découverte de Nouvelles 2.c.67. Terres en rangeant les Côtes d'Afrique, apporta Lib.3.6.9. à son retour des peaux toutes veluës, qui étoient apparemment de deux Singes femelles, de cette espece de Singes, qui pour leur taille & pour leur figure approchent le plus de l'homme, tels qu'on: en voit encore dans l'Îsle de Borneo, au Cap-Verd, & dans les grandes Indes. Il les fit passer dans l'esprit des Carthaginois pour des peaux de semmes sauvages, & les sit placer dans le Temple de Venus comme une rareté singuliere.

Jean Juvenal des Urfins, 1392. p. 93.

Il ne paroît pas qu'on fut encore revenu en des Urins, hist de Char- France de cette persuasion au temps de Charles les VI. année VI. Témoin cette fameuse masquarade, où périrent quelques jeunes Seigneurs de sa Cour, & où ce Prince pensa périr lui-même par un étrange accident, dont il eut toûjours l'esprit un peu dérangé.

On étoit alors dans une grande illusion. Les Sauvages, à l'exception des cheveux & des sourcils, que quelques uns même ont soin d'arracher, n'ont pas un poil sur le corps, & s'il leur en vient quelqu'un, ils en ôtent de bonne heure jusqu'à la racine. La premiere fois qu'ils virent des Européans, leur étonnement fut incroyable, & la longue barbe que ceux-ci nourrissoient en ces temps-là, les leur fit paroître étrangement laids. On dit neanmoins qu'outre les Eskimaux dont j'ai déja parlé, il y a encore deux ou trois Nations de l'Amerique Meridionale, qui ont de la barbe; mais ces Nations sont peu connuës.

Ils naissent blancs comme nous. Leur nudité, les huiles dont ils fe graiffent, le Soleil & le grand air leur hâlent le tein dans la suite; mais du reste ils font grands, d'une taille fuperieure à la nôtre, bien faits, bien proportionnez, d'un bon tempérament, lestes, forts & adroits; en un mot pour les qualités du corps, ils ne nous cedent en rien, si même ils n'ont sur nous quelque avantage.

Le caractere de leur génie & de leur esprit est plus difficile à prendre, & semble même renfer-

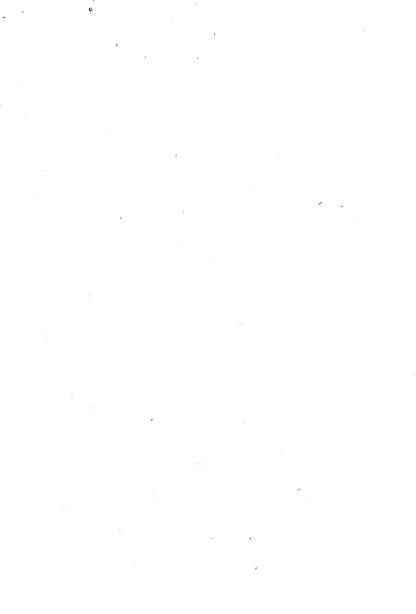



mer quelques contradictions. Le premier coup d'œil ne leur est pas favorable. Ceux qui en ont jugé par-là, nous en ont fait un portrait très-desavantageux. A voir en esset ces hommes dépourvûs de tout, sans Lettres, sans Sciences, sans Loix apparentes, sans Temple pour la plûpart, sans Culte reglé, & manquant des choses les plus nécessaires à la vie, on devroit, ce semble, juger qu'ils sont tels, que si le monde ne faisoit que de naître pour eux, & que s'ils ne faisoient que sortir du limon de la Terre, ou du creux des chênes de Dodone, selon l'extravagante imagination des Payens. On ne croiroit pas devoir se tromper en les peignant, comme gens, grossiers, stupides, ignorans, feroces, sans sentiment de Religion & d'humanité, adonnez à tous les vices, que doit naturellement produire une liberté entiere, qui n'est gênée ni par le sentiment de la Divinité, ni par les loix humaines, ni par les principes de la raison & de l'éducation.

Ce portrait ne seroit cependant pas sidele. Ils ont l'esprit bon, l'imagination vive, la conception aisée, la mémoire admirable. Tous ont au moins des traces d'une Religion ancienne & hereditaire, & une forme de gouvernement: ils pensent juste sur leurs affaires, & mieux que le Peuple parmi nous: ils vont à leurs sins par des voyes sures: ils agissent de sens froid, & avec un phlegme qui lasseroit nôtre patience: par raison d'honneur & par grandeur d'ame ils ne se sais

Tome I.

chent jamais, paroissent toûjours maîtres d'euxmêmes, & jamais en colere: ils ont le cœur haus & sier, un courage à l'épreuve, une valeur intrépide, une constance dans les tourmens qui est héroïque, une égalité que les contre-temps & les mauvais succès n'alterent point: entre eux ils ont une espece de civilité à leur mode, dont ils gardent toutes les bienseances, un respect pour leurs anciens, une déference pour leurs égaux qui a quelque chose de surprenant, & qu'on a peine à concilier avec cette indépendance & cette liberté, dont ils paroissent extrêmement jaloux: ils sont peu caressans, & sont peu de démonstrations: mais nonobstant cela ils sont bons, assables, & exercent envers les étrangers & les malheureux une charitable hospitalité, qui a de quoi consondre toutes les Nations de l'Europe.

Ces bonnes qualités sont mêlées sans doute de plusieurs désauts; car ils sont légers & volages, saineans au-delà de toute expression, ingrats avec excès, soupçonneux, traîtres, vindicatifs, & d'autant plus dangereux qu'ils sçavent mieux couvrir, & qu'ils couvent plus long-temps leurs ressentimens: ils sont cruels à leurs ennemis, brutaux dans leurs plaisirs, vitieux par ignorance, & par malice; mais leur rusticité & la difette où ils sont presque de toutes choses, leur donnent sur nous cet avantage, qu'ils ignorent tous ces rassinemens du vice, qu'ont introduit le luxe

& l'abondance.

Il est vrai qu'il doit paroître étrange, qu'ayant de l'esprit, de l'industrie & de l'adresse aux doigts, pour faire beaucoup de petits ouvrages qui leur sont propres, ils ayent passé tant de siecles sans inventer aucun de ces arts que d'autres Peuples ont porté à une si haute perfection. Mais bien loin de leur en faire un crime, peut-être devroit-on admirer en eux cette moderation qui a sçû se contenter de peu, & qui les fait rire encore aujourd'hui de ce que les Européans bâtissent des maisons, entreprennent des ouvrages qui doivent durer des siecles, ayant eux-mêmes si peu de temps à vivre, qu'ils ne sont pas assurez de voir la fin de leur ouvrage.

Nous serions sans doute plus heureux, si nous avions comme eux cette indifference qui leur fait mépriser & ignorer beaucoup de choses dont nous ne sçaurions nous passer, peut-être aussi que leur indigence est l'esset de cette paresse naturelle, qui les rend si indolens, qu'ils aiment mieux se priver des mêmes avantages qu'ils nous envient, que de se donner la peine nécessaire pour se les procurer. Quoiqu'il en soit, depuis le temps qu'ils sont en commerce avec les Européans, l'utilité qu'ils en ont pû retirer, ne leur a point fait se-couer leur saineantise: ils ont preferé de rester attachez à leurs manieres anciennes, & ils ont moins gagné à s'aider des arts qui pouvoient les mettre à leur aise, & leur faciliter les commoditez de la vie, qu'ils n'ont perdu à imiter nos vices.

Tel est en general le caractere de toutes ces Nations barbares de l'Amerique qui nous sont les plus connuës, à l'exception de celles du Pérou & du Mexique, qui peuvent passer pour policées en comparaison des autres. Ce rapport commun qu'elles ont ensemble, n'empêche pas que chacune n'ait quelque chose de propre en son particulier, soit dans le caractere, soit dans certaines loix & certains usages distinctifs qui les differencient les unes des autres, comme on pourraile voir dans la suite plus en détail.

紫绿红赤斑牡牛 军族的女师族雄子 在农业 生食的 不完全 不完全 不完全 不得受坏 不得受坏 有害的 不不敢的人 医美国人名

# DE LA RELIGION

L faut une Religion aux hommes. Ceux mêmes qui n'en voudroient, que par principe de politique, pour l'ordre & le lien de la focieté, conviennent qu'il en faut une, & même qu'il n'en faut qu'une. Mais cette nécessité d'une Religion est en même temps la preuve de la verité de cette Religion, puisqu'elle se trouve sondée sur le sentiment unanime de toutes les Nations, qui ont eu dans tous les temps un objet de leur veneration & de leur culte. Il n'est pas possible que ces Nations differentes de mœurs entre elles, si éloignées dans leur maniere de penser, qui dans l'usage des choses les plus nécessaires à la vie, ont conçû des idées si diverses, ayent cependant pû convenir en ce point, si Dieu, l'Auteur de la

Religion, comme il en est l'objet, n'en eut gravé le sentiment dans le cœur de tous les hommes, en même temps qu'il s'est peint au dehors par la beauté de ses ouvrages. C'est-là ce que \* Lactance appelle, le témoignage des Peuples & des Nations,

tance appelle, le témoignage des Peuples & des Nations. Les modes, les coûtumes & les manieres ont pû & dû changer, soit par rapport au Gouvernement des Esars, soit par rapport à la vie privée, cela est de l'homme, & du caractere de son esprit variable & inconstant : cette inconstance a pû se faire sentir, & s'étendre sur la Reli-gion même. L'ignorance, qui est une des premieres peines du péché, a pû alterer cette Religion en obscurcissant des idées, que nos premiers: Peres avoient reçû claires & distinctes; Des verités abstraites trop au-dessus de la portée des hommes grossiers & charnels, ont été facilement converties en Images sensibles, qui ont fait transporter à la créature le culte qui étoit dû au Créateur; La Pusillanimité a pû faire autant d'Idoles qu'il y a eu d'objets de terreur & de sujets de crainte; La corruption des mœurs a dû placer sur les autels tout ce qui flattoit le desordre; Cela, est encore de l'homme.

Mais l'ignorance, la superstition & la corruption loin de préjudicier à la verité, forment un très-fort prejugé pour elle, puisque malgré

<sup>\*</sup> Laclant. Lib. 1: de falsa Rell. testimonio Populorum, atque Gengione, cap. 2. Nec disticilé sanè tium in hâc una re non dissidenfuit paucorum hominum pravè tiume sentientium redarguere mendacia

le dérangement qu'ont causé ces trois choses réunies contre la Religion qu'elles conspiroient à détruire, l'Article le plus essentiel, qui est le sentiment d'une Religion & d'un Etre superieur, est toûjours demeuré invariable.

L'Auteur de la Nature créant l'homme à son Image & à sa ressemblance, imprima alors l'idée de lui-même d'une maniere inesaçable dans les cœurs les plus seroces, & dans les esprits les plus grossiers. Cette idée se fait sentir par tout ce qui est en nous la preuve de nêtre foiblesse. Nêtre dépendance elle-même, nêtre impuissance, nêtre déreglement toûjours combattu par une rectitude naturelle, sondée sur les lumieres de la raison & de la conscience, nous aident à nous élever au-dessus de nous-mêmes, & à chercher hors de nous un Maître qui ne soit pas sujet à nos misseres.

En vain les Athées prétendent-ils s'autoriser dans leur incredulité, en se persuadant que les Peuples barbares n'ont d'eux-mêmes aucun sentiment de Religion, & que l'origine du culte Divin se doit à l'industrie des Législateurs, qui profiterent de la grossiereté des Peuples & de leur sotte credulité, pour leur persuader des choses capables de retenir leurs esprits par la crainte, mais que les Philosophes & les gens d'esprit dans les quels ils s'essorcent de trouver un Athéisme rassiné, n'ont eu garde de croire, quoiqu'ils parlassent eux-mêmes de la Religion dans les plus beaux termes.

\*C'est penser & parler gratuitement de ces Philosophes, au lieu qu'on devroit en juger par les raisons qu'ils nous rendent sensibles. « C'est un « témoignage assuré & infaillible de la verité d'une « chose, quand tout le monde universellement la « croit vraye, disent \* Ciceron & Seneque. Tel est " cicer. de Nat. le sentiment de la Divinité qui est profondé- « Deor. Lib. 1. Seneca. Episto. ment gravé dans tous les cœurs; Car il n'y a pas . 117. une seule Nation, quelque barbare, quelque " dépourvûë de loix ou de mœurs qu'elle puisse « être, qui ne croye qu'il y a des Dieux. «

Tous les Barbares & tous les Sauvages nous font en effet sur cela la leçon, & nous fournisfent un argument auquel on ne peut rien opposer. Ils n'ont pas à la verité cette Metaphy-sique que leur donne le Baron de la Hontan dans Baron de la fes Dialogues, où il fait parler un Sauvage sur Hontan, & d'un Sauvages la Religion, de maniere cependant qu'il en pré-tend conclure contre la Religion même. Tous les raisonnemens qu'il lui fait saire sont de sons invention, & l'on y découvre aisément un de ces-Libertins, qui s'étourdissant sur des verités incommodes, voudroient que les autres n'eussent pas plus de Religion qu'eux.

Mais si les Sauvages n'ont pas cette pénétra-tion & cette subtilité que leur donne cet Auteur, ils n'ont pas aussi cette stupidité brute que leur

\* Veritatis argumentum est aliquid omnibus videri : tamquam Deos esse : quod omnibus de Diis opinio infita est : nec ulla Gens

usquam est adeo extra leges moresque posita, ut non aliquos Deos credat. Seneca. Epift. 1170

croyoient ceux qui ont les premiers abordé sur leurs terres. Ne voyant parmi eux ni Temples, ni Autels, ni Idoles, ni Culte reglé, ils ont crû mal à propos que leur esprit n'alloit pas plus loin que leurs sens; & ils ont prononcé trop légerement que, vivant comme des bêtes sans nulle connoissance de l'autre vie, ils ne rendoient aucun honneur Divin à quoi que ce soit de visible ou d'invisible, qu'ils saisoient leur Dieu de leur ventre, & bornoient toute leur felicité à la vie présente.

On eut tenu un langage different, si on eut été moins pressé de donner des Rélations au Public, & de lui faire part des Découvertes dont on prétendoit se faire honneur. Je l'ai déja dit: Le premier coup d'œil est trompeur, & on ne doit pas s'ingerer à détailler les Mœurs & les Coûtumes d'un Païs dont on n'a point encore de Memoires, si on n'en sçait point la Langue: science qui demande une longue étude, & que plusieurs ignorent, lors même qu'ils croyent la posseder: peu de personnes sçachant la force des termes dont elles font elles-mêmes usage, quand elles ne remontent point jusqu'à l'origine des mots, qu'elles n'en découvrent point les racines & les différentes compositions.

Le Sauvage dispute peu en matiere de Religion. Il convient aisément de tout ce qui est fondé sur la raison; mais il n'est pas pour cela plus honnête homme, s'il n'a pas envie de l'être, & il

laisse

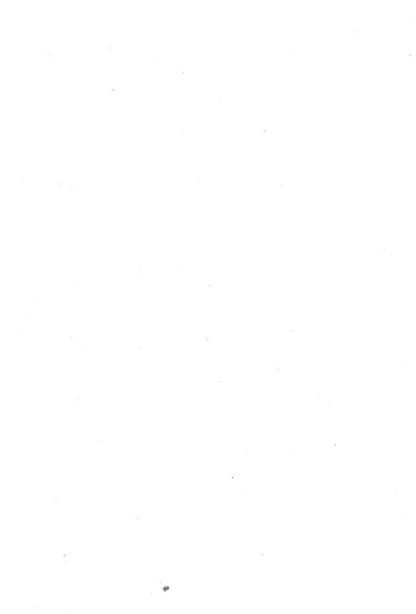

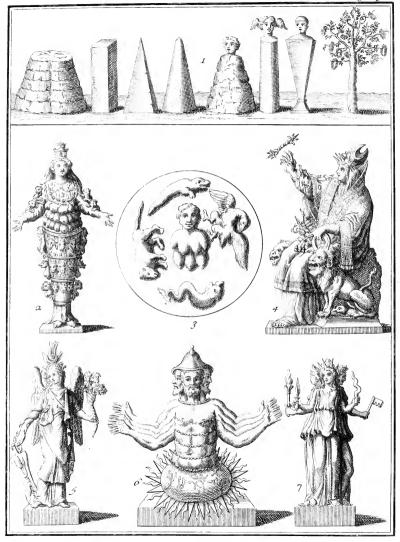

laisse aisément entrevoir qu'il péche plutôt par le déreglement de ses mœurs, qui est l'effet de la foiblesse humaine, & le principe de l'incrédulité volontaire, que par une obstination, fondée sur le défaut de lumieres & de connoissances. Ceci paroîtra plus fensible par les traces de Religion qui se trouvent encore marquées dans leurs usages, & par les restes qu'on peut encore recuëillir de leur Tradition.

Tout le fonds de la Religion ancienne des Sauvages de l'Amerique est le même que celui des Barbares, qui occuperent en premier lieu la Gréce, & qui se répandirent dans l'Asie, le même que celui des Peuples qui suivirent Bacchus dans ses expéditions militaires, le même enfin qui servit ensuite de fondement à toute la Mythologie payenne, & aux fables des Grecs.

Strabon parlant des Curetes & des Corybantes, strabo, Lib. qui étoient les Peuples qu'on suppose de la suite 10. p. 318. & de Bacchus & de la Mere des Dieux, examine quelle pouvoit être l'origine de ces Peuples : & après en avoir dit ce qui lui paroît de plus probable, il semble ensuite abandonner l'idée que ce fut un Peuple particulier, pour s'attacher aux Auteurs qui ont écrit l'Histoire de Créte & de Phrygie, lesquels font des Curetes & des Corybantes des Génies & des Ministres destinez au culte des Dieux; il s'applique ensuite à prouver que tout ce qu'on en raconte appartient à la Theologie, & il tâche d'en expliquer le sens. Tome I.

P

Cette Dissertation de Strabon est fort recherchée & fort curieuse, mais très-embarrassée par la multitude & par la variété des opinions de ceux qui ont écrit sur cette matiere. Il paroît neanmoins qu'on peut en conclure justement avec lui, que tout ce qu'on en peut recuëillir à une connexion essentielle avec la Religion: que c'étoit-là un système entier, un précis de toute la Religion qui avoit été enseignée aux hommes par ceux qui firent les premieres plantations, & les premiers établissemens dans les differentes parties du Monde : que toute cette Religion étoit contenue dans les Orgies \* & dans les Mysteres de Jupiter, d'Apollon, de Bacchus, d'Hecate, de la Mere des Dieux & des grandes Déesses : que ce qu'on appelloit Tytires, Faunes, Pans, Satyres, Sylenes, Curetes, Corybantes, Dactyles Idéens, Cabyres, Telchines, Saliens, Sabaziens, Muses, Bacchantes, Menades, Mimallonides, Nym-

\* Orgies, ce terme étoit confacré chez les Payens pour fignifier les choses qui appartenoient à la Religion. Mais on peut lui donner plus ou moins d'écenduë. Lucien le restraint, à ce qu'il y avoit de plus caché, & qui étoit compris sous le nom de Mysteres. La plûpart l'expliquent des Fêtes & des Sacrifices à l'honneur de Bacchus, qui se célebroient particulierement sur les mentagnes par des semmes surieuses qu'on nommoit Bacchantes. Servius dit

qu'au commencement on appelloit Orgies tout cequi avoit le nom de sacrifice en Gréce, & ce qu'on nommoi: Cérémonies à Rome. Il y a plus d'apparence que ce terme a été d'abord employé pour signifier tout le corps de Religion des Peuples des premiers temps, compris sous le nom general de Mysteres d'Isis, de Cybéle, de Bacchus, &c. C'est dans ce sens que le prend Strabon, & que nous le prenons après lui.

phes, Naïades, n'étoient que differens noms des Ministres appliquez au service des Dieux: noms differens, ou par la diversité d'état de ces Ministres, ou par la difference des Langues des divers Peuples qui avoient les mêmes, ou à peu près les mêmes pratiques de Réligion; suivant quoi, il est facile de concevoir, comment on trouve les mêmes usages, non seulement dans l'Isle de Créte, dans les Isles de l'Archipel, dans la Fhrygie, dans la Thrace, dans l'Asse-Mineure, mais encore dans la Colchide, dans la Bactriane, jusqu'aux portes Caspiennes, & aux Indes, qui étoient pour les Anciens les bornes les plus reculées du Monde connu.

Sur cette idée de Strabon, laquelle me semble très-bien sondée, je crois moi-même pouvoir établir le système de Religion des Sauvages de l'Amerique, dont je vais maintenant montrer la conformité avec cette Religion ancienne, démêlant, le mieux que je pourrai, ce cahos de ténebres & de confusion qu'y a introduit un long enchaînement de siecles, & cette multitude de sables que les Grecs nous ont débitées, dont il paroît comme impossible de pouvoir se tirer.

Dieu s'étoit trop manifesté à nos premiers Peres, pour qu'ils pussent le méconnoître, & le laisser ignorer à leur posterité. Il ne s'étoit pas contenté de se peindre à leurs yeux dans la beauté de ses ouvrages, & de leur parler au cœur par le témoignage de leur conscience : il se montra en-

core à eux, autant que Dieu peut se rendre sensible, les instruisant ou par lui-même, ou par le ministere de ses Anges, liant avec eux conver-sation comme d'homme à homme, ainsi que l'Ecriture Sainte nous le représente, s'entretenant avec Adam & les autres Patriarches de l'ancienne Loy. C'est dans ces sortes de communications qu'il voulut bien leur fervir de Maître, leur enseignant non seulement tout ce qui concernoit la dignité de son Estre, & l'honneur qui devoit lui être rendu, mais s'ouvrant, encore à eux sur les points essentiels des Mysteres de la Foy, sur les esperances qu'il leur donna d'une Eternité heureuse, leur promettant un Libérateur, qui leur ouvri-roit les portes du Ciel, qui remedieroit au mal qu'avoit fait le peché, & leur montrant la route qu'ils devoient tenir dans la pratique des vertus, pour ne pas s'écarter de la fin qu'il leur proposoit : les animant à marcher dans cette voye qu'il leur avoit tracée par l'attente des récompenses, & les détournant du crime par la crainte des peines.

Ainsi les hommes eurent d'abord des idées claires de Dieu, autant que le permettoit l'état de Voyageurs où nous sommes. Ils eurent aussi un culte reglé, dont Dieu même leur avoit sans doute dicté les Loix desquelles ils ne devoient point se départir. Ces idées de Dieu & ce culte, surent assez long-temps purs, & sans mélange selon les apparences, & malgré la dépravation du cœur

des hommes, avant & après le Déluge, Dieu fut connu & honoré. Au milieu de la Gentilité même, il se conserva des cœurs fideles. Ce ne fut pas seulement parmi le Peuple choisi qu'il eut ses Adorateurs en esprit & en verité, Melchisedech Roy de Salem, Jethro Beau-pere de Moïse, Job né dans une Terre idolâtre, étoient des serviteurs fideles, justes, & craignant Dieu. Les amis de Job, nez dans la Gentilité comme lui, mais moins justes, & moins éclairez que lui, non seulement connoissoient Dieu, & lui rendoient les honneurs qui lui étoient dûs : mais de leurs discours, & de ceux de ce grand Patriarche on peut re-cueillir qu'ils avoient de grandes connoissances du Créateur, qu'ils pensoient juste de sa sagesse, de sa Providence & de ses autres attributs, qu'ils avoient la foy d'un Rédempteur, & de sa grace, l'esperance de la Résurrection des Morts , l'attente d'une heureuse Eternité, des idées de la vertu & de la pureté du cœur, de l'horreur pour le crime, la crainte d'en être punis, le desir de satisfaire à Dieu, s'ils étoient assez malheureux pour le commettre, & de prévenir des châtimens plus redoutables, dont ils reconnoissoient la justice & l'équité, de les prévenir, dis-je, par la priere, par le sacrifice, la pénitence, & les autres voyes du salut. A la Naissance même de Jesus-Christ, il se trouva au milieu des ténebres de l'Idolatrie des cœurs qui n'étoient peut-être pas infideles, qui attendoient le Rédempteur de l'Univers, qui soûpiroient après l'Etoile de Jacob, dont la Tradition s'étoit toûjours confervée parmi eux, & qui, dès que Dieu leur eut fait la grace de leur faire luire ce figne d'un Sauveur, vinrent en toute diligence pour le reconnoître, & lui offrir dans leurs personnes les prémices des Gentils

luire ce signe d'un Sauveur, vinrent en toute diligence pour le reconnoître, & lui offrir dans leurs personnes les prémices des Gentils.

Comme c'est de l'Ecriture Sainte même que nous puisons cette doctrine, c'est par elle aussi que nous devons apprendre à connoître quelle étoit la Religion de ces premiers temps, quel étoit le culte qu'on rendoit à Dieu, & quels étoient les moyens que sa bonté, qui veut sauver tous les hommes, & qui ne les a pas sait pour les perdre, leur avoit donnez pour parvenir à leur fin.

Cette Religion pure dans ses commencemens, souffrit de grandes alterations dans la suite des temps, dont il est difficile de marquer des Epoques fixes. L'ignorance & la passion y causerent un mêlange qui confondit tout, soit par rapport à l'objet de la Religion, soit par rapport à son culte, soit par rapport à fa fin. Les idées de Dieu s'obscurcirent; on sit entrer ses ouvrages en concurrence avec lui; & par un renversement étrange, par un esset du peché bien funeste, au lieu que la beauté des créatures devoit élever l'homme à des connoissances plus parsaites du Créateur, la beauté du Créateur fut presque esfacée par celles des créatures. Le culte de Dieu su corrompu de la même manière par la supersti-

tion, & par les mauvaises inclinations du cœur, qui sanctifierent, pour ainsi parler, jusqu'aux vices; & au lieu de la felicité que Dieu avoit proposé à l'homme pour sa derniere fin, cet homme grossier & charnel s'en fit une, conforme à ses desirs & au déreglement de ses appetits, guidez

par les sens & par l'imagination.

Mais quelque alteration qui soit arrivée à cette Religion, les idées de Dieu ne s'effacerent pas de telle maniere, qu'il n'en restât plus aucune trace; car dans quelques erreurs où l'Idolatrie ait plongé les Gentils, ils ne se sont pas tellement abandonnez à leurs Idoles, qu'ils en ayent perdu la connoissance d'un Dieu vrai & unique, qui est l'Auteur de toutes choses. C'est ainsi que parle saint Augustin \* contre Fauste; car réfutant cet Here-Aug. Lib. 20, tique, qui pour appuyer son sentiment des deux cap. 19, principes, l'un du bien, & l'autre du mal, faifoit un crime aux Catholiques d'avoir puisé dans la doctrine des Payens le dogme de l'unité de Dieu:

" Que Fauste apprenne, dit ce saint Pere, ou «
plutôt ceux qui se plaisent à lire ses Ouvrages, « que ce n'est point des Gentils que nous avons « pris l'opinion de la Monarchie, (c'est-à-dire, de « l'unité de Dieu) mais qu'ils sçachent aussi que les « Gentils ne se sont pas tellement livrez à leurs «

usque adeo ad falsos Deos esse delapías, ut opinionem amitterent unius veri Dei ex quo est omnis qualiscumque natura.

<sup>\*</sup> Aug. Lib. 20. contra Faulum, eap. 19. Discat Faustus, vel potius illi qui ejus Litteris delectantur, Monarchiæ opinionem nos ex gentibus non habere, sed gentes non

» fausses Divinités, qu'ils en ayent perdu la » créance d'un Dieu unique & veritable, qui est " l'Auteur de toute nature de quelque espece qu'el-" le soit. " L'erreur donc des Gentils consistoit, en ce que connoissant Dieu suffisament, ils ne le glorifioient point comme Dieu : en ce qu'ils mê-loient dans l'idée de Dieu des chofes indignes de lui: en ce qu'ils lui égaloient presque la créature, & transportoient ailleurs le culte qui étoit dû à lui seul, où qu'ils ne lui rendoient plus le culte pur qu'il avoit lieu d'en attendre.

Quelque alteration qu'il y ait eu dans le culte, le fonds en a cependant été toûjours à peu près le même. Ce sont par-tout à peu près les mêmes Ministres des Autels, le même caractere de sacrifices, les mêmes observations légales, & il femble qu'on puisse dire du culte en general,

procop. Ga- ce que Procope de Gaze dit des Purifications en particulier, en comparant celles de la Loy de Moïse avec celles du Paganisme; Car la difference qu'il met entre les unes & les autres, c'est que les Purifications Judaïques portoient l'idée d'une Purification plus parfaite, & se distinguoient de celles des Grecs ou des Gentils, en ce que les dernieres avoient coûtume d'être faites avec des enchantemens, & qu'on y employoit le sel, le laurier, l'orge, les eaux de la mer, & le passage par le seu, qui étoient des choses dictées par la

> Si l'on veut pénétrer davantage l'esprit des Religions

Superstition.

ligions étrangeres, on y trouvera encore des figures emblematiques, qui nous représentent, quoique confusément, les principaux points de la foy & de la revélation qu'elles ont eu d'une Tradition ancienne; on y verra les principes d'une Morale infiniment sage : de sorte que du fonds de ces Religions, toutes vitiées & monstrueuses qu'elles sont, on peut tirer comme une preuve, qu'elles se sont entées sur la véritable, en la corrompant & en l'alterant de maniere à la rendre méconnoissable.

DIEU étant un Estre infini, on n'a pû en don- De l'objet ner une idée propre & entiere, qui répondit à de la Reli-l'élevation & à la dignité de son estre; l'esprit de l'homme borné & limité n'a pû rassembler fous un feul point de vûë l'infinité de fes attributs, que d'une maniere vague; il a été forcé d'y faire une espece de partage, & de représenter un Estre, qui est très-simple & indivisible, comme piece à piece, si j'ose ainsi parler, par les divers noms qu'on lui a donné, dont chacun ne marque que quelqu'une de ses persections, & cela même d'une maniere assez imparsaite.

La dépendance que nous avons de l'imagination & des sens, ne nous permettant pas de voir Dieu autrement qu'en Enigme, comme parle saint Paul, a causé une espece de nécessité de Paul. 1. Cor. nous le montrer sous des images sensibles, lesquelles fussent autant de Symboles, qui nous éle-

Tome I.

vassent jusqu'à lui, comme le portrait nous remet dans l'idée celui dont il est la peinture. Ces Symboles ont été multipliez à l'infini selon les disserentes idées qu'on en a conçû; mais pour rendre la Religion plus respectable, en l'enveloppant d'un plus grand nombre d'idées mysterieuses, on la rendit obscure; car l'ignorance étant l'appanage du commun peuple, ces idées mysterieuses dans la suite des temps ne surent bien entenduës que de ceux qui étoient proposez en petit nombre au culte de Dieu, & entre les mains de qui la Religion étoit comme en dépôt. Ceux-ci même ne tarderent pas à les alterer & à blasphemer ce qu'ils ignorerent comme les autres: de sorte que la Religion ne sut plus qu'une consussion.

Les Egyptiens, parmi les Anciens, porterent plus loin que les autres Nations, cette science Hieroglyphique, qui causa dans la suite chez eux un plus grand embarras dans leur Religion, laquelle devint si monstrueuse, qu'ils donnerent lieu de croire qu'ils adoroient jusqu'aux oignons de leurs jardins. Les Egyptiens (je parle de ceux qui ont vêcu après le Déluge) les Egyptiens, dis-je, ne sont pourtant pas les premiers Auteurs de cette science symbolique, qu'on ne se persuadera pas aisément, qu'ils ayent communiquée generalement à toutes les autres Nations. Il y auroit plus de sondement même à en attribuer l'origine aux autres Peuples Barbares. En esset les

premiers Crétois se vantoient que la plûpart des Diodor. Si-Dieux étoient nez chez eux, & s'étoient rendus cul. Lib. 5.
Bibl. p. 230. immortels par les grands biens qu'ils avoient fait Idem p. 287. aux hommes; ils se vantoient aussi d'avoir été les premiers à fonder les honneurs du culte des Dieux, les Sacrifices & les Ceremonies des Mysteres, qui s'étoient répandus de chez eux chez tous les autres Peuples.

De toutes les Religions, dont nous ayions connoissance dans les Indes Orientales & Occidentales, il n'y en a pas une seule qui ne soit Hiero-glyphique, & dont la Théologie ne soit pleine de Symboles: ce qui sert à appuyer ma conjecture, que j'insinuerai davantage dans la suite, que ce furent nos premiers Peres eux-mêmes, qui crurent devoir relever les choses de Dieu par un langage mysterieux, auquel la vanité des hommes ajoûtant ensuite beaucoup du sien, la Religion se trouva mêlée d'une infinité de fables absurdes.

On voit par les Ecrits qui nous restent des Philosophes Payens, que l'idée qu'ils se formoient de Dieu, étoit d'un Estre superieur à tout le reste: d'un Esprit répandu dans tout cet Univers, qui anime tout, & qui soûtient tout par sa présence, qui est le principe de toute generation, & qui donne la fécondité à tout : d'une slamme pure, vive, & toûjours active : d'une intelligence infiniment sage, dont la Providence veille sans cesse à tout, & s'étend sur-tout; en un mot, d'un Estre, auquel, à raison de sa superiorité, ils

avoient donné des noms differens, mais des noms, qui répondant à quelqu'une de ses perfections infinies, portoient toûjours le caractere de ce domaine souverain, qui ne convient qu'au Maître absolu & au souverain Seigneur de toutes choses.

A cette Idée des Anciens répondent parfaitement celles des Nations Idolâtres, qui subsistent encore; les termes de leurs Langues désignent manisestement un Estre superieur. Ce ne sont pas seulement les Nations policées, qui ont ces marques de connoissance d'un premier Estre, tels que sont chez les Chinois le Tien Chu, c'est-à-line le Mesère du Ciel. 87 le National de Control de Cont dire, le Maître du Ciel, & le Xang Ti, le souverain Empereur & le souverain Maître: chez les Indiens le Kertar, celui qui a fait toutes choses, & le Serjanhar, le Créateur du Monde: chez les Peuples du Pérou le Pachacamac, ou l'Estre su-préme, & le Viracocha qui est le Dieu-Créateur; Les mêmes vestiges se voyent également chez toutes les Nations qui passent pour Barbares. Generalement toutes celles de l'Amerique, soit erantes, soit sedentaires, ont des expressions fortes & énergiques, qui ne peuvent marquer qu'un Dieu; Elles le nomment le grand Esprit, quel-quesois le Maître & l'Auteur de la vie. Il n'est pas jusqu'aux Outaouacs, lesquels entre tous ces Peuples, paroissent les plus brutes & les moins spirituels, qui dans leurs invocations & leurs apostrophes, ne le nomment souvent le Créateur de toutes choses.

Quelques Nations semblent même être persuadées, que cet Estre superieur leur parle en quelque sorte par le bruit de son Tonnerre qu'il fait gronder sur leurs têtes. Jean de Laet dit, que les Joan, de Laet, Ind. Occid. Ameriquains Meridionaux donnent au Tonnerre Lib. 15. c. 2, un nom dans leur Langue, lequel rendu dans la nôtre, signifie, la voix ou le son de la suprême Excellence. En effet ceux qui ont les premiers voyagé vers ces Contrées, nous disent, que quand ils parloient de Dieu à ces Barbares, & qu'ils vouloient leur en donner idée , ils les entendoient fe dire les uns aux autres c'est Toupan, \* terme qui est le même dont ils se servent pour signifier le Tonnerre; & de la même maniere que les Israëlites, lorsque Dieu leur parloit par la voix des tonnerres & des éclairs, étoient saiss de frayeur, & disoient à Moïse: » Que le Seigneur ne nous « parle point de peur que nous ne mourions «: on voit aussi ces pauvres Peuples, lorsqu'ils apperçoivent les approches d'une tempête, pénétrez de la plus vive appréhension, gagner promptement leurs cabanes, s'accroupir auprès de leur feu, ap-

Jean de Lery, Hist. du Brefil, ch. 16.

Exod. c. 20.

Rochefort, Hift. Mor.

\* Le Pere Antonio Ruis Jesuite, dans fa Rélation du Paraguay & de quelques autres Peuples des environs de la Riviere d'Argent ou de la Plata, dit, §. x. que Toupan ou Toupa ( car c'est la même chose) est le nom même de Dieu, tel que ces Peuples paroissent le connoître, & il en donne l'étymologie on la fignification dans leur

Langue. Je rapporte les propres paroles de cet Auteur : Conocieron que avia Dios, y aun en cierto modo su vnidad , y se Colige del nombre que le Dieron, que es Tupa. la primera palabra Tu, es admiracion; la segunda Pa? es interrogacion, y assi corresponde al vocablo Hebrso manhû, quid est hoc, en singular.

puyant leurs coudes sur leurs genoux, & cachant leurs visages avec leurs mains; en cette posture ils pleurent, & ne cessent de témoigner leur effroy, jusqu'à ce que l'orage soit entierement passé: parce, disent-ils, qu'alors celui qui fait ainsi gronder sa voix, est extrêmement irrité contre eux, & menace de les perdre. Les Ameriquains Septentrionaux ont aussi grand peur du Tonnerre; cependant quand on leur demande ce que c'est, quelques-uns disent, que ce sont des especes d'hommes qui ont des aîles, comme celles qu'on donne à Psiché ou aux Papillons, & dont la voix est semblable au bruit qui se fait entendre; Le plus grand nombre neanmoins assure, que c'est une espece d'oiseau extraordinaire: ce qui est une suite des idées énigmatique des Payens, lesquels avoient consacré l'Aigle à Jupiter, & le représentoient comme le Ministre sidele, chargé du soin de porter ses soudres.

Ce grand Esprit connu chez les Caraïbes sous puyant leurs coudes sur leurs genoux, & cachant

Ce grand Esprit connu chez les Caraïbes sous le nom de Chemiin, sous celui de Manitou chez les Nations Algonquines, & sous celui d'Okki chez celles qui parlent la langue Huronne, est désigné d'une maniere plus singuliere, & qui ne s'applique qu'à l'Estre superieur, par le nom d'Areskoui chez les Hurons, & par celui d'Agriskoue chez les Iroquois, parce que ceux-ci changent en g une espece d'iota presque insensible, dont les Hurons sont une diphtongue, en le joignant à la premiere voyelle. Les Missionnaires

n'ont jamais pû parvenir à connoître la racine de ce mot : les Iroquois ne le sçavent pas eux-mêmes, non plus que les Hurons, & c'est un de ces anciens termes consacrez par un long usage, dont ils ne voyent plus l'origine, & dont par consequent ils ignorent la signification propre; Cependant, comme ils s'en servent souvent dans leurs invocatione. leurs invocations, il y a apparence qu'il a été institué, pour représenter le Maître de toutes choses & le Créateur de l'Univers. Une semme Huronne instruite par un Missionnaire, qui lui faisoit un détail des perfections de Dieu, s'écria avec une espece d'admiration : j'entens, & je m'étois toûjours persuadée que nôtre Areskoui devoit être tel que le Dieu que tu viens me dépeindre. Je ne doute presque point que cet Areskouine soit l'Apns ou le Mars des Peuples de la Thrace, & j'apporterai ci-après les raisons qui peuvent fortifier cette conjecture.

Le nom Chemiin, que les Caraïbes donnent au souverain Estre, est peut-être le même, que les Chemmites donnoient à Pan, qu'ils appelloient Chemmis, selon Diodore de Sicile, & à qui ils avoient bâti, non seulement plusieurs Temples, mais encore une Ville sous le même nom, qui étoit aussi celui de la Province. Nous trouvons dans l'Antiquité quelques exemples de Peuples, qu'on a nommez du nom même qu'ils donnoient à la Divinité. C'est ainsi que du mot Ares, qui est le Mars de la Thrace, on en a formé d'au-

tres, pour désigner les Provinces, la Ville, le Herodor. Lib. Fleuve, & les Peuples de l'Areiane & de l'Arie. Les Mendessiens avoient pareillement tité le nom de leur Province, de leur Capitale & de leur Nation, du mot Mendes, qui étoit aussi chez eux le nom de Pan ou de l'Auteur de toutes choses. L'Iao ou le Jupiter des Anciens, est, selon les Sçavans, le même que le Jehova. Il y a en-De Laet. Ind. core dans la Guyanne Province de l'Amerique Occid. Lib. 17. cap. 14. Meridionale, un Peuple qu'on appelle les Yaos De Laet, Lib. ou Jaos. Chez les Floridiens, les Devins ou les

Soleil, Symbole de la Divinité.

Dans la Theologie Hieroglyphique des Anciens, le Soleil, avant même les erreurs du Sabaisme, sut regardé comme le Symbole de Dieu le plus expressif. J'ai lieu de croire, que dans les premiers temps il étoit aussi le Symbole du Liberateur, que nous appellons encore le Soleil de Justice. Il sut aussi le premier des Ouvrages de Dieu, qui attira l'attention des hommes, & dans lequel ils se proposerent d'honorer le souverain Maître, lequel, ne pouvant tomber sous les sens, leur devenoit en quelque sorte sensible dans ce Globe qui paroît animer le Monde, & porter par-tout une heureuse sécondité, en dispensant les trésors de châleur & de lumiere, qui sortent de son sein comme de leur source.

Prêtres sont nommez Jaoouas, nom qui paroît évidemment formé de celui de Jao ou de Jehova.

Le Peuple choisi honoroit dans ce bel Astre Dieu, Dieu, qui, selon l'expression de l'Ecriture, y a placé son Tabernacle. Le Prophete nous le re- Psanl, 180 y. presente, comme un Epoux qui sort de sa cou- 5. & 6. che, & qui s'avance, comme un Geant pour four-nir sa Carriere: L'Ecriture Sainte nous apprend aussi, que ce même peuple se tournoit vers le Soleil levant pour adresser ses prieres au très-Haut, Coûtume que la Primitive Eglise avoit herité de la Synagogue, de sorte que nous voyons encore aujourd'huy dans les Anciennes Eglises l'Autel tourné vers l'Orient.

Le Soleil étoit tellement le Symbole Hieroglyphique de la Divinité chez toutes les Nations, que tous les noms, qu'on y donnoit aux Dieux du Paganisme, se rapportent tous au Soleil: de sorte que cet Astre étoit en même-temps Cælus, Saturne, Jupiter, Mars, Bacchus, Apollon, Ammon, Osiris, Apis, Serapis, Adonis, Mercure, Hercule, Vesta, Junon, Cybele, Isis, Ceres, la Déesse de Syrie, Diane, Venus Uranie, en un mot tous les Dieux & toutes les Déesses de la fable. Macrobe dans ses Saturnales, & après luy Macrob. Sa-plusieurs sçavans Modernes ont parfaitement bien turn. 1. Cap-recueilli les témoignages des Anciens, pour prouver cette verité, qui paroît un paradoxe. On en peut lire dans ces Auteurs les preuves, que j'obmets, pour éviter le fatras d'une trop vaste Erudition.

Mais les Auteurs, en confondant tous ces Dieux avec le Soleil, le confondent tellement luy-mê-

Tome I.

R.

Hurt Demonstr. Evan

me avec le vray Dieu, qu'ils semblent rapporter finalement au souverain être tout ce qu'ils en disent. Ce qui a fait avancer au sçavant M. Huet,

tent. Ce qui a fait avancer au sçavant M. Huet,

Prop. 4. Cap.

"Que les Poëtes anciens, Grecs & Latins, avoient

"déclaré manifestement, qu'il n'y avoit qu'un

"Dieu, dans plusieurs passages de leurs Ouvra
"ges, qui avoient été recueillis soigneusement par
les sçavans. Seneque s'en explique très-claire
senecalib 4. ment. "Vous pouvez, dit-il, donner, quand il

de Benef. Cap.

"vous plaira, un autre Nom à l'Auteur de toutes

"les choses de ce monde; On peut lui donner au
"tant de Noms, qu'il a d'occupations differen
"tes. Les Nôtres l'appellent Liber ou Bacchus,

"Hercule & Mercure; Appellez-le de la même » Hercule & Mercure; Appellez-le de la même » maniere, Nature, Destin, Fortune; ce sont au-» tant de Noms d'un même Dieu, qui exerce dif-» feremment sa puissance.

Le Soleil est la Divinité des Peuples de l'Amerique, sans en excepter aucun de ceux qui nous sont connus. Ce n'est pas seulement au Perou, que le Soleil étoit Honoré d'un Culte particulier, & que les Roys le regardoient comme l'Auteur de leur Origine. Grotius & Hornius ont prétendu, que les Incas du Perou étoient Originaires de la Chine, parce que les Souverains de l'un & l'autre Empire se disoient fils du Soleil. Je suis surpris, que d'aussi sçavans Hommes ayent pû appuïer leur sentiment sur une pareille con-

jecture. Car, quand bien même il seroit vrai, que les Empereurs de la Chine se qualifiassent

Gretius in Differ: de O-rig. Gent. A-

Hornius de Or g. Gent. Americ. Lib. 4. Cap. 15.

Enfans du Soleil, ce que Jean de Laet a refuté, join de Laet comment des gens aussi habiles dans la connoissance de l'histoire pouvoient-ils ignorer, que c'é-gon.G'orii de Orig. Gent. toit une chose ordinaire dans l'Antiquité aux Americ. Chefs des Nations, sur-tout parmi les Orientaux? En effet sans parler de tant de Roys & de Heros, qui portoient le nom de Jupiter, de Bacchus, d'Hercule, ou bien de fils de Jupiter, de Bacchus, d'Hercule &c. Combien n'y en avoit-ilpas, qui s'honoroient du Nom du Soleil ou du fils du Soleil, comme faisoient autrefois les Incas en Amerique, & comme le font encore aujourd'hui leurs descendans & les Natchés à la Louisiane?

Dans le celebre Obelisque, que Sixte V. a fait élever devant S. Jean de Latran, qui est le même qu'Hermapion a traduit en Grec, & dont Vid. Mars-Ammian nous à conservé quelques fragmens en cette Langue, le Soleil est appellé le Maître du Ciel, le Createur du Monde, le Mars Dieu des Batailles; & le Roy d'Egypte Ramesses est aussi nommé fils du Soleil, fils de Dieu, Celeste & Roy Immortel. Heliodore fait ainsi parler Chariclée Princesse d'Ethiopie: Soleil Auteur de l'ori- Helocor. gine de mes Ancêtres. C'est à peu-près de la même Lib. 10. maniere que Racine a fait aussi dire à Phedre.

Chron. P.

Noble & brillant Auteur d'une illustre famille, Toy dont ma Mere osoit se vanter d'être fille, Qui peut-être rougis du trouble ou tu me vois ;-Soleil, je te viens voir pour la derviere fois.

Racine Phedre & Hypolite. Act. 1. Se. 3.

Ri

On trouve encore dans les Auteurs quelques anciennes Inscriptions, ou Semiramis Reyne de Babilone se donne la même qualité, que prenoient aussi, outre Pasiphae Mere de Phedre, Circé & Medée, l'une sœur, & l'autre fille d'Aeates Roy de Colchos. Adad ou Benadad dont le premier signifie Soleil, & le second fils du Soleil, étoient des Noms communs aux Roys de Marsham in Syrie. Le Chevalier Marsham dit, que les Roys de Syrie prenoient leurs Noms du Soleil, ainsi que c'étoit l'usage des Roys de l'Orient. Il cite Macrobe, qui dit, que les Assyriens ont donné le Nom d'Adad au Soleil, qu'ils reverent, comme le plus grand des Dieux, & que ce nom dans sa signification propre veut dire l'unique. Il n'est pas moins certain, que les Roys des Perses, &

can. Chron. p. 339.

Macrob. Saturn, Lib. 1. Cap. 23.

> de Villes Royales, qui portoient le nom du So-leil, & parce qu'elles étoient consacrées a cet As-tre, & parce quelles étoient le lieu du sejour des Princes, qui rapportoient à lui l'honneur de leur origine Celeste. L'Acreskoui des Hurons, & l'Agriskoué des Iroquois sont aussi le Soleil, lequel est leur Divinité, comme il est celle de tous les Ameriquains. Ils lui donnent encore d'autres noms; mais parmi ces noms, ceux qui representent mieux la Divinité ne conviennent point au Soleil, & ne peuvent convenir qu'au fouverain Etre.

> des Parthes s'honoroient du même nom. C'est sans doute pour cette raison, qu'il y avoit tant

Le premier de ces noms est celui de Tharonhiaouagon, dont l'explication litterale est celle-ci: Il affermit le Ciel de toutes parts; Ce mot est composé de Garonhia & de ouagon; Garonhia fignifie également Dieu, ou le Maître du Ciel, le Ciel materiel & l'air, ainsi que les noms de Jupiter & de Junon chez les Anciens. Quelquefois les Iroquois & les Hurons ne se servent que du mot Garonhia, pour signifier la Divinité, & disent dans leurs invocations Saronhiate, Toy qui es le Ciel. Ouagon dans la composition signisse, embrasser étroitement quelque chose, l'assermir, & l'assurer de tous côtés.

La signification du mot Taronhiaouagon se rapporte à ce que dit Herodote de la Religion des Herod Lib. Perses, qu'ils donnoient au Tour du Ciel le nom de Jupiter. C'étoit en effet ce qu'entendoient les Orientaux par le nom d'Uranie, qui étoit leur Divinité. Suidas nous l'explique au mot s'eguo's ou il dit, que c'est l'extrême circonference du Ciel, dans laquelle se trouvoit réuni tout ce qu'il y a de Divin. Herodote en fait quelque chose au dessus du purement materiel, quand il assure, qu'ils luy donnoient le nom de Jupiter, nom que les sçavans croyent avoir été formé de l'Iao des Anciens, qui est le même que le nom ineffable de Fehova.

Le second de ces noms est celui d'Horakouannentakton, qui signifie litteralement, il a attaché le Soleil. Ce mot est composé de deux autres de Garakoua qui signifie le Soleil, & de Gannentakton ou Garan-

nentakton, qui veut dire, attacher. C'est peut-être du mot Barbare Horakoua, que les Anciens avoient formé celui d'Horus, qui étoit l'Apollon des Egyptiens, & celui d'Hora, dont ils se servirent pour marquer les divisions, qu'ils avoient faites de sa course annuelle, en saisons, & de la journaliere, en heures.

Dans ces deux noms, Tharonhiaouagon & Hora-kouannentagon, il est a remarquer, que la Lettre ou Aspiration H, laquelle se trouve au commencement, est dans le tour de leur Langue la caracteristique, pour signifier la troisseme personne Masculine & tient lieu du pronom il. Le T, qui commence celui de Tharonhiaouagon, est un T, d'asfirmation, que j'expliquerai à la fin en parlant de la Langue. Or les Iroquois ne se servent du Masculin, que pour signifier Dieu, & le sexe masculin parmi les Hommes; toutes les autres créatures animées ou inanimées, les Genies bons ou mauvais, les Anges, les démons, les bêtes, & les semmes sont du seminin.

Les noms les plus communs qu'ils donnent au Soleil, sont ceux de Garakoua & d'Ikare qui sont seminins, comme qui diroit. Elle est au-dessus de nos têtes, de Gar, Gah-re, ou Gahere être au-dessus. Ils donnent à la Lune celui d'Iskare, en inserant la Lettre S, qui est la caracteristique, pour marquer la resteration ou reduplication, laquelle sert a signifier dans ce mot que l'astre du jour, asant cesse de nous communiquer sa lumiere, celui de la nuit

succede, & supplée à son défaut.

Ils nomment aussi le Soleil Ouentekka, elle porte le Jour, & la Lune Asontekka, elle porte la nuit. D'Ente jour, Asonta nuit, & de Gahaoui porter. Souvent ils ne distinguent pas le jour de l'Auteur de la lumière, & par le mot Endi ou Enni, qui signifie aussi le jour, ils designent le Soleil, & appellent la Lune Endit ha ou Ennit ha, comme qui diroit un petit jour, ce t'ha final étant un diminutif

dans leur Langue.

Je suis presque convaincu, que c'est de cette Racine Iroquoise, qu'a été formé le mot Bendis, que les Auteurs anciens disent avoir été le nom de Diane dans la Langue des peuples de Thrace, dont les Orgies furent transportées dans la Grece, & particulierement à Athenes sous le nom de Bendidia ou Mendidia. \* Endi est comme je le viens de dire la Racine du mot auquel les Iroquois ne manquent presque jamais d'ajoûter un ou, à cause de l'Euphonie. Cet ou chez eux tient la place des Lettres B. M. V consone & des autres Labiales, qui servent à l'Euphonie chez les peuples qui les ont, & que les Hurons & les Iroquois n'ont pas; ainsi

biales Initiales étant aisé à faire. Les Sauvages ont une Riviere, que les Algonquins nomment Misconsin, & les Iroquois Ouisconsin; On voit dans cet exemple ce que j'ai d't ci-dessus de l'Euphonie, par rapport à ceux qui ont les Lettres Labiales, & à ceux qui ne les ont pas.

<sup>\*</sup> Lil. Greg. Gyraldi Hist des Dieux p. 345. Croit que c'est par la faute des Scribes qu'on trouve dans Tacite Liv. 8. Decad. 4. Mendidium Templum, & dans Strabon Mendidia; mais il paroît plus probable, qu'on pouvoit écrire & prononcer des deux manieres. Le changement des deux Lettres La-

ce qui se prononce Bendi, Vendi, Mendi par les Grecs doit être prononcé en ouendi par les Iroquois & par les Hurons. Dans la composition le jour se dit ouennisera, de maniere cependant que les dernieres Lettres se perdent pour faire place au mot qui entre en composition avec lui, & qu'il ne reste du premier que, Ouendis, Bendis, ou Mendis, qui est justement le nom de Diane en Langage Thracien.

De la même manière que Bendis peut fort bien venir du mot endi ou Enni, on peut aussi conjecturer, que Mendes qui étoit le nom de Pan chez les Mendessens peut fort bien venir de ouenne ouende ou ouente, qui, comme le mot Endi, signifie aussi le jour, & mieux encore l'Auteur du jour. Mendes ou Pan étoit chez les Egyptiens le plus grand & le plus ancien de tous les Dieux, c'est-à-dire le souverain Etre & l'Auteur de toutes choses. Mendes étoit pareillement une Ville d'Egypte & la Capitale d'une Province, selon Herodote & Estienne. Les mêmes Auteurs & Diodore de Sicile parlent aussi d'une Ville de la Thrace qu'ils nomment Mende.

Si cette conjecture est juste, Diane doit être prise ici pour le Soleil qui est le véritable Auteur du jour, & non pas pour la Lune qui n'a qu'un jour emprunté; mais nous avons déja dit que par le nom de Diane les Auteurs entendoient aussi le Soleil, autrement ils se seroient trompez, faute de comprendre la force du mot Barbare, comme He-

Herod. Lib.
1. n. 46. &
145. Stephan.
μ'ενδης.
Idem.
μ'ενδης.
Diodor. Sic.
Lib. 12. p.
223.
Herod. Lib.
7. n. 123.

Herod. Lib. 1. n. 131.

rodore

rodote seroit censé s'être trompé aussi, en disant, que les Perses appellent Venus Uranie du nom de Mithra, s'il entendoit autre chose, par Venus Uranie, que le Soleil; car il est clair comme le jour, que Mithra & le Soleil, chez les Perses étoient absolument la même chose.

Les Perses ne connoissent point de disference de Herod. Ibid. sexe dans la Divinité, parce qu'ainsi que le dit Herodote, ils ne croyoient point, comme les Grecs, que les Dieux fussent faits de la même maniere que les Hommes; mais les Perses & les autres Barbares avoient differens noms masculins & feminins, pour signifier Dieu, ou differens de ses attributs, comme nous nous exprimons nous-mêmes, en disant le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur, la Sagesse, la Providence, la Bonté, la misericorde, la Justice &c. Cela peut fort bien avoir donné lieu aux Grecs de s'y méprendre, sur-tout après que, par leurs Apotheoses, ils eurent rem-pli le Ciel de Dieux & de Déesses.

Dans les premiers temps on ne répresentoit point la Divinité sous une forme Humaine; mais c'étoit la coûtume des Anciens Patriarches, d'ériger un Monument, ou de consacrer les endroits memorables, marqués par quelque grace particuliere qu'ils avoient reçû du Seigneur, ou par quelques évenement singulier. Ces Monumens étoient, ou des Montagnes que Dieu leur avoit designé pour y faire quelque Sacrifice, ou des Autels, ou des bois sacrés, ou des pierres qu'on

Tome I.

frottoit d'huile. C'est ainsi que la Montagne, ou Dieu avoit ordonné à Abraham de lui immoler son sils Isaac, que le Sinaï, ou Moïse reçut les Tables de la Loy, surent en singuliere vénération au Peuple Juis. C'est ainsi que par l'ordre de Dieu les Israëlites, en memoire du passage du Jourdain, dresserent deux Autels composés de douze pierres chacun, selon le nombre des douze tributs d'Israël. Ils éleverent l'un dans le lit même du Jourdain, & l'autre dans l'endroit, ou ils camperent la premiere nuit après leur passage.

Gen. chap. 21. v. 8. 9.

Gen. chap. 28. v. 18.

Abraham, après avoir fait alliance avec Abimelech Roy de Gerare, planta un bois sacré à Bersa-bée, en memoire de cette Alliance, & Jacob, après avoir vû en songe l'échelle mysterieuse; prit la pierre qu'il avoit mis sous sa tête pour dormir, & l'érigea, comme un Monument, répandant de l'huile par dessus. Le R.P. Dom Augustin Calmet, dans ses Notes sur ce dernier passage de l'Ecriture-Sainte, observe très-bien, que nous ne voyons rien de plus ancien, que cette coûtume d'ériger des Monumens, pour conserver la memoire des évenemens considerables, dans les temps heroïques, chez les Auteurs sacrés & chez les Profanes. Il dit, que Strabon parle souvent de ces Monumens dressés par les Anciens Heros, comme Hercule, Bacchus, Jason, &c. Il ajoûte que la coûtume d'oindre des Pierres & des Idoles est très connuë dans l'Antiquité; qu'Alexandre le Grand oignit d'huile le Tombeau d'Achille, &

mit une Couronne dessus, il cite Arnobe qui parle en ces termes des Pierres que l'on oignoit: auf-« si-tôt que j'appercevois quelque pierre polie & « frottée d'huile, j'allois la baiser, comme si elle « eût renfermé quelque vertu Divine. « Minutius Felix parle aussi de ces Pierres qu'on frottoit d'huile & qu'on ornoit de Couronnes; & S. Clement d'Alexandrie dit, que les Anciens adoroient toutes les Pierres ointes. Le R.P. Calmet conjecture aussi, que c'est peut-être de là, qu'est venuë la coûtume de mettre des onctions sur les Autels & sur les Colonnes des Eglises que l'on consacre; il remarque, après Theodoret, que plusieurs femmes pieuses oignoient les Châsses des Martyrs & les Balustres des lieux Saints, de la même maniere qu'on voit dans l'Odyssée d'Homere, que l'on oignoit les sieges de pierre ou les Rois s'as-seioient devant leur Palais, pour rendre la justice.

L'aveugle Antiquité accoutumée à pervertir tout ce qui étoit du Culte de Dieu, par ignorance & par superstition, sit un objet d'Idolatrie de tout ce qui avoit été auparavant dans les bornes d'un Culte reglé; de sorte que Dieu même sut obligé de proscrire tous les lieux hauts, où il avoit auparavant ordonné aux Patriarches de lui immoler des Victimes; les Bois sacrés & les Pierres ointes, qui avoient été des Monumens agreables au Seigneur, surent également proscrits & interdits au peuple choisi; afin qu'il n'idolatrât pas, comme les Gentils, qui faisoient une Divinité de ces

Pierres huilées, & de ces arbres confacrés, qu'on ornoit de Bandelettes, & qu'on chargeoit d'Offrandes.

Mais après même que l'Idolatrie eut été bien établie, qu'on eut commencé à substituer les Statuës & les Idoles aux Pierres Coniques, Pyramidales, ou informes, qu'on oignoit d'huile, & qu'ons adoroit dans les Temples, & dans les Carrefours, ces Idoles, qui étoient simboliques, comme le sont encore celles des Indiens, renfermoient les deux sexes confondus ensemble, pour marquer. que les Dieux étoient Auteurs de toute Génération, ou qu'on n'en devoit pas penser comme des Hommes. On ne distinguoit pas un Apollon d'une Diane; la Déesse de Syrie, la Venus même de Chypre étoient des figures Panthées, répresentées avec un Corps viril, une grande barbe, & des Habits de femme. La plûpart de ces Simulachres n'avoient point de figure particuliere, & on y distinguoit quelque chose de tous les Dieux; Tel étoit l'unique Simulachre, qui se voïoit dans le Pantheon, qu'Agrippa avoit fait bâtir à l'honneur de toutes les Divinités du Paganisme. On peut lire ce qu'a écrit sur cela M. Huet au Chap. X. de la Proposition quatriéme de sa démonstration Evangelique.

Vide Huet. cap. 10. Prop. 4. Demonst. Evang.

Thomas Hyde Hift. Relig. Veter. Perfar. c. 1,

M. Thomas Hyde, dans son Livre de la Religion Ancienne des Perses, s'efforce de prouver, sur le témoignage des Gaures ou des Guebres, qui passent pour être leurs descendans, que ces





Peuples, aïant toûjours eû la connoissance du vrav Dieu, & d'un Estre superieur à toutes choses, n'ont jamais adoré que luy, d'un Culte de Latrie & qui ne convienne qu'à Dieu seul; que chez eux le culte de Mithra ou du Soleil, des Etoiles, & du feu, n'étoir qu'un Culte purement civil; qu'ils n'ont jamais donné à Mithra & au feu le nom de Dieu, & que l'Idolatrie qu'on leur attribuë, n'a jamais eû de fondement que dans l'ignorance des Grecs & des Latins qui les ont calomniez; qu'à la vérité ils ont trop donné dans la bagatelle du Sabaïsme, mais sans préjudice du culte du vrai Dieu, qu'ils n'ont jamais. perdu de vûë. Ce sentiment de M. Hyde paroît même fondé en quelque sorte dans l'Antiquité; car quoique Herodote & Strabon disent, qu'ils rendoient des honneurs au Soleil, & à la Herod. Lib. Lune, aux Vents, & à la Terre, &c. \* Strabon 1. loc. citat. ne craint point de se contredire ailleurs, en as- strabo. Lib. furant, que Mars est l'unique Dieu des Perses, Strabo. Lib. c'est-à-dire l'Estre Superieur, dont le Soleil n'est Eod. P. 5000. que le Symbole.

Mais M. Hyde n'a pû parler de la sorte, sans une extrême témerité, & l'on ne peut avancer une pareille proposition d'aucune Nation comprise sous le nom de Gentils, sans saire manisestement violence à la sainte Ecriture, dans laquelle Dieu-

un Asne au Dieu Mars, qui est, ajoûte-t'il, le feul entre tous les. Dieux, que les Perses adorent.

<sup>\*</sup> Strabon, dans la Description qu'il fait des Mœurs des Peuples de la Carmanie voisins des Perles, dir qu'ils offrent en sacrifice

déclare si expressément l'Idolatrie des Gentils. & exhorte si souvent son peuple à ne point marcher dans la voïe des Nations, que ce Peuple charnel avoit tant de penchant à suivre; & qu'étoit-ce que ces Nations, si ce n'est les Perses, les Medes, les Assiryens, les Chaldéens, les Egyptiens, les Chananéens, les Pheniciens dont ils étoient environnez, & dont le voisinage leur communiquoit les erreurs qui leur étoient communes, & celles qui étoient particulieres à chacune.

Les Israëlites instruits par leurs Peres, & conduits actuellement par Moïse leur Lesgislateur, qui avoit operé sous leurs yeux tant de Prodiges au nom du Très-Haut, n'avoient-ils pas la connoissance du vray Dieu, quand ils adoroient le Veau d'or dans le Désert, & lorsque dans la suite ils fléchissoient les Genoux devant Moloch & devant Astarté Déesse des Sidoniens? Ils le connoissoient sans doute, & ne se formoient point un autre toient fans doute, & ne le formoient point un autre idée de la Divinité, que celle qu'on leur avoit inspirée; ils ne laissoient pas d'être Idolâtres, parce qu'ils préseroient au Culte pur, qui leur étoit marqué, un Culte plein de superstitions insensées, que Dieu avoit en horreur.

Il est bien vray, que dans l'idée qu'ils avoient de Dieu, leur ignorance, leur grossiereté, & la corruption de leurs mœurs pouvoient aussi causer un mêlange d'autres idées, qui dérogeoient à cette première. & qui devenoient injurienses à

à cette premiere, & qui devenoient injurieuses à Dieu, en lui attribuant quelque chose qui blessoit la simplicité de son Estre, & en lui ôtant quelque chose qui ne blessoit pas moins son infinité. Ce qui se peut dire des Juiss, particulierement du bas peuple, est encore plus vray des autres Nations, qui n'étant pas le peuple choisi, n'avoient pas été conduites avec une Providence si speciale & avec des marques d'une protection si sensible.

Les Hommes donnerent d'abord dans le Culte de la Milice du Ciel, & des Esprits employés aux mouvemens des corps Celestes & à executer les ordres de Dieu. Ce Culte n'étoit probablement dans son origine qu'un Culte bien réglé, & tel que nous l'avons pour des esprits purs & subordonnés au Créateur. Il est même plus que vraisemblable, que ce point de Religion qui concerne la Création des Anges, le salut des uns, & la chûte des autres fut un des points de la révelation faite à nos premiers Peres; mais peu à peu il dégenera en Idolâtrie, & des esprits peut-être: même qu'il passa jusques aux Corps materiels: de sorte que l'Ecriture sainte semble reprocher aux Gentils, d'avoir adoré le Soleil, la Lune L'air, les Vents, le Feu, &c. Comme si chacune de ces choses eût été Dieu. Alors le Sabaïsme, tel que l'entend M. Hyde, n'étoit pas une bagatelle, mais une vraïe Idolâtrie & un amas confus de Superstitions insensées.

L'Idolâtrie, qui plaça les Hommes sur les Autels, & qui en sit des Dieux, n'eût d'abord pour principe, ainsi que l'ont pensé les Payens même,

que l'opinion des récompenses duës dans le Ciel au merite, & à la vertu qui s'étoit soûtenuë jusques aux derniers momens de la vie. On crut devoir honorer les Hommes d'une probité extraordinaire, & qui s'étoient rendus recommandables par des actions qu'on pût proposer comme des modeles à imiter. Mais ces honneurs devinrent criminels en peu de temps. La complaisance des Peuples pour leurs Princes, l'amour des Enfans pour leurs parens, ou des parens pour leurs Enfans, les regrets des Amis pour leurs Amis, leur fit canoniser jusques au vice respecté dans des per-sonnes qui leur étoient cheres; & comme l'idée & l'estime, qu'on a pour les Hommes extraordinaires, va toûjours en croissant, à mesure qu'on s'éloigne du temps, ou ils ont vêcu, on en vint jusqu'à faire des Divinitez de ceux que l'histoire & une Tradition de longue main avoient rendus celebres.

De la même maniere qu'on avoit fait des especes de Divinitez des Symboles differens de la Divinité même, on consondit aussi les hommes avec les choses dont ils avoient pris les Noms; on regarda ces hommes, comme les Ames ou les Genies de ces mêmes choses. La multitude des personnes, qui avoient porté les mêmes Noms, jetta encore plus de consusion dans la Réligion & dans la fable. C'est de là qu'on voit tant d'Apollon, de Jupiter, de Bacchus, d'Hercules, de Minerves, & de Dianes, dont les Grecs ont rassemblé

semblé les actions dans une seule personne pour les relever davantage. Enfin les Statucs qu'on dressa pour rappeller ces Hommes extraordinaires à la memoire, devinrent elles-mêmes l'objet de l'Adoration, & il y eût alors des Dieux, comme parle l'Ecriture, qui avoient des yeux & ne voyoient point, des oreilles & n'entendoient point: des Dieux plus foibles que les hommes, dont ils étoient l'ouvrage, & que les hommes cependant ne faisoient point dissiculté d'encenser.

Outre l'idée du premier Estre qu'ont les Sauvages, & qu'ils confondent avec le Soleil, ils reconnoissent encore plusieurs Esprits ou Genies d'un ordre inferieur, que les Iroquois nomment Hondatkon-Sona, c'est-à-dire, Esprits de toutes sortes. Le nombre n'en est point déterminé, leur imagination leur en fait voir dans toutes les choses naturelles, mais encore plus dans celles, dont les ressorts leur sont inconnus, qui sont extraordinaires, & qui ont quelque air de nouveauté.

Quoyqu'ils leur donnent en général le nom d'Esprit, d'Okki, ou de Manitou, qui leur sont des noms communs avec le premier Estre, ils ne les consondent pourtant jamais avec cet Estre superieur, & ne leur donnent jamais certains noms particuliers, qui le designent lui seul, tel que sont les noms Chemiin, Areskoui. Ces Esprits sont tous des Genies subalternes; ils reconnoissent même dans la plûpart un caractere mauvais plus porté à faire du mal que du bien; ils ne laissent

Tome I.

pas d'en être les esclaves & de les honorer plus que le grand Esprit, qui de sa nature est bon, mais ils les honorent par un esset de cette craintesfervile, qui a le plus contribué à maintenir la superstition & l'Idolâtrie, que l'Ecriture sainte appelle pour cette raison une servitude; ainsi ils sont véritablement Idolâtres.

Bien que dans le Culte qu'ils rendent à la Divinité on trouve encore des restes du Sabaïsme, ainsi que je vais le saire voir bien-tôt, je n'ai cependant jamais ouy dire, qu'à l'exception du Soleil, ils rendissent aucuns honneurs Divins aux Etoiles & aux autres Planetes; ils ne regardent pas non plus dans le feu, lequel a eu quelque chose de sacré chez toutes les Nations qui en ont eu l'usage, aucune Divinité animée qu'il faille nourrir comme on l'a imputé aux Lyciens: enfin, quoi qu'ils parlent de Tharonhiaouagon, comme d'un homme, qui a vêcu parmi eux, & qui est maintenant dans le païs des Ames, cela est sans consequence pour les autres, & ils n'ont point cette multitude d'Apotheoses d'hommes déifiés qu'avoient les Grecs & les Romains.

On trouve neanmoins encore parmi eux, un refte du premier culte des Païens pour les lieux élevés, pour des pierres Coniques, & pour les bois confacrés, comme les chênes des forêts de Dodone, ou comme ceux qu'honoroient les Druydes.

Le fieur de Rochefort, dans sa digression sur les Apalachites peuple de la Floride, fait une description magnissque de la Montagne d'Olaï-

mi. C'est une Montagne, dit-il, consacrée au So-Hist. Morale leil, d'une figure parfaitement ronde, très-haute des Isles Antilles, chap. & d'une pente extrêmement roide. On y monte 8. en tournoyant par un chemin assez large qui a des réposoirs en plusieurs endroits, pratiqués dans le Roc en forme de niches. Vers le sommet & du côté de l'Orient se trouve une Caverne, que la nature semble avoir formée exprès pour y servir de Temple, & c'est-là que quatre sois l'An-née, c'est-à-dire au temps des deux semailles, & des deux Moissons, toute la Nation des Apalachites se rendoit avec les Jaouas, qui sont leurs Prêtres, pour y célébrer des fêtes à l'honneur du Soleil. Rien ne répresente plus naturellement que le fait cette Description, la methode Antique d'offrir des Sacrifices sur les lieux hauts. Cette Caverne a tout le goût de l'Antiquité la plus reculée, & nous met comme sous les yeux les Antres confacrés à Apollon à Bacchus & aux autres Divinitez dans le Pinde, dans le Parnasse, l'Olympe & généralement dans toutes les Montagnes consacrées par les exercices de Religion; mais je souhaiterois que ce fait rapporté par le sieur de Ro-chesort, sut un peu mieux garanti qu'il n'est, & que sa Rélation ne sut pas mêlée de circonstances qui paroissent la rendre fabuleuse.

Une Rélation manuscrite, qui m'est tombée entre les mains, & dont M. le Maire Prêtre du Seminaire des Missions Etrangeres est Auteur, porte, que dans le Temple des Natchez peuple

T ij

de la Louisiane, on conservoit très-prétieusement une de ces pierres Coniques, dont je viens de parler; elle étoit enveloppée de plus de cent peaux de Chevreüil mises les unes sur les autres. Un voyageur avide & ignorant croïant y décou-vrir quelque Trésor enyvra le garde du Temple, & prosita du temps de son yvresse pour visiter ce qui étoit caché sous un si grand nombre d'enve-loppes, il sut bien mortissé, ne trouvant qu'une pierre Pyramidale, de voir son avidité trompée & ses esperances déçeues; mais le recit qu'il a fait de cette avanture, nous a découvert un autre trésor, qu'il ne cherchoit pas, en nous faisant voir une Divinité des premiers temps du Paganisme couverte des peaux des victimes qui lui étoient offertes. Nous avons plusieurs témoignages des Auteurs qui nous assurent, que les Amazones & plusieurs peuples de l'Orient n'avoient dans leurs Temples que de ces sortes de Pierres Coniques Pyramidales, ou informes, qui leur réprésente la Divinité Sur contraine présente de l'Orient de Pierres Constitut la Divinité Sur contraine présente de Pierres Constitut la Divinité Sur contraine présente de Pierres Constitut la Divinité Sur contraine présente de Pierres d sentoient la Divinité. Sur ce principe, c'étoit aussi sans doute la Divinité que les Égyptiens vou-loient répresenter dans leurs Obelisques & dans ces superbes Pyramides, qui ont fait gémir sous. le poids de leur travail les Nations entieres, qu'on y employoit, & qui bravent encore au-jourd'huy après une nombreuse suite de siècles les outrages du temps, lequel consumant toutes choses, semble ne pouvoir pas venir à bout de les détruire. Peut-être aussi vouloient-ils figurer en.

même-temps la Divinité, & ce qui leur restoit d'idées du Mystere de la sainte Trinité dans les trois faces de ces Pyramides; du moins est-ce ainsi qu'aux Indes un Brame paroissoit concevoir les choses, & s'expliquer d'après les Anciens. « Il Lettre du P. faut, disoit-il, se répresenter Dieu & ses trois « Bouchet à M. Huet Ancien noms differens, qui répondent à ses trois princi- « Evêque d'A-paux attributs, à peu près sous l'idée de ces Pyra- « mides triangulaires, qu'on voit élevées devant «

la porte de quelques Temples. « Les Abenaquis, qui habitent sur les côtes de la Nouvelle France, entre l'Acadie ou Nouvelle Ecosse, & la Nouvelle Angleterre, ont eu un Arbre célébre, dont ils racontent plusieurs merveilles, & qui étoit roûjours chargé de leurs vœux. Cet Arbre étoit extrêmement vieux, & la Mer aïant beaucoup miné les terres, il s'étoit soûtenu. pendant plusieurs années contre la violence des flots, ce qui servoit à entretenir l'idée, qu'il y avoit en lui quelque chose de Divin, ou qui tenoit du prodige; il tomba néanmoins à la fin, & subit le sort ordinaire aux choses caduques, soit que ce fut un effet du hazard, soit, ainsi que le porte la tradition, qu'il eût été déraciné par un Capitaine, qui l'avoit fait amarrer à son Vaisseau 🔊 & avoit gagé avec les Sauvages, qu'il le culbutteroit. Les descendans de ces Sauvages, qui aujourd'huy font tous profession du Christianisme, disent, que leurs Ancêtres furent extrêmement surpris de cette chute, qu'ils avoient cru impossible,

mais que, malgré cet accident, ils ne laisserent pas de conserver un respect religieux pour cet Arbre renversé, & que toutes les fois qu'ils passoient par cet endroit, ils attachoient encore des Offrandes au haut des branches, qui s'élevoient fur la furface des Eaux.

Hift. Occid. India. Lib. 15. cap. 2.

Jean de Laet écrit, que les Peuples du Bresil tâchent d'appaiser leurs Dieux, en plantant un pieu en terre, & y mettant au bas quelques Offrandes. Tous les Sauvages ont des Monumens à peu près semblables. Pour ce qui est des Statues & des Idoles, outre celles qui étoient adorées dans le Perou & dans l'Empire du Mexique, il y en avoit encore dans quelques Temples des Nations des Indes Espagnoles & dans ceux de la Virginie: Parmy ces Idoles il y en avoit de fymboliques, qui étoient des composés monstrueux, ou des figures horribles, sous lesquelles le Démon, disoient-ils, s'étoit souvent apparu à eux, & qu'ils honoroient par crainte. D'autres n'étoient que des figures grossieres d'hommes ou de femmes. En quelques endroits ces Idoles n'étoient que de petits marmousets de cotton ou de bois, que les Peuples superstitieux conservoient avec Antoine Russ. vénération, ou bien les ossemens de leurs chefs & de leurs devins, selon le témoignage d'Antoine Ruis. Ce qui paroîtra plus surprenant, c'est qu'il y en avoit aussi qui adoroient des Priapes & les Phalles celebrés par les Mysteres de Bacchus & qui en portoient des figures pen-

Du Tertre. Traité. 7. c. 1. 5. 3.

Conq. Espirit Del Paraguay duës au col. On peut dire neanmoins en général Lopes de Go-que le grand nombre des Peuples Sauvages n'a c. 11. point d'Idoles, & qu'ils n'ont pas donné dans cet excès, comme l'aveugle Antiquité, ou les Nations Idolâtres des Indes Orientales ; mais, en matiere d'autres superstitions, elles vont toûjours en croissant parmi eux, & ils en ont poussé aussi loin l'extravagance & la grossiereté, que les Nations les plus infatuées du Paganisme.

Le sentiment de la Divinité emporte nécessairement avec soy un Culte religieux, c'est-à-dire, un assemblage de devoirs, par lesquels l'homme, reconnoissant la superiorité d'un Dieu, lui fait un humble aveu de sa dépendance, par les hommages qu'il rend à la dignité de son Estre, par son obeissance à se soûmettre aux Loix qu'il lui prescrit, par sa reconnoissance pour les biens qu'il tient de luy, & par le recours, qu'il est obligé d'avoir à luy, pour ceux qu'il en attend, ou qu'il en espere. Toutes les Nations aïant eu le même objet, ainsi que nous venons de le montrer, ont eu aussi à peu près le même Culte. Celui des Anciens étoit renfermé dans les Orgies de Bacchus & de la mere des Dieux. C'est maintenant ce Culte réduit à certains points principaux que je vais développer, en faisant sentir sa ressemblance avec celui des Peuples barbares de l'Amerique...

Du culte.

De la Pyrolatrie ou du Culte du du Feu.

La premiere chose qui se présente dans les Orgies de Bacchus & de la mere des Dieux, c'est la Pyrodulie ou la Pyrolatrie, c'est-à-dire le Culte du Feu facré.

Le Feu, comme le plus vif de tous les Elemens, qui répresente le mieux cette suprême in-telligence dégagée de la matiere, dont la puissance est toûjours active, & qui d'ailleurs semble être un écoulement de la substance du Soleil même, fut regardé, comme le symbole de l'un & de l'autre, & leur fut singulierement consacré. Dans les saintes Ecritures Dieu nous est ré-

presenté sous ce symbole dans ces paroles du Deuteronome. Le Seigneur vôtre Dieu est un seu dé-

vorant. Il s'est montré diverses fois aux Patriarches du milieu des flammes, comme du Thrône

de sa Majesté. C'est ainsi qu'il apparut à Moyse

Deut. c. 4. V. 14.

Exod. c. 3. Ezech. c. 1.

au milieu du Buisson ardent, & qu'il est apperçû par les Prophetes dans leurs visions extatiques. Nous voyons même, que Dieu faisoit descendre quelque fois le feu du Ciel, qui consumoit la victime, lors qu'il agréoit les Sacrifices que les hommes lui offroient avec un cœur pur, & qu'il vouloit leur donner des marques sensibles, qu'il

C'est delà sans doute, que les hommes apprirent 2 avoir pour le feu un respect Religieux, que Dieu ne desaprouva pas, tandis qu'il sut réglé, puisqu'il ordonna à Moyse d'entretenir un seu sacré qui brulât toûjours en sa présence. Le feu, dit le

les recevoit en odeur de suavité.

Levit. c. 6. V. 12.

Seigneur,

Seigneur , brûlera toûjours fur l'Autel , le Prêtre aura soin de l'entretenir, & chaque jour il y mettra le bois nécessaire pour son entretien: C'est le seu perpetuel qui ne manquera jamais sur l'Autel. On peut voir dans les Livres saints avec quel soin les Lévites cachement au seu sur l'autel. rent ce feu sacré, qui demeura enseveli pendant les 70. années de la captivité des Juiss, & qui se ralluma par un miracle évident; quand Es-Macch. 2. ca dras & Nehemias ayant réparé les ruines du Tem- sequence ple, allerent chercher ce dépôt sacré dans le lieu où ils l'avoient caché, pour le ranimer de ses cendres.

Ce Culte ordonné dans la Loy écrite, n'étoit que renouvellé de la Loy de nature, d'où il avoit passé à toutes les Nations. Les Chaldéens dont l'Antiquité est si reculée, étoient célebres par ce Culte religieux, qui avoit donné le nom à leur principale Ville, que l'Ecriture Sainte appelle Ur Chaldeorum, ce qui est interpreté Feu des Chaldeens. C'est de cette Ville que Dieu retira Abraham, lorsqu'il le choisit pour être le Pere d'un Peuple fidelle. Peut-être même que ce Culte étoit déja idolatrique chez eux.

Le sçavant M. Huet fait une longue énumé-vide Huet, ration des Peuples qui entretenoient ce Feu sacré, Prop. 4 c. 5. & il cite par-tout ses autorités, de sorte qu'il pa-P-77. roît qu'il n'y avoit point de Partie du Monde connu, où ce Culte ne fût universellement répandu. Dans l'Asie, outre les Juiss & les Chaldéens dont nous venons de parler, outre les Peu-

Tome I.

ples de Phrygie, de Lycie, & de l'Asie-Mineure, il étoit encore chez les Perses, les Médes, les Scythes, les Sarmates, chez toutes les Nations du Pont & de la Cappadoce, chez toutes celles des Indes, où l'on se faisoit un devoir de se jetter dans les flammes, & de s'y consumer en Holocauste, & chez toutes celles des deux Arabies, où chaque jour à certaines heures on faisoit un Sacrifice au feu, dans lequel plusieurs personnes se dévouoient. Dans l'Afrique il étoit non seulement chez les Egyptiens, qui entretenoient ce Feu immortel dans chaque Temple, ainsi que l'assure Porphyre, mais encore dans l'Ethiopie, dans la Lybie, dans le Temple de Jupiter Ammon, & chez les Atlantiques, où Hiarbas Roy des Garamantes & des Getules avoit dressé cent Autels, & consacré autant de Feux, que Virgile appelle des Feux vigilans & les Gardes éternelles des Dieux. Dans l'Europe le Culte de Vesta étoit si bien établi, que, sans parler de Rome & de l'Italie, il n'y avoit point de Ville de la Grece qui n'eut un Temple, un Prytanée, & un Feu éternel, ainsi que le remarque Casaubon dans ses Notes sur Athenée.

Les Temples célebres d'Hercule dans les Espagnes & dans les Gaules, celui de Vulcain au Mont Ethna, de Venus Erycine, &c. avoient tous leurs Pyrethes ou Feux sacrez. On peut citer de semblables témoignages des Nations les plus reculées dans le Nord, qui étoient toutes

originaires des Scythes & des Sarmates. Enfin M. Huet prétend, qu'il n'y a pas encore long-temps que ce Culte a été aboli dans l'Hybernie & dans la Moscovie, qu'il est encore aujourd'hui, non seulement chez les Gaures, mais encore chez les Tartares, les Chinois, & dans l'Amerique chez les Mexiquains. Il pouvoit encore en ajoûter d'autres.

Ce Feu sacré étoit connu dans l'Antiquité sous le nom de Vesta, nom que les Sçavans font venir de diverses racines, ou d'un mot de la Langue des Scythes Araméens, qui signifie le Feu, Telon les Talmudistes, ou du Grec E'da, qui a la même signification, ou bien de l'Hébreu, אים אים qui signifie un Feu consacré à Dieu. C'est ce qu'Ovide a compris, quand il nous a dit, que, par le nom de Vesta, on ne devoit se représenter autre chose qu'une flamme vive & pure:

Ovid. Fast. 6.

Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellige flammam.

Les Anciens vouloient exprimer par-là, ou qu'ils concevoient Dieu comme un Feu toûjours actif, ou que ce Feu qui lui étoit consacré, étoit le Simulachre de la Divinité, & approchoit le plus de la Nature des Dieux, ainsi que Maxime de Max. Tyr, Tyr & Porphyre le rapportent de l'opinion des Porph. Persans.

Neanmoins, felon l'idée commune prise du fonds de la Theologie Payenne, Vesta est une Divinité qu'on fait Mere de tous les Dieux, à qui l'on donne aussi les noms d'Isis, de Cerès, d'Ops, de Cybéle, de Rhée & plusieurs autres, lesquels sont tous synonimes en ce sens, qu'ils se rapportent tous à un même sujet.

Par cette Divinité on entend quelquesois la Nature, ou, pour mieux dire, l'Auteur de la Nature, l'Ame de cet Univers, & l'Intelligence suprême, qui gouverne toutes choses, qu'Apulée (a) fait parler au Liv xI. de ses Métamorphoses sous le nom de cette Déesse. Quelquesois aussi on entend une Divinité particuliere, dont on raconte plusieurs faits historiques, ou, pour mieux dire, un long tissu de fables.

Mais fous le nom de Vesta, & sous la plûpart des autres noms qu'on donne à cette Mere des Dieux, la Mythologie (b) Payenne nous laisse

(a) Lucius Apuleius, Lib x 1. Metamorph. p. 378. Veftam fic loquentem inducit. En affum, tuis, Luci, commota precibus, rerum natura parens, Elementorum omnium Domina, sæculorum progenies initialis, summa Numinum, Regina Manium, prima Cœlitum, Deorum Dearumque facies uniformis : quæ Cæli luminofa culmina, maris falubria flamina, Inferorum deplorata filentia ; nutibus meis dispenso : cujus Numen unicum, multiformi specie, ritu vario, Numine multijugo, totus veneratur crbis. Me primigenii Phryges pessinunticam nominant Deum matrem a hinc Autochtones Attici Cecropiam Minervam, illinc fluctuantes Cyprii Paphiam venerem; Cretes fagittiferi Dyctinnam Dianam; Siculi trilingues Stygiam Proferpinam; Eleufinii vetustam Deam Cererem, Junonem alii, alii Bellonam, alii Hecaten, Rhamnusiam alii, & qui nascentis Dei solis inchoantibus radiis illustrantur Æthiopes, Ariique, priscâque doctrina pollentes Ægyptii cæremoniis, me prorsus prepriis percolentes, appellant vero nomine Reginam sidem.

(b) Calepinus Passeratii Edit. Lug. an. 1647. de Vessa seu Vessra sic kabet. Veteres autem duas esse Vesdiscerner deux personnes; l'une, qu'on fait la Mere ou l'Epouse de Saturne, & l'autre leur fille; on donne à l'Epouse de Saturne une très-grande fécondité, qui l'établit Mere ou grand-Mere de tous les Dieux de la Gentilité, & on en rapporte bien des choses qui font honte à la pudeur: L'autre au contraire est Vierge par état & par choix, & a cependant une espece de fécondité.

Quoique dans les derniers temps du Paganifme, lorsque la Religion n'étoit plus qu'un cahos énorme d'absurdités, qui la rendoient méprisable & inintelligible, on ait confondu ces deux Divinités, ou ces deux personnes en une seule : il faut cependant se garder de les confondre, puisque nous sommes fondez dans l'Antiquité même

tas affirmabant; unam Saturni Matrem; alteram ejus filiam, de qua, Ovid. Fast. 6.

Ex Of e funorum memorant Cereremque creatus, Semine Saturni tertia Vesta fuit.

Confundunt tamen has Poetar, alteram pro altera ponentes. Id tamen observandum est, cum Vestam pro terrà accipiunt, de Matre Saturni id esse intelligendum: quando vero Virginem nominant, de silia ejus esse intelligendum, quam ignem esse voluere. Hanc unam esse voluere tanc unam esse voluere tanc unam esse voluere activations, quos Aneas in Italiam advezit. Virg. Lib. 2. Aneid.

Sic ait & manibus Vittas , Vef-

tamque potentem Æternumque adytis effert penetralibus ignem.

Lil. Gyraldi Hist. Deor. Syntagm. 4. T. Vesta. Porrò duas Vestæ nomine quidam statuunt, alteram Saturni uxorem, alteram filiam: hanc ignis, illam terræ Symbolum gerere, ut suprà meminimus.

Vossius au Liv. 1. de l'Origine & du progrès de l'Idelatrie, chap. xvIII. prouve par plusieurs traits de ressemblance rapprochez de l'Antiquité, que le Saturne des Anciens étoit nôtre premier Pere Adam, ce qui n'empêche pas qu'on n'ait appliqué à cette Divinité quelques autres traits qui conviennent à Noë & à Abraham.

à les discerner; cela est même nécessaire pour ce

que nous avons à dire dans la fuite.

Comme on avoit confondu ces deux personnes, on avoit aussi confondu leurs Symboles. Il y a cependant apparence, que la Terre étoit le Symbole de la premiere, qu'on représentoit pour cette raison sous la figure d'une femme couronnée de Villes & de Tours : & il est probable que le Symbole de la seconde étoit le Feu sacré, qui, à cause qu'elle étoit Vierge, devoit être entretenu par des Vierges; & quoique le Culte de l'une & de l'autre soit confondu dans les Orgies de la Mere des Dieux, à cause du rapport qu'il y avoit entre elles, il est pourtant à observer, que celle, à qui le Feu saint étoit consacré, n'est jamais, ou presque jamais représentée, comme l'Epouse de Saturne : Elle n'avoit pas même de Simula-Ovid Fast. 6. chre à Rome, ainsi qu'Ovide nous en rend un célebre témoignage dans l'endroit que je viens de citer :

Esse diu stultus Vesta Simulachra putavi;
Mox didici curvo nulla subesse tholo;
Ignis inextinctus Templo celatur in illo,
Esse mullam Vesta nec ignis habet.

Herod, Lib. Les Perses, du temps même d'Herodote, n'avoient ni Temples, ni Autels, ni Simulachres, & ils regardoient comme une folie d'en

avoir; La raison qu'en apporte cet Auteur, est la même que celle que j'ai déja indiquée : C'est qu'ils ne pensoient pas, comme les Grecs, que les Dieux sussent faits de la même maniere que les hommes. Cependant le Feu étoit sacré chez eux dès les premiers temps. Cela me seroit croire, que d'abord ni eux, ni les Barbares n'avoient point d'autres Temples que leurs maisons, ni d'autres Autels que leurs foyers. Les Perses eurent neanmoins dans la suite des Temples, où le Feu immortel étoit entretenu.

Les Romains dans les premiers temps, avoient des Temples, mais non pas des Simulachres. Plutarque, dans la Vie du Numa Pompilius, dit, Plutarch in que ce Prince avoit défendu à ses Sujets de représenter les Dieux sous la forme des Hommes ou des Bêtes. En effet, continuë-t'il, il n'y avoit chez eux aucune Image des Dieux, ni en peinture, ni en relief; & pendant les 170. premieres années, ils n'ont eu que des Temples vuides & sans figures, dans la pensée que les grandes choses ne pouvoient être représentées, comme il faut, par les moindres qui sont toûjours défectueuses, & que l'idée de Dieu étant abstraite, on ne peut le concevoir autrement que par l'esprit. Les Romains dans la suite se relâcherent infiniment sur ce point de leurs Loix, & au temps d'Ovide, où neanmoins ils n'avoient point encore de statuë de Vesta, ils en avoient de tous les autres Dieux.

Chez les Grecs, Vesta avoit des Simulachres, du moins en quelques endroits & sur la fin des Atticis p. 16. temps. Pausanias, dit qu'il y avoit dans le célebre Prytanée d'Athenes une statuë de la Paix, une autre de Vesta, & celles de quelques Hommes Illustres. On voit aussi quelques figures de Vesta dans les Médailles des Empereurs Romains; si l'on n'aime mieux dire que Vesta est désignée par le seu qui brûle sur l'Autel, & que la figure represente une Vestale.

Dyonis. Halyc. Ant. Rem. Lib. 2. p. 95.

Les Prytanées des Grecs étoient la même chose que les Curies Romaines, ainsi que l'explique Denys d'Halycarnasse, c'est-à-dire, que c'étoient des Temples ou des maisons, dans lesquelles se tenoit le Sénat, ou le Conseil de ceux qui étoient préposez au Gouvernement de l'Etat & des Villes. On y gardoit le Trésor public, & on y tenoit toutes les Assemblées, qui demandoient quelque grande solemnité, comme les Sacrisses & les Festins publics.

Scholiaft Pyndari Nem Ode x .

Tous les Prytanées étoient dédiez à Vesta: parce que, comme le dit le Scholiaste de Pindare, c'étoit dans les Prytanées qu'étoient établis les Feux publics, \* qui étoient eux-mêmes ce Feu sa-

\* Vesta erat propriè Focus Urbis publicus. Unde Cicero in 2. de Legib. Virgines Vestales in Urbe custodiunto ignem foci publici sempiternum. Item 3. de Legib. Cumque Vesta quasi focum Urbis, ut Graco nomine est appellata, compleMa sir. Et 2. de Natura Deorum. Vesta nomen sumptum est à Gracis, visque ejus ad aras & socos pertinet. Julius Firmicus Matern. Lib. de Prof. Relig. Error. Vesta autem quid sit discite. Ne Putetis antiquum aliquid, aut cum summo

cré. On donnoit le nom de mportaves à ceux qui avoient en main l'autorité, & les rênes du Gouvernement; &, pour marquer cette autorité, Eschile, dans les femmes suppliantes, fait ainsi parler le Chœur au Roy d'Argos : » Vous êtes le « Peuple, vous êtes toute la puissance du Peu-« ple, vous êtes le Chef, qui ne dépendez de « personne, & qui, au gré de vôtre volonté, gou-« vernez l'Autel & le feu de la terre des Argiens. « C'étoit sans doute dans cet esprit, que les Rois De Persis Xedes Perses, & les Empereurs Romains à leur imi- 8. Cyropatation, \* faisoient porter devant eux une espece die. Quinct. d'Autel portatif & de feu sacré, comme un Symbole de leur Souveraineté.

nophon Lib. Curt. Lib. 4.

On commettoit à la garde du feu sacré & à son entretien, des personnes consacrées elles-mêmes au service des Autels, & qui, par cette raison, devoient soûtenir, par la pureté de leurs mœurs, & par des vertus relevées au-dessus du commun, la sainteté de leur ministere. On leur donna à Rome le nom de Vestales, du nom même de Vesta; elles devoient être Vierges, ou du moins vivre dans la continence pendant tout le temps qu'elles étoient attachées au culte des Dieux; elles étoient separées du monde, pour être éloignées des occasions, qui pouvoient exposer ce

terrore inventum? Ignis est domesticus qui in focis, quotidianis ulibus lervit.

justum est credi, ignem cœlitus lapfum, apud se sempiternis foculis custodiri : cujus portionem exiguam, ut faustam, præisse quondam Asiaticis Regibus dicunt.

<sup>\*</sup> Ammian. Marcell. Lib. 23. de Magis. Feruntque etiam, si

Trésor, qu'elles portoient dans des vases fra-

giles.

Rien n'étoit plus respectable au reste des hommes, que ces Vierges exactes à remplir leurs devoirs; mais rien n'étoit plus rigoureusement puni, que l'outrage que saisoient à leur pudeur celles qui lui étoient insidelles. Les exemples de severité à leur égard sont trop connus par les histoires, aussi-bien que le reste de leurs sonctions & de leurs prerogatives, pour m'y arrêter. Mon but est de montrer l'ancienneté de leur institution, que je crois devoir rapporter à des temps plus éloignez, que la corruption du Paganisme, à qui je ne crois pas, qu'on doive saire s'honneur d'avoir mis en estime une vertu d'une si haute perfection, & si digne de ceux qui approchent de Dieu, que l'est la Virginité, quoiqu'il ait consacré des Vierges, malgré sa corruption.

Ce n'est point à Numa qu'on doit l'Institution des Vestales. E'les étoient établies chez les Albains avant la fondation de Rome: & Romulus qui en sut le Fondateur ou le Restaurateur, ne devoit sa naissance qu'au crime d'une de ces Vierges folles, qu'on avoit fait Vestale malgré elle, & à qui il ne servit de rien de prétexter, qu'elle étoit enceinte du Dieu Mars, pour excuser sa

faute.

Cette institution est donc beaucoup plus ancienne; en esset on trouve des vestiges de cette profession de Virginité dans des temps si recu-

lez, & chez tant de Nations, qu'il semble, qu'on ne peut se tromper, en remontant jusqu'à ces temps, où la Religion sainte & pure, représentant Dieu sous l'idée de la pureté même, sembloit demander dans ceux qui étoient spécialement consacrez à son service, qu'ils fussent purs & sans tache de corps, de cœur, & d'esprit.

J'appelle les temps les plus reculez, les temps de la fable, où la Virginité de la jeune Vesta, de Diane, de Minerve, de Venus Uranie, & celle des Compagnes de Diane, des Muses, des Sibylles, sont une preuve de la profession qu'on en faisoit alors : profession marquée par la résistance & par la chûte de tant de Nymphes, qui avoient à se désendre des embûches des Dieux, des Satyres, & des Heros, dont les Poëtes ont

fait de grands Libertins.

Dans des temps un peu moins reculez, Medée fur le Phase fur Prêtresse d'Hecate. Apollonius Apollon Rh. de Rhodes nous dit, qu'elle vivoit dans un ap-partement separé de la maison de son pere: qu'elle avoit douze filles Vierges comme elles pour la servir: qu'elle ne sortoit que pour aller au Tem-ple: que ses suivantes couroient après son char & l'y accompagnoient : que le Peuple dans les ruës de la Ville s'écartoit quand elles passoient, & détournoit les yeux, pour ne pas jetter la vûë fur la fille du Prince. L'amour qu'elle conçût pour Jason, sut extrêmement combattu par celui de sa profession; & quand ce qu'elle avoit fair, pour

le rendre maître de la Toison d'Or, ne lui per-

Ovid. Metam. 12. Euripid. Iphig. in Tauris.

le rendre maître de la Toison d'Or, ne lui permit plus de rester chez elle en sureté, & l'eut obligée de prendre le parti de la suite, elle laissa dans son lict un nœud de ses cheveux, pour servir de témoignage à sa mere, qu'elle avoit toûjours conservé sa virginité sans tache.

Ovid. Metam. Iphigenie fut Prêtresse d'Hecate dans la Tauris.

Tauris. Iphigenie fut Prêtresse d'Hecate dans la Tauride, comme Medée à Colchos. La fable de son sacrifice n'est qu'une allégorie de celui qu'elle sit, en consacrant sa virginité à Diane. Il y a beaucoup de rapport entre Iphigenie & la fille suite. In de Jephté; la même histoire peut bien être arrivée en deux endroirs. vée en deux endroits.

Il y avoit des Vestales chez les Orientaux: L'Histoire porte, qu'Artaxerxes Mnemon voulant Justin. Lib.

épouser Aspasse concubine de Cyrus le jeune, son fils Darius, à qui il avoit remis les rênes de l'Empire, la lui demanda; le pere ne pouvoit la Plutarch in refuser, selon les Loix: mais s'étant repenti de la creater. promesse qu'il lui en avoit faite, & voulant trouver un prétexte honnête pour y manquer, il la fit Prêtresse du Soleil, ainsi que le marque Justin, ou de Diane, comme l'a écrit Plutarque.

Artaxer.

x. cap. 2.

Paulanias in Bœoticis, p. 303.

Dans la Grece, la plûpart des Prêtresses d'Hercule, de Minerve, de Diane, étoient obligées à la continence: quelques-unes à une virginité perpetuelle, comme la Prêtresse d'Hercule, chez les Thespiens. La Prêtresse chez les Tegeates, étoit une fille qui étoit obligée d'abdiquer le Sacerdoce avant que d'être nubile. A Calaurée, dans

Idemoin Coriuth. p. 76.

Idem. p. 225. 234.

le Temple de Neptune, où étoit le Tombeau de Demosthene, & en quelques autres endroits, les filles étoient Prêtresses, jusqu'à ce qu'elles pussent se marier; Aristocrate ayant fait violence Ident in Arà une Prêtresse de Diane Hymnia, ce sacrilege 147. fut lapidé par les Arcadiens, & il fut alors établi, que la Prêtresse seroit mariée; mais on ne permettoit ni à l'Epoux, ni à l'Epouse, aucune focieté avec le reste du peuple; il ne leur étoit pas même permis d'aller aux bains, beaucoup moins encore d'entrer dans les maisons des particuliers : & Plutarque assure, qu'à Athe- Plutarche in nes & à Delphes, aussi-bien que dans le reste de la Grece, où l'on conservoit le feu sacré, on choifissoit, non pas des filles, mais des Veuves d'un âge avancé. Cela pouvoit se faire en quelques endroits; mais Plutarque se trompe, s'il fair de cela une regle generale, qui est contredite par les autres Auteurs. A Athenes le Temple de Pallas étoit appellé Parthenon, non seulement parce que Pallas étoit Vierge, mais parce qu'on y entretenoit quantité de Vierges pour le service du Temple & de la Déesse. La signification propre du mot Parthenon représente une Communauté de filles. Pausanias parle \* d'un Temple dans l'Achaïe, Pousanias in dont le Sacerdoce étoit conferé à une femme ma- Acha

cadicis, p.

Achaicis , p,

<sup>\*</sup> Calius Rhodigin. Lib. 29. cap: 22: Parthenon dicebatur Minervæ Templum, Auctore Paufania & Plutarcho: quamquam est pro-

priè Parthenon , Virginum conciliabulum & conventus. Virginis autem vocabulo Minervam intelligebant.

riée, qui étoit obligée dès ce moment à vivre dans la continence. Quand elle étoit soupçonnée d'avoir manqué en ce point, on l'éprouvoit, en lui faisant boire du sang de Taureau, qui, dit cet Auteur, ne lui faisoit aucun mal si elle étoit inno-

On ne consacroit pas seulement des semmes & des silles au service de Vesta, il y avoit aussi des hommes destinez à son Culte, qui faisoient également profession de Virginité; tels étoient les Corybantes, les Saliens, ceux qu'on nommoit Galli & Archigalli; mais quelques-uns l'ayant mal gardée, on les obligea de se faire chastes par nécessité; Rien n'est plus connu que la fable d'Atis, la profession des Prêtres de Cybele, & la Testa Samia qui servoit à cet usage; ils étoient habillez en semmes, comme je l'ai déja dit, & en affectoient toutes les manieres, aussi-bien que chez les Orientaux ces Prêtres de Venus Uranie, dont j'ai déja parlé sur le témoignage de Julius Firmicus.

Feu sacré en Amerique.

Le Feu a eu quelque chose de sacré de tout temps chez toutes les Nations de l'Amerique qui en ont l'usage; mais les Nations errantes, & la plûpart des sedentaires, n'ont point de Feu perpetuel, ni de Temple pour le conserver.

plûpart des sedentaires, n'ont point de Feu perpetuel, ni de Temple pour le conserver.

Je ne sçais si jamais les Iroquois & les Hurons ont eu des Temples. Il n'en paroît aujourd'hui aucun vestige, non plus que dans les anciennes Rélations; mais le seu de leurs soyers, dont les

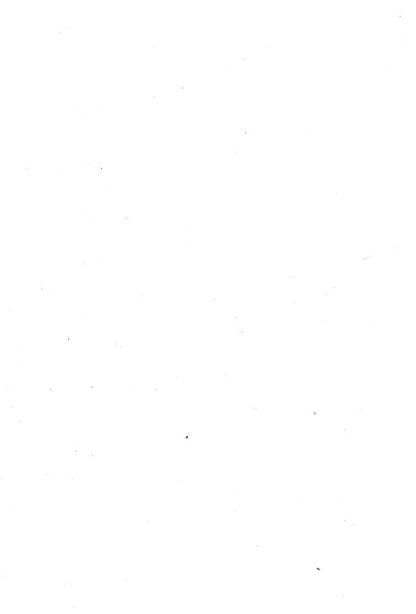

Anciens avoient fait leurs Dieux domestiques, leur tient lieu d'Autel, & leurs Cabanes de Confeil, leur servent de Temples, comme aux anciens Persans, & elles ne different en rien des Prytanées des Grecs, ou des Curies Romaines. Dans leurs expressions metaphoriques, le Feu de Conseil a quelque chose de très-sacré; il est censé toûjours allumé; il est même comme le Symbole de toutes les assaires, qui ont connexion avec la Religion & le Gouvernement.

Les Nations les plus voisines de l'Asie, & qui paroissent être entrées les dernieres dans l'Amerique, ont des Temples où le Feu saint est entretenu, & qui ne sont destinées qu'aux usages de Religion. Ces Temples, pour la plûpart, sont faits en rotonde, comme l'étoient ceux de Vesta, dont la figure étoit le Symbole de la Terre ou du

Monde.

Dans la Louisiane, les Natchez ont un Temple, où une Garde veille sans cesse à la conservation du Feu perpetuel, qu'on a grand soin de ne jamais laisser éteindre. Trois buches appointées servent à l'entretenir, sans que jamais on en augmente, ou qu'on en diminuë le nombre : ce qui semble dénoter quelque mystere. A mesure qu'elles se consument, on a soin de les approcher, jusqu'à ce qu'il faille en substituer d'autres. C'est dans ce Temple que sont mis en dépôt les cadavres des Chess, & de ceux de leur famille. Le Chef va tous les jours à certaines heures à l'en-

trée de ce-Temple, où se courbant à demi corps.

& étendant les bras en croix, il fait un certain murmure confus de la bouche, sans prononcer aucune parole distincte; C'est-là la marque, du devoir qu'il rend au Soleil, comme à l'Auteur de son origine. Ses Sujets observent la même cérémonie à son égard, & à l'égard de tous les Princes de son sang, toutes les fois que ceux-ci parlent, pour honorer en eux par ce signe exterieur de leur respect, le Soleil dont ils les croyent descendus. Les Parthes rendoient le même honneur au Soleil: & Jules-Cesar Boulanger témoigne qu'ils n'alloient jamais au combat, sans avoir salué cet astre par une espece de hurlement. Il est singulier que, quoique toutes les Cabanes des Natchez soient rondes, leur Temple soit en long, tout au contraire de ceux de Vesta. On voit au fommet à ses deux extrémités deux figures d'Aigle, oiseau consacré au Soleil parmi les Orientaux, comme il l'étoit à Jupiter dans tout l'Occident.

Bulling, de licitâ & vetitâ Magiâ, Lib. 1. cap. 4. p. 452. citans Herodian. Lib. 4.

Les Oumas, & quelques Peuples de la Virginie & de la Floride, ont aussi des Temples, & à peu près les mêmes devoirs de Religion. Ceux de la Virginie y ont même une Idole qu'ils nomment Oki ou Kiouasa, laquelle veille à la garde des morts. J'ai oui dire pourtant, que les Oumas, depuis l'arrivée des François qui profanerent leur Temple, l'ont laissé tomber, & ne se sont pas mis en peine de le relever.

Personne

Personne n'ignore, combien les Temples du Pérou étoient célebres sous le Regne des Rois Incas; mais ce qui doit causer de l'admiration, ce sont ces Communautés de Vestales qu'ils avoient sondées, avec des Loix à peu près semblables, & plus féveres encore que celles des Vestales Romaines. L'Inca Garcilasso de la Vega, Garcilasso, dans l'Histoire qu'il nous a laissée des Rois ses Reales, Lib. Ayeux, écrit, qu'ils avoient établi des Communautés de filles, obligées à vouer une Virginité perpetuelle, & à se consacrer au Soleil en qua-lité d'Epouses. Dans Cusco Capitale de leurs Etats, il y avoit plus de 200. de ces Vierges renfermées, qui gardoient une clôture si étroite, que non seulement elles ne pouvoient sortir, mais que pas un homme n'étoit si hardi, que d'oser en approcher. Le Souverain lui-même, quoiqu'au-dessus de la Loy, s'abstenoit de leur rendre visite, pour donner l'exemple à ses Sujets du respect qu'ils leur devoient. On n'admettoit dans celui-là que des filles de la race du Soleil, pour lui donner des Epouses dignes de lui, & on les lui consacroit avant l'âge de 8. ans, pour s'assurer qu'on les lui présentoit pures. L'ordre de toutes ces Maisons étoit fort beau;

on y gardoit une régularité très-exacte; on ne s'y occupoit qu'au service des Autels. Si quel-qu'une de ces filles transgressoit son vœu, la Loy ordonnoit qu'elle fut ensevelie toute vivante : & la peine de celui qui l'avoit séduite, devoit s'é-

Tome I.

tendre non seulement sur lui & sur toute sa famille, mais encore sur toute la Ville, où il étoit né; on en faisoit périr absolument tous les Habitans, & on n'y laissoit pas pierre sur pierre; mais ces sortes de cas étoient sans exemple, tant les motifs de la Religion, & les ordres des Souverains, avoient de force sur l'esprit des Peuples.

Les Temples du Mexique, & le Feu éternel

Acofta , Hift. Mor. de las Indias , Lib. 5. cap. 15.

qu'on y conservoit, n'étoient pas moins célebres, que ceux du Pérou. Ces Temples avoient de grands appartemens destinez pour des Vierges qui les desservoient. On y mettoit toutes les filles generalement dès qu'elles avoient atteint l'âge de 12. à 15. ans. Elles n'étoient obligées, à la rigueur, que d'y passer une année, pendant laquelle elles vivoient en continence: mais il semble qu'il y en avoit d'autres qui s'y consacroient pour le reste de leurs jours, & du nombre desquelles on tiroit les Matrones, qui étoient Superieures de ces sortes de Monasteres; Elles mangeoient en commun, & couchoient dans de grandes salles. Lopes de Gomara semble pancher à croire qu'elles ne se deshabilloient point, pour être plus à portée d'accourir au service des Autels, si le besoin le demandoit. Elles se levoient la nuit, & assistoient au Chœur, comme nos Religieuses à Matines; Elles avoient soin de balayer le Temple & de l'entretenir; Elles travailloient à disserentes sortes d'ouvrages d'une grande propreté, qui de-voient servir à l'ornement des Autels; Elles fai-

I opés de Gomara, H st. Gen. de las Indias , Lib. 3. cap. Si.

soient tous les jours les pains, qu'on présentoit devant les Idoles, & dont les Prêtres feuls avoient droit de se nourrir; pour elles, elles ne s'entretenoient que d'aumônes, menant une vie très-rude & très-austere, étant obligées de tirer souvent du sang de leur corps pour en faire des Oblations & des Sacrifices, & ayant toutes sortes de pratiques d'une très-grande mortification; aussi ne leur donnoit-on pas d'autre nom, que celui de filles de la Pénitence. D'ailleurs leurs moindres fautes étoient punies avec une extrême severité, & il y en avoit de capitales, qui ne s'expioient que par la mort des coupables.

Pierre Martyr rapporte, qu'il se trouve quelques Isles dans l'Amerique, qui ne sont habitées
uniquement que par des semmes. Quelques-uns, 4ajoûte cet Auteur, se sont persuadez que ces semmes avoient les mêmes Loix & la même forme de Gouvernement que les Amazones; mais ceux qui en jugent plus sainement, & qui ont examiné la chose avec plus de maturité, croyent que ce sont des filles animées d'un esprit de Religion, qui se plaisent dans le célibat & dans la retraite, de la même maniere que les Religieuses de nos jours, que les Vestales de l'ancien temps, & celles, qui en plusieurs endroits, étoient consa-crées à la bonne Déesse. Les hommes de leur voisinage passent chez elles en certaines saisons, non pas pour en avoir des enfans, mais pour leur rendre quelques services nécessaires, pour travailler

# 172 MOÉURS DÉS SAUVAGES

à leurs champs & à leurs jardins, & pour leur à leurs champs & à leurs jardins, & pour leur faciliter ainsi les moyens de vivre dans leur solitude. Il peut bien se faire que, comme les Esseniens parmi les Juiss, composoient un Peuple tout particulier, parmi lequel il n'y avoit point de semmes: un Peuple qui vivoit dans la continence, chez qui on ne voyoit naître personne, & chez qui cependant la multitude des hommes ne manquoit jamais, il y ait eu aussi dans l'Antiquiré un Peuple de filles separé des hommes, & dévoüé à la chasteté par état & par profession. Je ne serois pas éloigné de croire, que telles ont étéles Amazones dans leur premiere origine. Leur état aura été austere dans les commencemens; mais l'esprit de Religion ou de ferveur venant à mais l'esprit de Religion ou de ferveur venant à se perdre, elles se seront relâchées, & auront pris pour leurs Maris les Peuples voisins, qui alloient leur porter quelques secours, en gardant neanmoins leur forme de Gouvernement, & ne les voyant qu'au temps ordinaire, où ils avoient coûtume de passer chez elles.

Je ne connois pas assez en détail les mœurs des dissertentes Nations de l'Amerique, même de la Septentrionale, pour dire avec certitude, si toutes ont eu leurs Vestales. S'il y en a à la Floride & à la Louissane, ce ne sont point elles, non plus que ces hommes déguisez en semmes, & qui font prosession du célibat, qui veillent à l'entretien du Feu sacré; ce sont des especes de Prêtres, à qui ce soin est commis, & qui couchent dans les

Temples sur des peaux étenduës à terre, comme les Payens, lorsqu'ils alloient dormir dans les leurs, par esprit de Religion, sur les peaux des

Victimes égorgées.

Pour ce qui est des Iroquois, que je connois un peu mieux, ils ont eu certainement leurs Vestales, qu'ils nommoient Ieouinnon, & qui étoient Vierges par Etat. Je ne puis pas dire, quelles étoient proprement leurs fonctions de Religion. Tout ce que j'ai pû tirer des Iroquois, c'est qu'elles ne sortoient jamais de leurs Cabanes, qu'elles s'y occupoient à de petits ouvrages, uniquement pour s'occuper; le Peuple leur portoit du respect, & les laissoit tranquilles; un petit Garçon, choisi par les Anciens, & qui étoit comme le Camillus ou Casmilus des Payens \*, leur portoit les choses nécessaires: mais on avoit soin de le changer avant que l'âge eut pû rendre ses services suspects.

Elles vivoient en Communauté, autant que j'en puis juger par la Rélation que fait Jacques Carthier de quelques Coûtumes des habitans d'Hochelaga, qui étoient une Nation des Langues Iroquoises & Huronnes, établie dans l'Isle de Montreal; car il dit, qu'il y avoit vû des Cabanes publiques, destinées pour les jeunes filles qu'on

Jacq. Carathier, 2. Rélation dans le Recuëil de Ramufius Tom. 3.

noient à Mercure ce nom, parce qu'il étoit le Ministre des Dieux, & qu'il étoit représenté sous la figure d'un jeune homme.

<sup>\*</sup> Camille ou Casmile étoit le nomque les anciens Romains donnoient aux jeunes gens occupez au service des Prêtres. De-là vient, que les Etruriens don-

y mettoit, dès qu'elles étoient en âge d'être pourvûës, & qui en étoient pleines, comme le sont en Europe les Ecoles, où l'on envoye les Ensans pour être instruits dans les belles Lettres. Il est vrai que Jacques Carthier est bien éloigné de penser, que ces filles fussent des Vestales : il en parle même d'une maniere bien opposée; mais ce qu'il en rapporte, est si contraire aux usages des Peuples de l'Amerique Septentrionale, qu'on juge aisement, à sa Rélation, qu'il n'en avoit formé des jugemens si desavantageux, que parce qu'il ne sçavoit pas assez de Langue pour s'éclaircir sur une Coûtume aussi singuliere. C'est sans vincent le doute de ces Vestales Iroquoises, que Vincent le Blanc, 3. Blanc a voulu parler, quand il dir, qu'il y a des Sauvages dans le Canada, mangeurs de chair humaine, qui courent jusqu'au grand fleuve de Hochelaga, & se servent de barques faites d'écorce d'arbre; & qui, quand ils arrachent ces écorces, usent de beaucoup de cérémonies & prieres, ausquelles assistent quelques Vierges dédiées à leurs

Dieux, comme nos Religieuses. Je ne sçais pas, s'il y avoit des peines destinées pour celles qui faisoient affront à leur Etat; mais il me semble qu'elles s'étoient assez bien soûtenuës jusqu'à l'arrivée des Européeans, qui en firent des Vierges folles, en leur donnant de l'eau de vie. A Onnontagué elles fortirent de leur retraite dans leur yvresse, & firent mille extravagances dans le Village; à Agnié elles firent la même chose, &

quelques-unes ayant contrevenu à leur profession avec trop d'éclat, les Anciens en eurent tant de honte, qu'on résolut dans le Conseil de seculariser ces filles irregulieres, dont le scandale avoit deshonoré la Nation. Ainsi sinirent les Vestales Iroquoises.

Les Iroquois avoient aussi leurs Vierges parmi les hommes. Il se peut saire, que dans les temps anciens quelques-uns aïent vêcu en Communauté, comme les Esseniens parmi les Juiss\*, & peut-être le plus grand nombre des Prophetes, les Plystes chez les Daces, les Ctistes chez les peuples de Thrace, les Bonzes, les Talapoins & les Pénitens des Indes. Je croirois néanmoins plus vraisemblable, qu'ils se retiroient dans la solitude à quelque distance de leurs Villages, où ils vivoient separément, comme des Hermites,

\* Parmi les Juifs il y avoit deux sortes de Prophetes; les uns l'étoient par Etat & par Profession, & les autres par une vocation extraordinaire : les premiers vivoient en Communauté dans les montagnes & dans la solitude, comme les Esseniens, menant une vie pénitente, très-reguliere, & toute occupée de Dieu, ainsi que l'a fort bien observé M. l'Abbé Fleury dans son Livre des Mœurs des Ifraclites. Parmi les Prophetes il y en avoit de mariés, & qui avoient des enfans; mais ceux-là Lemblent avoir été du nombre de ceux qui étoient inspirez d'une maniere extraordinaire, comme

Samuel, David, Isaïe, &c. Les Prophetes par Etat & par Profelfion, qui vivoient en Communauté, paroissent y avoir vêcu dans le célibat & dans la continence : tels étoient Elie & Elizée. Il est vrai qu'ils font nommez quelquefois Prophetes & fils de Prophetes: mais par ce terme de fils, on peut entendre celui d'Eleve & de Disciple. On peut dire aussi que cet état n'étant peut-être pas perpétuel, ceux qui étoient élevez dans les Communautez, pouvoient en fortir, se marier, & conferver l'esprit de Prophetie; mais il n'est gueres probable qu'ils fussent mariez, vivant en Communaute,

n'ayant qu'un domestique, qui leur portoit les choses nécessaires. J'ai lieu d'en juger ainsi par une histoire ou fable, qu'ils m'ont rapportée d'un de ces solitaires, laquelle je rapporterai dans la suite, en parlant de leurs Superstitions; ils sai-soient profession de ne point se marier, de se retirer des assaires publiques, & de garder leurs retraites.

Nous avons dans nôtre Mission du Sault-Saint Louis un Huron qui avoit vêcu de la forte; il y avoit été fait esclave par les Iroquois, & on lui avoit donné la vie. Quelqu'un l'ayant ensuite en-gagé à tuer un homme, il prit la commission, s'enyvra, ou en fit semblant, pour executer son dessein, & y réussit. Cette action l'obligea de quitter le pais, & à se refugier à la Prairie de la Magdelaine, où nous avions jetté les fondemens de nôtre Mission naissante; il s'y établit, &, suivant le conseil qu'on lui donna, il s'y maria avec une Huronne avec qui il a toûjours vêcu depuis en bonne intelligence & en bon Chrétien : je l'ai vû, & je dois lui rendre cette justice; mais cet homme conservant encore quelque chose de son inclination pour la solitude, n'a jamais voulu prendre part aux affaires, & entrer dans le Conseil des Anciens.

Seconde Letles Memoires de Trevoux, Mars 1713.

Le Pere de la Neuville dit des Pyaïes, qui Neuville dans sont les Devins parmi les Caraïbes, qu'ils demeurent ordinairement seuls, sans semmes ni enfans, sur le sommet des Montagnes, ou sur le

bord des Rivieres & des Marais, où leurs maisons, semblables à des sepultures, ne sont que des fosses creusées prosondément en terre, & couvertes de quelques peaux de Biches ou de Ti-gres; & c'est dans ces antres qu'on va les consulter. Il se peut saire, que parmi ces Pyaïes, il y en ait, qui sassent profession de chasteté pendant toute leur vie, mais cela n'est pas universellement vrai de tous; il n'y a que certains temps, où ils sont obligez de vivre dans la continence, comme nous le dirons ci-après.

Après la Pyrolatrie, ou le Culte du Feu sa- Des Sacri-cré, qui étoit un Culte permanent, & comme le ces. fonds de celui de Vesta, ou de la Mere des Dieux, viennent les Sacrifices, qu'on peut regarder comme un Culte passager: tel que sont les prieres qui les accompagnent, les Offrandes de toute espece, & les Fêtes, lesquelles, quoique reglées par la Coûtume ou par la dévotion, ont leurs momens marquez, & ne durent pas toûjours.

Le Sacrifice est un acte de Religion, une Offrande faite à la Divinité par les mêmes motifs, qui sont compris dans l'obligation qu'ont les hommes de lui rendre en general le Culte qui lui est dû, & sur-tout par le motif de la reconnoissance des biens qu'ils en reçoivent, & qu'ils avouënt tenir de celui qui en est le Maître. Îl est aussi ancien que la Religion même, & aussi étendu que les Nations foûmises à la Religion, n'y en ayant

pas une seule chez qui le Sacrifice n'ait été en usage, & chez qui il ne soit en même temps une

preuve de sa Religion.

Ces Sacrifices étoient simples, sur-tout dans les commencemens; quelques animaux pris dans les troupeaux, les plantes, les fruits de la Terre, quelques herbes, quelques racines, dont les hommes faisoient leur nourriture, & qui leur servoient à quelque usage, en étoient la matiere : matiere moins agréable à Dieu par elle-même, que par l'intention droite & pure des cœurs qui les

Īui présentoient.

Cette simplicité dura long-temps, après même que la Religion eut commencé à être alterée par la Superstition. Ovide nous dépeint bien la pauvreté des Sacrifices des anciens Romains. On n'avoit point encore apporté, dit-il, l'encens des bords de l'Euphrate, ni le Costus des extrémités de l'Inde; on ne connoissoit point encore le safran, qui se divise en filamens de couleur rouge; on se contentoit de mettre sur l'Autel des ĥerbes, telles qu'on les trouvoit dans le Païs des Sabins, & du laurier, qui en brûlant, petille, & fait beaucoup de bruit.

Ovid. Lib.

Thura nec Euphrates, nec miserat India Costum, Nec fuerant rubri cognita fila Croci, Ara dabat fumos herbis contenta Sabinis, Et non exiquo laurus adusta sono.

Les Peuples qui n'avoient point d'Animaux domestiques suppléoient à ce défaut, en offrant ceux qu'ils avoient pris à la chasse. C'est ainsi que les Argonautes voulant faire un Sacrifice à Apollon, se dispersent pour chasser, & à leur re- Apoll Rhod. tour sont l'Offrande de quelques Chevreuils. Les 2000. Sacrifices devinrent plus magnifiques, & pour l'appareil, & pour la matiere, quand les Peuples furent devenus plus riches; on immola alors les Animaux par hecatombes : mais en quelque état que l'on fût, on sacrifioit toûjours ce qu'on avoit de plus précieux; & la Superstition poussa les cho-fes si loin, qu'on en vint jusqu'à immoler ses pro-pres enfans, & à se faire victime soi-même.

Suivant cette méthode antique, les Sauvages offrent encore le bled de leurs Campagnes, & les Animaux qu'ils ont pris en chassant; ils jettent du Tabac, & d'autres herbes, dont ils se servent en guise de Tabac, dans le seu à l'honneur du Soleil; ils en jettent aussi dans les Lacs & dans les Rivieres à l'honneur des Génies qui y président. La Cassave & l'Ouicou, que les Caraïbes exposent sur une espece d'Autel au fonds de leurs Cabanes, ou qu'ils mettent devant certains pieux qu'ils enfoncent en terre, sont les présens de Bacchus & de Cerés, leur vin & leur pain qui sont la matiere de leurs Sacrifices. Nos Iroquois exposent quelquesois à l'air au sommet de seurs Cabanes des branches & des coliers de porcelaine, des tresses de leur bled d'Inde, & des Animaux

même, qu'ils consacrent au Soleil. Les Montagnais & les Peuples du Nord élevent au haut des perches, des Chiens vivans attachez à des nœuds coulans, & ils les laissent expirer en cet état à l'honneur de leurs Divinités. Les Nations errantes attachent des peaux de Bêtes sauvages aux arbres, qu'ils honorent d'un Culte religieux: & les François qui trouvent ces sortes d'Offrandes en courant les bois, ne les regardant pas comme sacrées, ne se font pas aussi un scrupule de s'en accommoder. Les Floridiens, selon nos premieres Rélations, élevoient toutes les années au haut d'un poteau, la dépoüille d'un Cerf, qu'ils remplissoient de toutes sortes de fruits, & qu'ils or-noient de Guirlandes & de Couronnes champêtres. La maniere néanmoins d'offrir des Sacrifices la plus commune, c'est de jetter dans le feu l'Offrande, ou la partie de la Victime offerte à la Divinité, après la lui avoir présentée par une espece de harangue ou de priere.

Acosta, Hist. Moral, de Indias, Lib. 5. cap. 19. Les Mexiquains offroient en sacrifice plusieurs Victimes humaines. Parmi les autres Peuples barbares, ces sortes de Sacrifices n'étoient pas si ordinaires, ni si marquez, à moins qu'on ne regarde comme un Sacrifice, le supplice qu'ils sont souffrir à leurs esclaves, ou prisonniers de guerre : ce que je crois assez probable. Du reste je ne trouve dans les Rélations anciennes de l'Amerique Septentrionale, qu'une autre espece de Sacrifice, semblable à celui que les Chananéens offroient à

Moloch. Car il est certain, selon la Rélation du Sieur le Moyne de Mourgues, que dans cette partie de la Floride, qui avoisine la Virginie, & où les François aborderent, sous la conduite du Sieur de Laudonniere ; les Peuples de ce Païs-là, qui regardoient leurs Chefs comme fils du Soleil, & qui, en cette qualité, lui rendoient des honneurs divins, lui faisoient un Sacrifice solemnel de leurs premiers nez. Les François furent eux-mêmes une fois les témoins de cette triste cérémonie. Voici comment la chose est rapportée. « C'est une « Coûtume de ces Peuples, d'offrir au Roy les pre-« miers nez en Sacrifice. Le jour ayant été choisi « pour cette action, & ayant été agréé du Prince, « il se transporte dans la place, où doit se faire « cette solemnité, & où on lui a préparé un banc, « qui lui tient lieu de Thrône; au milieu de la « place on met un billot de deux pieds de diame- « tre & de la même hauteur, devant lequel la « Mere de l'Enfant qui doit être immolé, vient « se placer, assise sur ses talons, couvrant son vi- « fage de ses mains, & déplorant le sort de cette « infortunée Victime; une des femmes des plus « considerables, entre les parentes, ou entre les « amies de cette Mere malheureuse, prend l'En-« fant, & vient le présenter au Roy; toutes les « autres femmes commencent alors une danse « ronde, au centre de laquelle, celle qui tient « l'Enfant, va danser aussi, chantant quelque « chanson à l'honneur du Prince; pendant cette

» danse de Religion, six Indiens choisis se tien-nent à un coin de la Place, ayant au milieu » d'eux le Sacrificateur armé d'une massuë, & » magnifiquement paré; après la danse & les au-» tres cérémonies usitées en ces sortes d'occasions, "le Sacrificateur prend l'Enfant, & l'assomme " fur le billot.

"fur le billot.

Il y a des Sacrifices qu'on peut regarder comme particuliers, que chacun fait selon sa dévotion, ou, pour mieux dire, selon sa superstition, dans le secret, ou sans que les assistants y prennent beaucoup de part. Tel sut, par exemple, le Sacrifice que sit Enée, quand, après avoir vû pendant la nuit les Images de ses Dieux Penates, qui l'éclaircirent sur un Oracle d'Apollon, il se leva sur le champ, & rallumant le seu de son soyer, il y sit brûler à leur honneur quelques grains d'encens, ou quelque autre chose, que le Poëte n'a point exprimé. Telles étoient encore les Libations, que faisoient les Anciens avant que de manger ou de boire, en jettant à terre ou dans le seu, quelques morceaux des mets qu'on leur servoit, ou en versant quelques goutes de la liqueur qu'on leur présentoit, ainsi que sit Didon virg. Æncid. au festin, où elle avoit invité les Troyens ses nouveaux Hôtes, avec les plus considerables de ses Sujets. C'est ce que sont encore les Sauvages en toute occasion.

toute occasion.

Mais il y en a parmi eux de publics, qui se font avec solemnité, & où tout le Peuple prend

part. Ceux-là méritent véritablement de l'attention, à cause des traits caracteristiques, qui s'y trouvent de ressemblance avec les Bacchanales, ou les Orgies de Bacchus & de la Mere des Dieux.

L'idée qui nous reste des Bacchanales, par une Bacchana. suite de la corruption des derniers temps du Pa-les des An-ciens. ganisme, c'est de ces Fêtes qu'on célebroit à l'honneur de ces premiers Législateurs, qui poliçant les mœurs farouches des hommes, leur apprirent à cultiver la terre, à tailler les vignes, & à faire usage des bleds & des vins pour leur nourriture. Les Peuples, pour conserver la mémoire de ces bienfaits, appliquant à ces Législateurs, sous les noms de Bacchus & de Cerés, d'Isis & d'Osiris, tout ce que la fable nous apprend, d'un côté de leurs courses, & de leurs prétendus triomphes; & de l'autre, tous les rapports aux effets du vin & à l'Agriculture, instituerent ces Fêtes, qui étoient comme une représentation au naturel de ces Législateurs, parcourans le Monde sur un Char traîné par des Tigres, des Pantheres & des Onces, accompagnez des Curetes, des Corybantes, des Pans, Faunes, Satyres, des Bacchantes, des Ménades, & enfin de tout cet attirail de Peuples, qu'on suppose à la suite de Bacchus, & qui, pleins d'un Enthousiasme bacchique, célebroient leurs orgies, armez de Thyrses, environnez de Pampres, couronnez de Lierre, dansant.

la Pyrrhique, faisant retentir toutes les montagnes de Thrace & des Indes, de leurs acclamations, & du son de leurs instrumens, buvant toûjours à pleines coupes la douce liqueur du vin, dont on les croyoit si bien abbreuvez, qu'on se les représentoit toûjours yvres.

On peut voir dans Athenée, dans Thucydide,

Vid. Tit. Liv. Lib. 9. Decad. 4.

Aristoph. apud. Cicer.

Lib. 2. de Le-

gib.

dans Plutarque, & dans plusieurs autres Auteurs Grecs & Latins, des Descriptions de la pompe de ces Fêtes, où il se mêla tant de débauches & de choses honteuses, (a) qu'à Rome on sut obligé de les défendre sous de très-grieves peines, & qu'un Poëte Grec cité par Ciceron, étoit d'avis qu'il falloit chasser & bannir de la Gréce ces Divinités comme étrangeres (b). Malgré ces défenses néanmoins, elles subsisterent, ou se renouvellerent. Rien n'égala jamais la pompe bacchi-Athen. Lib. que de Ptolomée Philadelphe, dont Athenée nous a laissé une Description magnifique; un Antiochus & un Mithridate rendirent ces Fêtes très-su-

perbes chez les Asiatiques : aussi-bien que parmi les Romains Antoine & Caligula, qui se firent un plaisir l'un & l'autre de paroître dans l'équipage, & sous la ressemblance de Bacchus. Cepen-

4.85.

(a) Tite-Live, Liv. 9. de la 4. Décade, rapporte fort au long les abominations secretes des Orgies de Bacchus; la recherche qui en fut faite par ordre du Sénat, & les défenses qui furent portées à cette occasion.

(b) Cicero 2. de Legib. Novos

verò Deos, & in his colendis nocturnas pervigilationes, sic Aristophanes facetissimus Poëta veteris Comediæ vexat, ut apud eum Sabazius, & quidam alii Dii , peregrini judicati, è Civitate ejiciantur.

dant nous voyons que, presque par-tout, on avoit un souverain mépris pour ces miserables Prêtres de Cybéle, & pour ces femmes effrontées, qui, se couvrant de peaux de Pantheres, & courant toutes échevelées, sous le nom de Bacchantes, faisoient un métier si contraire aux regles de la modestie & de la pudeur, qui convient si bien à leur fexe.

Mais, comme nous avons déja observé qu'on avoit confondu les Législateurs avec la Divinité, ou avec le Soleil qui en étoit le Symbole le plus expressif, ce n'étoit pas par consequent ces Législateurs, quels qu'ils puissent être, qui devoient être l'objet du Culte des Orgies. Il n'y avoit pas d'apparence en effet qu'ils se fissent adorer comme des Dieux, & qu'ils voulussent passer pour tels dans l'esprit des peuples de leur temps, lesquels ne pouvoient pas s'aveugler jusqu'au point de ne pas voir qu'ils étoient hommes comme eux, & sujets aux mêmes foiblesses. Il faut donc par une autre consequence aussi naturelle, que leurs Orgies eussent un autre esprit, que celui des Bacchanales des derniers temps, qui n'étoient qu'une altération énorme des premieres.

C'est cet esprit d'un Culte religieux, que Strabon a parsaitement bien démêsé dans le même endroit que j'ai cité au commencement; quand, après avoir examiné les differens sentimens des Auteurs, & après avoir rapporté en general ce qu'il y a de principal dans les Orgies, il passe,

Tome I. .

à la consideration de ces Orgies payennes. Les paroles de cet Auteur sont remarquables : " C'est, " dit-il, une chose commune aux Grecs & aux » Barbares de rendre leurs Sacrifices célébres par » des Fêtes. Il y en a quelques-unes où il entre » de la fureur, & d'autres qui se passent tran-» quillement : quelques-unes où l'on chante, & » d'autres où l'on ne chante point : quelques-» unes où il y a du mystere, & où tout se fait » dans le secret, d'autres au contraire, où tout » est public & solemnel. La nature & la raison » le veulent ainsi; car les Fêtes retirant l'homme » de ses occupations ordinaires, son esprit en a » plus de liberté pour s'appliquer aux choses de » Dieu : L'Enthousiasme tient de l'inspiration Divine, & appartient à la Divination: Le se-cret des Mysteres concilie du respect à la Divinité, en imitant de plus près son Essence, laquelle se dérobe à nos sens: Enfin la Musique, jointe à la mesure des vers, nous unit en-∞ core davantage à Dieu par un charme attaché » aux agrémens, & à la varieté de cet art. On » pense très-bien, quand on dit que les hommes " n'imitent jamais mieux la Divinité, que lorsqu'ils se répandent en bienfaits; mais on par-leroit encore mieux, si l'on disoit que c'est, lorsqu'ils l'honorent comme il faut, ce qui se » fait par une joye sainte, par des Fêtes en l'hon-neur des Dieux, par l'application à l'étude de - la sagesse, & en s'exerçant à la Musique; car

fi les Musiciens ont avili leur art, en le faisant « servir à des plaisirs prophanes, en le prostituant « dans les festins de débauche, & sur la Scene « des Théatres, ce n'est point à cet art qu'on doit « s'en prendre, mais il faut examiner la nature « des autres arts dont il est le principe. C'est pour « cette raison que Platon & les Pythagoriciens qui « l'ont precédé, n'ont point donné d'autre nom « à la Philosophie que celui de Musique; qu'ils « ont enseigné, que le Monde consistoit dans une « certaine harmonie, & que toutes les choses dans « lesquelles on voit des accords & de l'ordre, « étoient l'ouvrage de Dieu. C'est aussi pour la « même raison qu'ils ont attribué à la Musique « l'éducation & la résorme des mœurs, jugeant « qu'il n'y avoit rien qui approchât davantage de « la Divinité, que ce qui contribuë le plus à pu- « risier l'ame de ses erreurs & de ses vices. «

Suivant cette explication, que je pose comme un principe, je vais détailler maintenant ce qui se passoit dans la solemnité des Sacrifices des Peuples, qu'on appelle de la suite de Bacchus. Le détail nous donnera une connoissance plus exacte du véritable esprit des Orgies.

Avant cela, il est bon de remarquer, que la sainte Ecriture sait une exacte énumeration des disserens Sacrifices que le Peuple d'Israël devoit offrir au Seigneur, des disserens motifs pour lesquels on devoit les offrir, & des disserentes cérémonies qu'on y devoit observer. On y voit une

distinction d'Animaux mondes & immondes. Ce n'étoit pas seulement les Animaux qui étoient la matiere du Sacrifice, mais encore des gerbes de bled, des farines, des bouillies differemment cuites, & diverses sortes d'aromates. Dans quelques-uns de ces Sacrifices on ne touchoit point à la Victime : tout en étoit consumé par le feu; dans d'autres on ne devoit répandre que le sang autour de l'Autel, & brûler les graisses qui entouroient les Visceres. C'étoit-là communément la part du Seigneur dans les Hosties pacifiques, le reste étoit mangé. On observoit sur cela même beaucoup de Loix; car il y avoit des choses où les Prêtres seuls avoient droit de toucher; d'autres où ils n'avoient qu'une portion. Il y en avoit qu'il falloit manger dans la présence du Seigneur, selon ces paroles qui se trouvent souvent dans la sainte Ecriture : Comedetis in conspectu Domini. Epulaberis coram Domino. Comedet Sacerdos in loco sancto. &c. Il y en avoit aussi qu'on pouvoit emporter chez soi. Il semble même que, soit chez les Israëlites, soit chez les Gentils, tout ce qui étoit de l'usage de la nourriture ordinaire, surtout les chairs des Animaux, étoit offert à Dieu, ou bien aux Idoles; & delà vient l'attention qu'avoient les vrais Fideles, lorsqu'ils se trouvoient dans les terres des Payens, de ne point manger de viandes qu'ils pussent soupçonner avoir été offertes aux fausses Divinités.

De cette sorte on doit conclure, que dans les

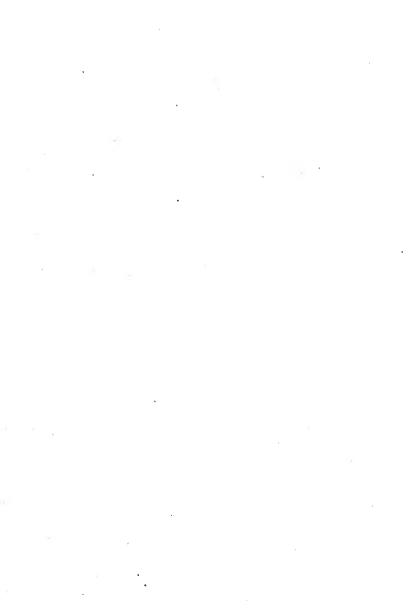

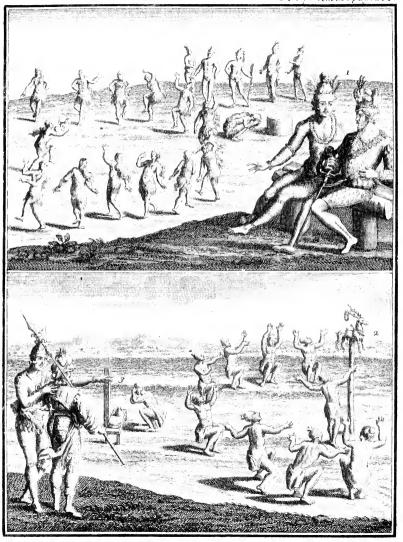

Temples, ou dans les lieux destinez aux Assemblées de Religion, il devoit y avoir diverses places marquées, les unes pour égorger les Animaux, d'autres pour les faire cuire, & d'autres pour manger; ceci est sensible par ce qui est rapporté de la prévarication des enfans d'Heli. "C'étoient des enfans de Belial, dit l'Ecriture, « Reg. 1. cap. qui ne connoissoient point le Seigneur, ni le « seq. seq. devoir des Prêtres à l'égard du Peuple ; car « qui que ce soit qui eut immolé une Victime, « le Serviteur du Prêtre venoit pendant qu'on en « faisoit cuire la chair, & tenant à la main une « fourchette à trois dents, il la mettoit dans la « chaudiere ou dans le chaudron, dans la mar- « mitte ou dans le pot, & tout ce qu'il pouvoit « enlever avec la fourchette, étoit pour le Prê- « tre. Ils traitoient ainsi tout le Peuple d'Israël « qui venoit à Silo. Avant qu'on fit aussi brûler « la graisse de l'Hostie, le Serviteur du Prêtre « venoit, & disoit à celui qui immoloit : don- « nez-moi de la chair, afin que je la fasse cuire « pour le Prêtre; car je ne recevrai point de vous « de chair cuite, mais j'en veux de cruë. Celui 🖣 qui immoloit, lui disoit, qu'on fasse aupara- « vant brûler la graisse de l'Hostie selon la coû- « tume, & après cela prenez de la chair autant « que vous en voudrez, mais le Serviteur lui ré- « pondoit: non, mais yous en donnerez présente- « ment, ou j'en prendrai par force. Ainsi le pe- « ché des enfans d'Heli étoit très-grand, parce « Aa iii

» qu'ils détournoient les hommes du Sacrifice du " Seigneur. " Venons maintenant à la considera-tion des Sacrisices des Gentils.

Apollonius de Rhodes nous donne la Description des Sacrifices des Peuples de la suite de Bacchus, en décrivant ceux des Argonautes. Il ne devoit pas y avoir de difference, si l'Orphée qui avoit suivi Bacchus, & qui avoit fait retentir les montagnes de Thrace des sons de sa Lyre, étoit le même Orphée, qui suivit Jason à la conquête de la Toison d'Or. Je crois néanmoins que celui-ci est beaucoup posterieur au premier, mais la forme des Sacrifices ne devoit pas avoir beaucoup changé. Les Argonautes donc voulant satisfaire leur Religion, après avoir invoqué Apollon, suivant l'avis de leurs Devins, sirent, sans perdre de temps, le Sacrifice dans le seu de leur soyer. C'étoient les Heros eux-mêmes, qui offroient le Sacrifice, quand ils le jugeoient à propos, comme on peut voir par quantité d'exemples. Les Devins servoient seulement à les diriger, & c'étoient eux qui ordonnoient touchant la matière & la forme du Sacrifice, sur-tout dans les occasions importantes. On ne ption des Sacrifices des Peuples de la suite de fur-tout dans les occasions importantes. On ne conduisoit pas toûjours la Victime pour être égorgée au pied des Autels. Cela est certain des animaux qui avoient été tuez à la chasse. L'Animal même n'étoit pas offert tout entier aux Dieux: les cuisses étoient le morceau qui leur étoit destipausain né, ainsi que Pausanias l'a remarqué en general

des Sacrifices des Grecs. On les couvroit bien de Atticis, p. 12. graisse, & on les faisoit brûler sur un petit feu 169. clair, de bois coupé par éclats. « Ils égorgent, dit ailleurs le même Apollonius, les deux Bœufs, « ils les écorchent, ils les coupent par quartiers, « & ensuite par morceaux, ils en séparent les cuisses votives, & les ayant bien couvertes de l'O- " mentum, qui étoit bien gras, ils les font griller « sur des éclats de bois. "Il n'y avoit point à cela d'autre façon dans les premiers temps.

In Arcad. p.

Apoll. Rhod. Lib. 1. v. 432.

Le reste du corps de l'Animal étoit réservé pour le festin, qui accompagnoit toûjours le Sa-crifice solemnel, & qui en faisoit partie. Athenée nous assure même, que jamais les Anciens ne faisoient de festin public, que ce ne sut en l'honneur des Dieux.

Athen. Lib. 5. p. 192.

Ces festins se faisoient avec beaucoup de tem-pérance chez les Egyptiens, selon le même Auteur. C'étoit la même chose chez le commun des autres Peuples. Il n'y avoit pas jusqu'aux Pheaciens, qui passoient pour un Peuple déja fort gâté par le luxe, dont les festins ne fussent plus modestes, que ceux des Philosophes Grecs. Chez les Perses, & chez la plûpart des Peuples de la Gréce, selon le témoignage de Plutarque, c'étoit un temps sacré, où ils traitoient des affaires les plus importantes de l'Etat, de la même maniere » que les Heros de l'Iliade au festin d'Agamemnon.

Idem ibid:

Plutarch. Sympofiacon Libro 7. que

Ce qui paroîtra plus surprenant, c'est que

plusieurs Peuples qui avoient les Bacchanales,, ignoroient, ou du moins ne faisoient aucun usage du vin. Il seroit facile de prouver de plusieurs Nations, qu'elles ne sçavoient ce que c'étoit que de cultiver la vigne. Cela est certain des Perses, qui, du temps du Crésus, ne buvoient que de l'eau, selon le témoignage d'Hérodote. On peut dire la même chose des Nations du Pont, de la Cappadoce & des Scythes; Car quoique, chez les Auteurs, ils aïent eu la réputation d'avoir été de grands yvrognes, ils n'avoient pourtant point de vignes chez eux, comme on peut s'en convaincre par les paroles d'Anacharsis à son Roy. Car étant de retour dans son païs, du voyage qu'il avoit Athen Lib. fait en Gréce, où il avoit merité d'être mis au nombre des Sages, il lui dit, en lui montrant des sarmens de vignes : « Ils se seroient étendus jus-- ques ici, si les Grecs n'avoient soin chaque an-» née de les tailler.

š. p. 428.

Cela est encore plus vrai des temps plus éloignez; car, comment les Arcadiens qui ne vivoient que de gland, comment tant de Nations de Troglodytes, d'Ichtyophages, de Lotophages qui s'enfevelissoient dans des cavernes, dans des troncs d'arbre au milieu des plus sombres forêts, & qui n'avoient point de lieux fixes, eus-fent-elles pû avoir les soins que demande la culture des vignes?

Les autres Peuples qui avoient la connoissance du vin, étoient fort sobres sur son usage. Plu-

tarque

tarque rapporte, que dans la Ville d'Heliopolis Plutarch. de l'éch Egypte, les Prêtres n'osoient en porter dans ride. leurs Temples. Les autres Prêtres Egyptiens en buvoient, mais peu; encore s'en abstenoient-ils absolument dans le temps de leurs Purifications. Les Rois même n'en buvoient qu'une certaine mesure prescrite par les Livres de leur Religion. Ce fut au temps de Psammiticus qu'ils commencerent à en boire. Avant lui ils n'en usoient point du tout, & n'en offroient point aux Dieux, croyant qu'il ne leur étoit point agréable, parce qu'ils étoient persuadez que le vin étoit le sang des Titans, qui anciennement avoient fait la guerre au Ciel, & que ce sang mêlé avec la terre, après que Jupiter les eut écrasez de ses soudres, produisit la vigne. Voilà quelles étoient sur le vin, s'il en saut croire cet Auteur, les pensées des Peuples instruits par Osiris, qui étoit le Bacchus Egyptien.

Nous lisons dans Athenée, que dans la Gréce même & dans l'Italie, le vin y étoit anciennement détesté. L'usage s'en introdussit pourtant peu à peu, mais de maniere qu'en certains endroits on ne s'en servoit que dans les Libations, qu'en d'autres il étoit interdit absolument aux semmes & aux jeunes gens jusqu'à l'âge de trente ans : ceux à qui il étoit permis, le trempoient beaucoup. & y mettoient au moins les deux tiers beaucoup, & y mettoient au moins les deux tiers d'eau. Il a sur cela plusieurs beaux traits de la tempérance des anciens, & plusieurs préceptes Tome I.

des Philosophes, qui paroîtroient aujourd'hui trop séveres, sur-tout aux Peuples Septentrionaux de l'Europe.

Cet Auteur accuse Eschile d'avoir corrompu

id. Tid.

les mœurs de la Gréce en ce point; ce miserable Bateleur traînant après soi une troupe d'yvrognes, comme lui, sit le premier de Bacchus un Biberon, & rendit la Religion ridicule, en produisant sur la Scene un Dieu, qui avoit moins de force que le vin dont il étoit enyvré. Les Poë-tes qui parurent après Eschile, marcherent sur ses traces, & consacrerent l'yvrognerie par l'autorité & les exemples de cette Divinité, laquelle fut si fort décriée chez les Barbares, que les Scythes & les Nations qui n'avoient point l'usage du vin, regardoient le Bacchus des Grecs comme l'Auteur de la démence des hommes, & n'en parloient qu'avec horreur & avec exécration.

Idem. Ibid.

Du Chant & des Danses qui accompagnoient les Sacrifices.

Le Sacrifice & le Festin étoient suivis du Chane & des Danses militaires. Il semblera d'abord surprenant, que des choses qui nous paroissent aussi prophanes que la Danse, & aussi éloignées de l'esprit de Religion que l'est la guerre, ayent été jointes presque inséparablement avec la solemnité des Sacrifices. C'étoit cependant une Religion bien entenduë dans son principe & dans son origine, puisque d'une part nous voyons dans.

Reg. Lib 2. l'Ecriture Sainte la Danse sanctifiée dans la persag. 6. y. 14.

sonne de David dansant devant l'Arche, & dans

quelques autres exemples; & que de l'autre, nous sçavons qu'un des principaux noms de Dieu, & qui lui est donné le plus souvent dans les Livres saints, c'est celui du Seigneur Dieu des Armées.

Soit donc que les hommes, dans leurs Chants & dans leurs Danses militaires, voulussent représenter l'ordre & l'harmonie qui regnent dans ce monde, lequel est l'ouvrage de Dieu, & le cours des Etoiles & des Planetes dans lesquelles il nous manifeste sa puissance : soit qu'ils voulussent honorer en Dieu cette autorité suprême qu'il a sur l'une & sur l'autre Milice, celle du Ciel, & celle de la Terre: soit enfin qu'ils eussent un besoin continuel des secours de sa main propice, pour les défendre de l'injustice, & des torts que leur faisoient de mauvais voisins : il est constant que leurs premieres idées de Religion furent des idées guerrieres; qu'un des premiers attributs qu'ils donnerent à Dieu, ce fut celui de Dieu des Batailles, & que ce fut-là l'origine du Sabaïsme, ou le Sabaïsme lui-même, du mot hébreu Sabaoth, qui signifie une armée.

Les Nations prophanes conçûrent les mêmes idées guerrieres de la Divinité, & chez elles la Guerre étoit un des principaux attributs d'Apollon, de Bacchus, de Mars, &c. Avant qu'on leur eut élevé des statuës, leur Symbole étoit quelque instrument militaire. Un cimeterre, ou un casse-tête chez les Scythes, une lance chez les Romains, &c. Enfin on les représenta avec l'arc

& la flêche; l'on poussa les choses si loin, que tous les Simulachres des Dieux étoient armez jusqu'à celui de Venus, & qu'à Lacédemone il y avoit une Loy, qui défendoit qu'on les représentât autrement.

Mais l'Arès des Peuples de Thrace, le Jupiter, ou le Bacchus Sabazius des mêmes Peuples, étoient plus particulierement encore le Dieu de la Guerre, si l'on fait attention à l'étymologie de ce mot vossius, de SabaZius. .. Comme nous donnons, die Vossius, » au Dieu que nous adorons, le nom de Dieu Sa-

» baoth, ou de Dieu des Armées, parce qu'il exerce

» une pleine puissance sur l'une & sur l'autre Mi-» lice du Ciel & de la Terre , c'est-à-dire , sur toute

Orig. & Prog. Idol. Lib. 2. cap. 14. p. 191.

Diodor Sic.

» créature; les Nations insensées s'aviserent aussi » de donner le même nom à la créature, c'est-à-» dire, au Soleil & au Ciel, qu'elles avoient mis » à la place de Dieu. » Vossius prétend ainsi, que le nom Sabadius, Sabazius, ou Sebadius, vient de celui de Sabaoth, & cela paroît assez bien fondé. Le Bacchus Sabazius, chez Diodore de Sicile, Lib. 3. p. 148. n'est pas le même, que celui qu'on appelle, le petit-fils de Cadmus : mais un autre beaucoup plus ancien que le dernier, auquel il attribue néanmoins à peu près les mêmes choses qu'on raconte de ceux qui ont porté le même nom, & qui ont été confondus dans la même personne: Mais, comme par Cadmus \* je suis persuadé

<sup>\*</sup> La racine Hebraïque du nom ma pensée, & la fortisse; car ce de Cadmus, explique sur cela nom signific l'ancien Antiquus, Pris-

qu'on doit entendre nôtre premier Pere Adam, ainst que par Cecrops, le Bacchus Sabazius doit être appellé son petit-fils, & être le Type du Libérateur, ce que j'expliquerai plus au long dans la suite. On voit bien aussi dans l'origine du mot Sabazius, qu'originairement c'étoit le vrai Dieu.

Les Chants des Anciens, connus sous le nom de Paanes, étoient des Hymnes en l'honneur d'Apollon, & du Soleil qui étoit pour cette raifon le Dieu de la Musique & de la Danse, comme il l'étoit de la Guerre. « Les Grecs, dit Strabon, pour la plûpart, ont associé les Muses à « cit. Lib. x. Bacchus, à Apollon & à Hecate; ils regardent » Apollon comme le Conducteur des Muses, ils .. l'appellent Musagetes, & toute la Poësse qui « chante la louange des Dieux, lui est attribuée. On donnoit aussi à Bacchus & à Hercule l'épithéte de Musagetes, & ils présidoient aux Muses, de la même maniere que les Muses présidoient avec Cerés aux Orgies, aux Bacchanales, aux Chœurs, aux Initiations & aux Mysteres. C'est pour la même raison que toutes les montagnes

Strabo loco

mavus atate, ce qui certainement ne peut mieux convenir à personme qu'à Adam, le Pere de tous les hommes. Plusieurs auront pû porter ce même nom, selon l'usage qu'on avoit dans l'Antiquité de ressusciter les noms, & de faire revivre en quelque sorte les

morts, comme c'est l'usage parmi nos Sauvages. Ce premier Cadmus sera alors bien different du fils d'Agenor, qui passa dans la Gréce pour y aller chercher sa sœur Europe, & qui fonda la Ville de Thebes dans la Béotie.

de Thrace, le Pinde, le Parnasse, l'Olympe, les Monts Pierius & Lybethre, &c. sont consacrez spécialement à Bacchus & aux Muses, parce qu'on suppose que les Muses & les sameux De-vins, Orphée, Mopsus, Thamyris, Eumolpe, les ont sait retentir de leurs chansons. Dans le Parnasse même il y avoit, selon le témoignage de Macrobe, des antres dédiés à Bacchus, ou de tum. Lib. 1. deux en deux ans, on célébroit les Bacchanales.

Macrob. Sa-

Il est à remarquer, que le nom de Musagetes qu'on donne à Bacchus, à Apollon & à Hercule, & qui est composé de usoa & de ayw, duco, fero, perfero, est un mot que les Grecs avoient pris des Peuples de Thrace & des Barbares, ainsi qu'ils en avoient pris plusieurs autres qui avoient rapport à la Religion, & en particulier à la Musique, & aux instrumens de Musique, laquelle, selon le témoignage de Strabon, avoit pris son origine dans la Thrace & dans l'Asie; & cet Auteur a fort bien observé, que la plûpart des noms des instrumens de Musique, comme Nablum, Sambuca, Barbitos, Magades, &c. étoient tous des noms barbares. Je n'aurois pas de peine à croire, que le mot aya, lequel se trouve dans les Langues Iroquoise & Huronne, le même que celui de Gage<sup>e</sup>ton, avec la même forme & la même signification, vient aussi de la même racine. De la même maniere que les Grecs disoient, Musagetes, Archagetes, Ebdomagetes, &c. Nos Iroquois disoient aussi Nondoutageté, Hoskenr'ageté, &c.

Strabo, ibid. p. 324.

Il est à remarquer encore, que les montagnes de Thrace consacrées à Bacchus, à Apollon & aux Muses, étoient plus célebres par la Fontaine Hypocrene dont les Muses buvoient, que par leurs vins; ainsi ce n'étoit pas la liqueur Bacchique qui inspiroit l'Enthousiasme, mais cette eau si vantée par les Poëtes, & que Pegase fit sortir d'un coup de pied.

Je ne sçais pourquoi les Muses étant consacrées à Apollon & à Bacchus, qui étoient les Dieux de la Guerre, Vossius qui a avoué cela lui-même, a cependant eu de la peine qu'on fit des Muses des Déesses guerrieres; il me semble au contraire, que les Muses & les Bacchantes étant la même chose sous divers noms; il pouvoit leur faire cet honneur; ces filles Lymphatiques valoient mieux, que beaucoup d'hommes dans les travaux de Mars. On les invoquoit, selon Plutarque, & on Plutarch in leur saisoit des Sacrifices dans la Gréce avant que lacon Apophi. de donner bataille.

Les Hymnes & les Danses étant subordonnées. à la Guerre, dont on faisoit un acte de Religion pour animer davantage les Peuples par l'imprefsion que la Religion fait sur les cœurs, Lucien a Lucian. de eu raison de définir la Danse. « Un exercice de « Saltat. Religion Divin & Mystique, qui se faisoit en l'honneur des Dieux. « Il pouvoit définir la Musique de la même maniere, d'autant mieux, qu'anciennement elles n'étoient qu'une même chose. Les Anciens avoient institué l'une & l'au-

tre, dans la persuasion où ils étoient, que la Musique & la Danse contribuoient infiniment à fortifier le courage, & à endurcir le corps par les travaux & les exercices militaires.

Cette opinion des Anciens, que la Musique & la Danse fortisioient le courage, & rendoient le corps plus propre aux travaux de Mars, étoit si universellement reçûë, qu'on regardoit comme une très-grande vertu de s'en bien acquitter, & comme un grand vice de s'en acquitter mal. Socrate ne fait pas difficulté de dire, que ceux qui honorent plus parsaitement les Dieux par la Danse & par la Musique, sont ceux qui se comportent le plus vaillamment dans les combats. Il étoit même de l'usage ordinaire de dire, qu'un homme avoit perdu la cadence, pour signifier qu'il avoit marqué de la lâcheté dans quelque action militaire, où il falloit payer de sa personne. Cette opinion des Anciens, que la Musique & fonne.

Arctin. apud Athen. ibid.

Les Poëtes en ont fait une perfection de leurs
Arctin, apud
Athen, ibid.
Dieux même; Arctinus, ou plûtôt Eumele, fait
danser dans l'Olympe le Pere des Dieux & des
Pindar, apud
Hommes. Pindare donne à Apollon le titre de Athen Lib. I. then Lib. I.
Beau-Danseur. Lycophron, dans son Poëme de
Lycophron Cassandre, donne la même épithéte au Dieu Mars, parce que, ajoûte son Scholiaste, les Chants militaires étoient très-propres à animer les Guerriers. Il n'est pas nécessaire de recourir aux autorités pour prouver la même chose de Bacchus, qu'on fait aller toûjours dansant au milieu de ses

Caffan. p 122.

Satyres

Satyres, & de ses Bacchantes, armées de Thyrfes.

Sur ce principe, de la même maniere qu'Athenée dit, qu'il n'y avoit point de Festin chez les Anciens, qui ne se fit en l'honneur des Dieux, Lucien a crû devoir dire aussi, qu'il n'y avoit ni Lucian de Fête, ni Festin, qui ne sussent célébrez par quelques Danses. Ce n'étoient pas seulement les Latins, les Peuples de la Gréce & les Assatiques, qui avoient ces usages, les Egyptiens dansoient au tour de leurs Simulachres. Les Indiens n'étoient Lucian. Ibid. pas plûtôt levez le matin, que se tournant vers l'Orient, ils salüoient le Soleil levant, & trépignoient des pieds avec un mouvement qui sembloit imiter celui de ce Dieu. Ils faisoient la même chose tous les soirs régulierement. Cette Danse des Satyres étoit si agréable aux Peuples de l'Ionie, & aux Nations reculées du Pont, que quelquesois, lorsqu'il leur en prenoit envie, laissant à part toute autre occupation, ils se tenoient assis un jour tout entier à regarder les Satyres, les Bouviers & les Corybantes; les Chefs même, & les plus considerables de la Nation, étoient les premiers qui se mêloient parmi la Danse, & ils estimoient plus ces exercices, que tous leurs anciens titres de Noblesse. C'étoit, en un mot, un usage general de toute la Gentilité; & l'Ecriture Sainte rapporte des Israëlites, que lorsqu'ils voulurent adorer le Veau d'or, le Peuple s'assit pour boire & pour manger, & qu'il se leva en-Tome I.

suite pour jouer, c'est-à-dire, pour danser & pour chanter; car c'est ainsi que les Interpretes. Exod. ch. 32. expliquent ce passage, sedit Populus manducare bibere, & surrexerunt ludere.

Le Chant étoit quelquesois séparé de la Danse. Tandis qu'on étoit assis autour des seux, une Chantre de la troupe entonnoit la Theogonie au son de quelque instrument, & chantoit les éloges des Dieux, reprenant les choses depuis le Chaos, & enchaînant l'une à l'autre les fables de la Mythologie, & les belles actions des Heros. Le Chant étoit aussi mêlé de danses & de mou-

vemens. Quoiqu'il y ait eu une infinité de noms de ces Danses, qui sont rapportez par Athenée & par les autres Auteurs, le plus commun & le plus caracteristique pour les Orgies, est celui de Pyrrhique, qui leur avoit été donné du nom d'un certain Pyrrhichius, l'un des anciens Curétes, Strabo, Lib. qui en étoit, dit-on, l'Inventeur, ou qui y avoit excellé; peut-être aussi pourroit-on le faire venir du nom de Pyrrha, femme de Deucalion. Il y

Z. P. 332.

La premiere n'étoit proprement que la Danse des pieds, & consistoit dans une maniere grave & noble de s'avancer pour aller au combat, ou de représenter quelque action militaire. Elle sur inventée la premiere, & elle étoit particuliere & personnelle aux hommes. C'est celle que dansoient les Curétes & les Corybantes, aussi-bien que ceux qu'Homere appelle Cybistéteres & Betar-

en avoit de deux fortes.

mones. \* Ils dansoient seuls à seuls; ils se relevoient les uns les autres, & se méloient quelque v. 18. Idem, fois deux ou trois ensemble.

Homere, Odyss. 4. v. 18. Idem, Odyss. 8. v. 250.

Les Scavans ont tâché d'approfondir la signification du mot Cybisteres ou Cybisteteres, en cherchant son étymologie, pour déterminer quelle espece de Danse dansoient ceux à qui Homere donne ce nom. Ils le font venir de nulisar, in caput mittere, saliare, ou caput rotare. Sur quoi ils disent que, in caput saltare, c'étoit danser sur sa tête, ce qu'ils faisoient, en pliant les pieds & les bras d'une maniere qui me paroît inconcevable, & qui ne convient point à la Pyrrhique dont Homere a voulu parler. Le caput rotare, disent les autres, marque une Danse Lymphatique ou de fureur, dans laquelle entroient les Prêtres de Cybéle, & qui leur faisoit tourner la tête comme une Toupie, ou qui les faisoit danser en tournoyant sans cesse, comme font aujourd'hui, parmi les Turcs, les Dervis, lesquels ont une Danse sacrée, où ils tournoyent ainsi pendant un temps très-confiderable. C'est sans doute ce qui a déterminé l'Interprete Latin d'Orphée, d'expliquer le mot grec ρομβηταί dans l'Hymne des Curetes, par le mot Vertiginatores. Au lieu de caput rotantes, on lit quelquefois crinem rotantes, en parlant des Corybantes, ce qui convient à la maniere dont ils portoient les cheveux, razant le devant de la tête, & coupant tout

le tour en rond à la façon des couronnes de Moine. Autrefois en France, dès qu'on étoit fait Chevalier, on coupoit ses cheveux à peu près de la sorte, & on appelloit cela avoir les cheveux rondés. Mais toutes ces étymologies sont fort trompeuses, & c'est se donner une peine inutile que de courir après. La Pyrrhique étoit une Danse de Religion, mais dont il y avoit plusieurs especes, & où il n'entroit point de fureur. Elle nous est encore aujourd'hui représentée par la Morisque qui en est une suite. Les Danses Lymphatiques & de fureur étoient aussi des Danses de Religion, mais qui n'étoient que du ressort de la Divination. Il est vrai que l'une & l'autre étoient personnelles aux Curétes & aux Corybantes : mais il faut prendre garde que ces mots ont une fignification plus ou moins étenduë; car quelquefois ils signifient tous les differens états des personnes qui étoient à la suite de Bacchus & de la Mere des Dieux. Quelquefois ils ne signifient que les Prêtres de Bacchus & de la Mere des Dieux. Or, comme il y avoit differens états & differens exercices dans leurs Orgies, il ne faut pas croire qu'ils fussent toûjours en fureur, laquelle ne convient qu'à l'état, où on les suppose possedez de l'esprit d'Enthousiasme & de Divination.

La seconde étoit celle qu'on nommoit Merousa, ou la Danse des mains. C'étoit aussi une espece de Pyrrhique, qu'Athenée nomme Hyporchema; Athen. Lib. tique, parce que tout le Chœur y chantoit, & y dansoit, & qu'elle étoit commune aux hommes & aux femmes. Le mouvement dans celle-ci étoir plus violent, & consistoit dans une action vehémente des pieds & des mains, qui étoit toûjours Lucian. de conforme à la cadence. Lucien appelle les chants de certaines Danses des Hyporchemes.

Inffrumens de Muh-

que.

14. p. 631.

Parmi la multitude des instrumens qu'on a inventez pour animer la Danse & la Musique il est assez difficile de décider, quels étoient ceux qui sont de la premiere institution. Ils ont chan-gé selon les temps, & selon le goût des Peu-ples. D'ailleurs ils ont eu differens noms, & les mêmes noms peuvent avoir été donnez successivement à divers instrumens, qu'on peut avoir substituez aux premiers.

Ceux néanmoins qui caracterisoient les Orgies de Bacchus & de la Mere des Dieux, paroissent réduits à deux sortes, dont les Auteurs les plus

anciens nous aïent donné connoissance.

L'un étoit une espece de Tambour, appellé Tympanum, & l'autre une machine sphérique, nommée Rhombos, à cause de sa figure, & qui faisoit un certain bruit, lequel lui sit donner les noms Apol. Rh. de Crotalum & de Crepitaculum : C'est ce qu'Apol-lib 1 v. lonius de Rhodes nous explique dans ce passage.

M38.

» Les Phrygiens prirent de-là occasion d'établir « à perpetuité l'usage d'appaiser la Déesse Rhea « avec le Rhombe & avec le Tympanum. « Il y avoit aussi un autre instrument fort célebre dans l'Antiquité, appelle χελυς à χελώνη, une Tortuë. Il étoit de l'invention de Mercure, qui en sit présent à Apollon, duquel il reçût le Caducée en échange. Aratus dit, que Mercure changea ce nom de Tor- valore. tuë, & ordonna qu'il seroit appellé la Lyre. Il étoit tellement consacré à la Religion, & surtout à la Divination, que Nonnius a feint dans Nonn. Dioses Dionysiaques, que la Lyre Céleste prédit nys. 1. v. 156. d'elle-même, & sans être touchée par aucune main, la victoire de Jupiter sur les Titans.

Enfin leur Danse étoit mêlée, aussi-bien que leur Musique, des acclamations de le, Hies; Eva, Saba, Atte, Evoe, Evohe, & de toutes les autres qui sont connuës sous le nom generique de l'Evasme des Bacchantes, dont on trouve des autorités dans tous les Auteurs.

Il me semble avoir déja si bien dépeint not Sauvages dans ce que je viens de décrire des Sacrifices & dès solemnités des Anciens, que je ne croirois pas avoir besoin d'ajoûter rien davantage, si je parlois à des gens de qui ils fussent un peu connus.

La passion de tous les Sauvages la plus marquée, c'est la Guerre. Le grand Esprit, le Ciel, le Soleil, qui sont leur Divinité commune, sont aussi pour eux le Dieu des combats ; c'est lui qu'ils invoquent dans toutes leurs expéditions militaires, & à qui ils recommandent tout le suc-

cès de leurs entreprises.

L'Acreskoui des Hurons, & l'Agriskoue des Iroquois, est tellement le Dieu des Guerriers, qu'ils ne se servent presque point d'autre nom dans leurs invocations, quand ils ont levé la hache, & que c'est principalement en cette occasion qu'ils l'invoquent sous ce nom. J'ai déja dit, que je croyois que c'étoit le Mars de la Thrace, connu des Grecs sous le nom d'Apris. Il n'y a qu'un très-petit changement à faire dans le mot Acres-koui, pour le réduire à celui d'Ares, la finale oui ne se prononçant presque pas par les Hurons, de sorte qu'il ne reste qu'Aresk, dont ils font siffler la derniere lettre. Les Grecs à qui ce mot étoit étranger, auront retranché le k qui leur aura paru trop rude. Ce changement aura été moins difficile, que celui du même mot Ares en celui de Mars, lequel se fait, en ajoûtant une m au commencement, à cause de l'Euphonie, & faisant une crase, laquelle retranche l'e entre la lettre r, & la lettre s.

Cette conjecture paroîtra d'autant plus probable, que le verbe grec Apera, qui signisse porter du secours à la Guerre, faire la Guerre, vient de la même racine que le mot Apre, & se trouve dans la Langue Iroquoise avec la même signistration; le verbe Aregonan voulant dire faire la guerre, & se conjuguant de cette maniere, Ga-

rego, Sarego, Harego, je fais, tu fais, il fait la guerre, &c. La preuve est d'autant plus sensible, qu'il n'y a dans la Langue Iroquoife que 7. ou 8. mots tout au plus qui se trouvent aussi dans la Langue Grecque, mais qui sont tellement caracterisez dans cette derniere, qu'on peut presque démontrer qu'elle les a adoptez des Langues Barbares avec lesquelles elle n'a aucune anologie, comme je le dirai plus au long dans le dernier Article.

De ce nom Areskoui ou Ares, que les Peuples de Thrace donnoient à leur Dieu des Armées, les Anciens avoient formé le nom Areïa, qui fut celui de la Thrace dans les premiers temps, selon la remarque d'Estienne. Il est probable ce- steph de pendant, que ce n'étoit que le nom de la Thrage Assatique, ou même seulement de ceux de cess petits Peuples de l'Asie Mineure, qui se servoient du nom d'Ares. Strabon fait mention de deux Strabo, Lisi Provinces dans l'Asie, qu'il ne faut pas confon-15. dre en une seule, ainsi que Casaubon l'a fort bien casaubon, remarqué dans ses notes sur cet Auteur. L'une Comm & Caffig. in est nommée Areia, qui étoit dans le Mont Tau-Libi4. Strab. rus, & l'autre Areiana, dont les Peuples se soûleverent contre Alexandre. Cette derniere étoit une Province très-vaste, mais très-déserte entre les Portes Caspiennes, la Perse, la Carmanie & la Gedrosie. C'étoit sans doute le même Peuple. de Thrace, qui avoit conservé son premier nom, & qui, des extrémités de la Lycie où commence.

le Mont Taurus, s'étoit glissé des deux côtez de cette chaîne de montagnes, & s'étoit ensuite divisé en plusieurs branches, dont les deux principales avoient formé ces deux Provinces, lesquelles étoient voisines & limitrophes. Ce qui sert encore à fonder ma conjecture sur cela, & sur le mot Ares, c'est que les noms d'un Peuple de l'Areiane, des fleuves de l'Arie, & de la Ville Capitale de cette Province, sont des noms Iroquois, ausquels il n'y a nul changement à faire que dans le dernier de ces noms où il faut transporter quelques lettres, laquelle transposition n'altere presque point le mot, ainsi que je le montrerai dans l'Article de la Langue où je renvoye ces étymologies, aussi-bien que mes conjectures sur l'Arioch Roy de Pont, qui sur l'un des quatre Rois qu'Abraham vainquit, après qu'ils eurent vaincu eux-mêmes les cinq Rois des Villes criminelles, que Dieu consuma par le feu du Ciel.

Avec le même Dieu des Armées, & le même Esprit des Peuples de Thrace, nos Iroquois & generalement tous les Sauvages, conservent encore le même caractere dans leurs Sacrifices, dans leurs Festins, dans leurs Danses, dans leur Musique, dans leurs Acclamations, & dans les Instrumens dont leur Musique est soûtenuë.

Leur forme de Sacrifice ne differe absolument en rien de celle que nous a décrit Apollonius de Rhodes. Ce sont les cuisses d'un Chevreüil, d'un Ours, 'ou de quelqu'autre Bête sauvage que ce soit, qu'ils jettent au seu, qu'ils couvrent, & qu'ils arrosent de graisse, priant le Soleil d'accepter cette offrande, d'éclairer leurs pas, de les conduire, & de leur donner la victoire sur leurs ennemis; de faire croître les bleds de leurs Campagnes, & de leur faire avoir une chasse, ou une pêche heureuse, accompagnant ces sortes de Harangues, de Figures & de Metaphores, dont leur style de conseil est rempli, & qui portent avec elles tout le goût de l'Antiquité.

Le Festin, le Chant & la Danse, sont aussi toûjours de la partie dans les solemnités des Sauvages: mais comme je dois en faire une description assez ample dans l'Article de leur Gouvernement, où je parlerai sort au long de leurs Assemblées, je remets à cet endroit à en faire sentir la conformité avec les Festins, les Danses, le Chant, & les Acclamations des Anciens. Je me contenterai seulement ici de montrer cette conformité

avec leurs instrumens de Musique.

Ils sont absolument les mêmes qu'Apollonius de Rhodes nous a dépeint. Ils ont une sorte de Tambour, qui répond au Tympanum des Prêtres de la Déesse de Phrygie, & qu'on voit souvent dans les Monumens anciens entre les mains de Cybéle. Ils ont aussi une machine Spherique, qui n'est point differente du Rhombe. \*

<sup>\*</sup> Le Rhombe & le Rhomboi- figures parallelogrammes. La prede dans la Géometrie, sont des miere a quatre côtés égaux, & Tome I. D d

Relation de l'an 1634. ch. 4. p. 66.

» Le Tambour, dit le Pere le Jeune, est de Ganada pour » la grandeur d'un Tambour de Basque. Il est » composé d'un cercle large de trois ou qua-» tre doigts, & de deux peaux étenduës » bien roides de part & d'autre; ils mettent » dedans de petites pierres, ou petits cailloux, » pour faire plus de bruit. Le diametre des plus » grands Tambours est de deux palmes, ou en-» viron. Ils ne le battent point comme on fait en Europe; mais ils le tournent & l'agitent » pour faire bruire les cailloux qui sont dedans, » ils en frappent la terre, tantôt du bord, tantôt » quasi du plat.

Quelquefois leur Tambour est comme une maniere de Tymbale, faite d'une peau bien tenduë

composez de lignes égales paralleles, deux angles opposez aigus, & deux autres obtus. La seconde est aussi quadrangulaire. Ses angles opposez sont égaux, & ses côtés opposez égaux & paralleles; mais dont il y en a deux plus grands, & deux autres plus petits. C'est peut-être à cause de cela, que quelques Sçavans se sont persuadez, que le Rhombe dont les Anciens se servoient dans les usages de Religion, étoit aussi une figure quadrilatere, dont les côtés étoient égaux, selon cette definition qu'en donne Calepin: Rhombus graca vox est significans figuram terrapteuron, id est, quadrilateram, en us latera omnia sunt aqualia, anguli verò obliqui. Utebantur eo malefica mulieres ad deducendam Lunam. Il est vrai qu'il y en avoit de figure quarrée, ou de quarré long, & j'en ai fait graver un ; mais la figure la plus commune du R hombe, étoit spherique. En effet on appelloit Rhombe le Turbot dont la figure est ronde, & la Toupie dont la figure est aussi ronde, & le mouvement turbinaire. L'Interprete Latin d'Orphée a explique le mot ρομβηταί dans l'Hymne des Curetes par celui de Vertiginatores, faisant peut-être autant allusion à la figure du Rhombe, qu'à l'esprit de fureur, qui faifoit tournoyer les Corybantes. Je croirois cependant le mot fougatal mieux expliqué par Rhombum ver-Santes, agitantes.

sur une Marmitte, ou sur une chaudiere. Souvent ils se contentent de battre sur une peau séche de castor, laquelle sert de récompense à ce-

lui qui en a joüé.

Les Bresiliens font leur Rhombe d'un certain Jean de Lefruit qu'ils nomment Maraca, qui est de la gros-ry, Hist. du seur d'un œuf d'Autruche. Ils percent l'écorce de ce fruit lorsqu'il est sec; & l'ayant vuidé, ils le remplissent de petites pierres, ou bien de grains de leur bled d'Inde. Ils en bouchent les ouvertures, en passant au travers un bâton d'un pied & demi de long, qui leur sert à le tenir, & à l'agiter; enfin ils l'ornent de plusieurs belles plumes de diverses couleurs.

Thevet, Hierôme Staad, & le Sieur de Leri, Thevet, Cofqui nous ont donné les premieres Rélations des mogr. Univ. Mœurs des Bresiliens, paroissent persuadez que Hieron. ces Peuples regardent ces Maraca ou Tamaraca, Staad. Hist. comme une espece de Divinité: qu'ils les hono-23. rent d'un culte religieux: qu'ils s'en fervent dans ry, ch. 15. toutes les occasions où la Religion a quelque part: que chaque ménage a le sien, à qui il offre constamment des offrandes; & sur-tout que leur usage est tellement consacré à la Divination, que ces Sauvages semblent croire que ces Maraca sont le siége, le lieu de la résidence de l'esprit, qui les inspire, & qui de-là leur parle d'une maniere claire, distincte, & leur fait sçavoir toutes ses volontés. Les Anciens avoient de la même maniere un respect religieux pour le Sistre d'Isis.

mogr. Univ. Staad. Hift.

D d ij

Pour la Lyre d'Apollon, & pour le Rhombe de la Déesse de Phrygie; parce qu'ils étoient les Symboles, par lesquels ces Divinités étoient véritablement représentées. Le Sistre, le Rhombe, la Lyre, étoient aussi spécialement consacrez à la Divination, ainsi que je l'ai observé ci-dessus plus particulierement de la Lyre. Enfin, pour montrer une plus grande conformité de ces Maraca avec le Sistre d'Isis, c'est qu'il n'y en a presque point où ils ne peignent la figure d'un croissant, qui étoit le Symbole le plus marqué de cette Déesse.

Le son que rend cet instrument, est semblable à peu près, dit le Sieur de Lery, à celui que seroit une vessie de cochon pleine de pois. Il eut pû trouver une ressemblance plus parsaite & plus propre, avec certains joüets qu'on fait encore en Europe pour divertir les enfans. J'ai fait graver un Sistre, que j'ai trouvé sur un Monument ancien, qui y revient, excepté qu'il est d'une sigure quarrée. J'ai vû un autre Sistre plus semblable encore entre les mains de la Déesse Clatra, qui est une Isis, ainsi que le témoignent le serpent qu'elle a autour du bras droit, & la mesure de l'inondation du Nil qu'elle tient de la main gauche. Ce Sistre m'a paru très-singulier & très-curieux à cause de cette conformité. Cette Figure se trouve dans les Antiquités de Spon, & est prise d'un Monument. Etrusque, gravé sur une planche d'airain, qu'il

3pon in Mifcell, Erudit. Antiquit.

s.a. 3. p. 87. dit être à Rome apud Phalerios.



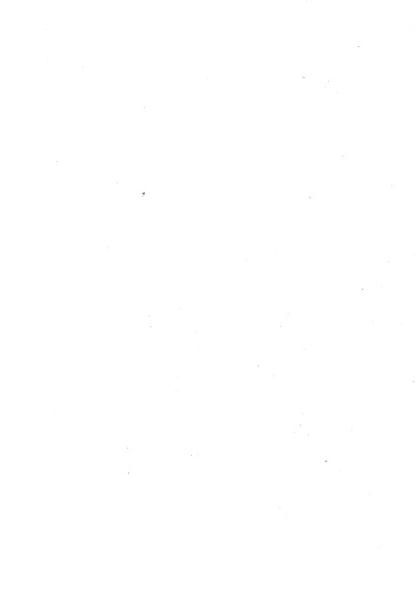

Le R. P. Dom Bernard de Montfaucon a donné Antiquité exune figure de la Déesse Clatra, un peu differente pliquée, tom. de celle qu'en a donné M. Spon, & en particulier il en a changé le Sistre. Il ne rend point de raison de ce changement, si ce n'est qu'il prétend l'avoir fait graver sur un meilleur dessein. Il croit aussi que cette Déesse Clatra est une Diane, & non pas une Isis, ainsi que M. Spon l'avoit pensé.

Pour décider entre ces deux Auteurs, il faudroit avoir l'original devant les yeux : mais quelques soins que je me sois donné pour le faire chercher à Rome, on n'a pû découvrir ce Monument, ni en avoir aucune connoissance. Je suis néanmoins persuadé que la vraïe figure du Sistre de Claira, est celle que M. Spon nous a représenté, & que ce Sistre est le Rhombe des Anciens. Ce qui fortifie ma conjecture, c'est ce qu'ajoute M. Spon, qu'encore aujourd'hui en langage Flamand, on appelle Clater, d'un nom tiré de celui de la Déesse, ces jouets d'enfant dont j'ai déja parlé, qui étoient une maniere de Rhombe. Le Pere de Montfaucon en a représenté ailleurs une autre figure sans la connoître. Ce Rhombe est à la figure 1. de la Planche 28. du Tome 2. laquelle répond à la pag. 314. c'est, dit le Pere de Montfaucon, une machine ronde comme un Globe, percée d'un bâton que le Dieu Anubis tient à la main droite, avec un Caducée à la gauche. Il aura été facile à ceux qui ont tiré

le dessein de la figure de la Déesse Clatra, de se tromper au sujet de ce Sistre qu'a donné le R.P. tromper au sujet de ce Sistre qu'a donné le R. P. de Montsaucon, comme on peut s'être trompé par rapport à celui d'Anubis. Car, dans la même planche que je viens de citer, on voit un Anubis, Figure 6. dans la même attitude, que celui de la Figure premiere; mais dont le Sistre, au lieu de représenter un Globe ceintré, tol qu'étoit le Rhombe, n'est qu'un Sistre ordinaire, c'est-à-dire, une espece de cercle avec des barres de traverse, dont on voit ailleurs plusieurs exemples. Car il sustit, pour prendre l'un pour l'autre, de se contenter de tracer les principales lignes, les lignes extrêmes, sans graver celles qui peuvent marquer de la convexité.

Je ne sçais point au reste, d'où vient que le R.

Je ne sçais point au reste, d'où vient que le R. P. de Montsaucon dispute à M. Spon, que sa Déesse Clatra soit une Isis. Il est certain que tous les Symboles de cette Figure lui conviennent; le Sistre, le Serpent, la fleur de Lotos, la pomme de pin, la proüe de Vaisseau, & le bâton qu'elle tient de la main gauche, que M. Spon conjecture fort bien être une mesure de la cruë des eaux du Nil. L'unique Symbole qui pût caracteriser Diane, c'est le croissant que Clatra a sur la tête, & la position de son simulachre à côté de celui du Soleil; mais, selon le témoignage de Diodore

Diod. Sic. de Sicile, on mettoit sur la tête d'Iss un croissant, ou bien des cornes, parce que cette Divinité, chez les Egyptiens, représentoit la Lune, laquelle

p. 7.

se montre souvent sous cette forme dans ses diverses phases, & parce que le Bœuf lui étoit con-facré en Egypte. Ainsi il est évident que la Fi-gure donnée par M. Spon, représente Osiris ou le Soleil, d'une part, & Isis ou la Lune, de l'autre. Il est vrai que l'Osiris & l'Isis des Egyptiens, sont l'Apollon & la Diane des Grecs; mais le Sistre & les Symboles ont plus de rapport aux Divini-tés Egyptiennes, qu'à celle des Grecs, lesquelles ne sont pas accompagnées d'ordinaire de tant de figures énigmatiques.

Le Pere Kirker ne sçachant pas ce que pouvoit Kirker Obeêtre le Globe ceintré qu'on voit entre les mains Montfaucon d'Anubis, s'est persuadé que c'étoit une Sphere, loco citato.
Boissard, tom-& a changé cette figure en Sphere; de maniere 4, Ant. Rom. que le bâton de traverse paroît dans toute la longueur du Globe, au lieu qu'il est caché par le Globe, dans Montfaucon & dans Boissard; mais ce Pere étoit sur ce point dans une grande illu-

fion.

Les Iroquois & les autres Sauvages de l'Amerique Septentrionale, font leur Rhombe de deux manieres. Les nôtres nomment l'une & l'autre Astaouen, & ceux de la Langue Algonquine, Chichikoué. La premiere est une Calebasse ronde, ou en poire; & la seconde est une Tortuë séche & vuidée proprement sans endommager la tête, la queuë, les patres, & la peau de cet animal, qui unit les deux écailles; de sorte qu'elle paroît entiere. Ils remplissent le vuide de ces Calebasses,

ou de cette Tortuë, de quelques grains de leur porcelaine, & les enchâssent dans un bâton, ainsi que les Bresiliens en usent pour leur Maraca, & s'en servent pour la même fin.

Il y a beaucoup d'apparence que cette Tortuë de nos Sauvages est la même, que la Testudo des Poëtes, où la Lyre d'Apollon. Mercure fut l'Inventeur de la Lyre, selon la fable; il y a sur cela differentes versions. La plus suivie est celle qui porte, que les eaux du Nil s'étant retirées dans leur lit, Mercure trouva fur ses bords une Tortuë séche, dont les nerfs étant restez tendus sous la peau & sous l'écaille, rendirent un son lorsque Mercure la prit, & la toucha; ce qui lui donna occasion d'en faire un instrument de Musique, qu'on a depuis appellé la Lyre. On conçoit bien aisément, comment les Visceres desséchez dans le corps d'une Tortuë, peuvent avoir rendu un son semblable à celui que rendent les pepins dans un fruit sec, ou bien les grains de porcelaine, & le bled d'Inde dans la Tortuë de nos Sauvages; mais il paroît inconcevable, que les nerfs ayent pû rester tendus dans le corps de cette Tortuë sous l'enveloppe de sa peau & de ses écailles, de maniere que cela pût inspirer à Mercure la pensée d'en faire un violon, ou un autre instrument semblable. La Lyre Céleste \* étoit peinte

<sup>\*</sup> La Lyre Céleste étoit reprétuë de Mer entiere, dont la tête sentée sous la figure d'une Torétoit tournée vers l'Eclyptique,



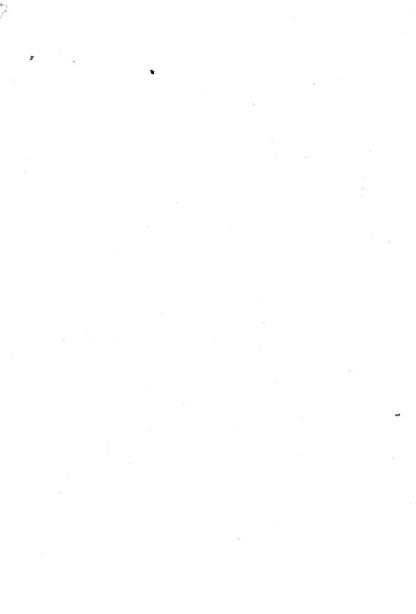

peinte dans les Globes Astronomiques sous la figure d'une Tortuë entiere. On voit encore sur quelques monumens antiques, & sur quelques médailles à côté de la tête des Muses, & aux pieds de Mercure, une figure de Tortuë entiere pour désigner la Lyre. J'ajoûte ici une figure d'un Sauvage Huron, devin ou jongleur de profession, gravée à la tête du grand voyage des Hurons du Frere Sagard Recollet, laquelle ne ressemble pas mal à un Mercure. Cela pourroit servir de confirmation de ce que j'ai dit, à ceux qui sçavent, que le Mercure, l'Anubis, ou l'Hermes des An-Pezron, An-tiq. des Celciens, n'étoit autre chose qu'un Devin; & que tes, p. 399.

ce qui lui a donné lieu à lui donner les noms d' Aquila Marina, ou de Vultur cadens. Joseph Scaliger, sur le s. Livre de Manilius, pag. 579. a une note fort étendue sur la forme de la Lyre des Anciens. Il avouë qu'elle étoit extrêmement differente de celle qu'on voit sur quelques antiques entre les mains d'Arion & d'Hercules Musagetes. Il donne ensuite une explication de la Lyre & de ses parties, telle qu'elle est dans Homere, ou pour mieux dire, dans l'Auteur de l'Hymne à l'honneur de Mercure, lequel, d'une Tortuë de montagne vuidée, & couverte d'un parchemin, en fait un instrument de Musique, peu different d'un violon; au lieu, ditil, qu'Hygin parlant de la Lyre Céleste, décrit une Tortue marine entiere avec ses écailles, sa

tête & ses pattes, autrement ses aîles ou ses nageoires. Ce qu'on peut penser sur ces differences, c'est que, selon le proverbe facile est inventis addere, on aura ajoûté à la Lyre, si bien qu'elle aura été changée. La Lyre de la premiere institution est celle que dépeint Hygin, & dont se servent aujourd'hui nos Sauvages. On ajoûta au corps de cette Tortuë sept cordes, & on en fit un violon : c'est celle que décrit l'Auteur de l'Hymne à l'honneur de Mercure. Enfin on ôta le corps de cette Tortuë comme inutile, & il ne resta plus que les cordes enchâssées dans une espece de cadre; & c'est la Lyre des derniers temps de l'Antiquité, qu'on voit sur les Antiques entre les mains d'Apollon, d'Arion, & d'Hercules Musagetes.

Tome I.

le mot Hermes signifie un Devin en Langue Cel-

tique.

Mais si cette Tortuë des Sauvages est la même chose que la Lyre d'Apollon; la Lyre, les Sis-tres, & le Rhombe des Anciens, n'étoient pas differens les uns des autres, quant au son & à l'effet. Qu'il me soit permis de dire, que si c'étoit la Lyre d'Apollon, les Poëtes ont bien perdu leur temps à nous vanter si fort sa Musique, laquelle étoit bien inferieure à celle du plus miserable Menêtrier de Village. Ils n'ont pas moins de tort de l'invoquer avec ses Muses, si leurs chansons & leurs cris de Hie, Evohe, &c. n'étoient aussi que les Hé, Hé, Eoué, que nos Sauvages tirent du fonds de leurs gosiers; car certainement je ne sçache pas au monde de Musique plus détestable.

Les Caraïbes se servent encore de conques marines pour donner le signal, & assembler leur monde, telles qu'on les représente entre les mains des Tritons, & telles que celle dont se sert Amy-Theocrit. cus dans Theocrite, pour appeller les Bebryciens, Idyll. 121 v. lorsque les Argonautes abordent sur ses terres; ils se servent aussi de cornets à bouquin, tels qu'on les voit peints sur les Médailles entre les mains des Satyres, & de grelots, comme ceux qu'on attache aux jambes & aux habits de Momus. Quelques-uns ont une espece de violon & des flûtes. Entre ces flûtes il y en a qui n'ont qu'un trou; mais, étant d'une grosseur inégale, on dit que plusieurs Sauvages jouant ensemble ,

67.

forment divers tons d'une Musique assez gratieuse. Entre tous ces instrumens les plus respectables, & qui ont une connexion plus essentielle avec la Religion, ce sont ceux dont j'ai parlé d'abord.

Si nous considerons maintenant les Ministres, Des M de Bacchus, ou les differens états des Peuples de tres de Bacchus. sa suite, nous y pouvons trouver encore des res-semblances qui paroîtront très-justés. Je crois donc que les Muses; que les Poëtes supposent chastes & vierges, sont ce qu'étoient les Compagnes de Diane., & les Vestales Romaines & Ameriquaines : Les Bacchantes, les Ménades étoient les femmes ordinaires, qui faisoient aussi leur partie dans les Orgies, ainsi que le commun peuple : nous avons déja trouvé aux Corybantes leurs semblables dans ceux qui font profession de renoncer aux droits de leur sexe. Orphée, Eumolpe, Thamyris, & les autres Devins, s'accor, dent fort bien avec nos Jongleurs, dont nous allons donner bien-tôt une plus ample connoissance: Les Silénes avancés en âge, & qu'on appelle les Nourriciers de Bacchus, représent nos vieillards, & sur-tout ceux qui étoient chargez d'instruire la jeunesse dans les Initiations des Orgies: Les Satyres & les Curétes, à qui le soin étoit commis de danser la Pyrrhique ; & qui étoient distinguez par un âge moins avancé & moins sage, étoient ce que sont nos Guerriers.

Il y a encore des Peuples en Amerique, qui razent leurs cheveux sur le devant de la tête, & qui les coupent en rond par derriere, d'une oreille à l'autre, comme les Curétes & les Corybantes. Enfin le reste de l'attirail de Bacchus leur convient encore. L'image en est toute naturelle dans ce nouveau Monde. Mais ceci se fera sentir beaucoup mieux dans la suite de l'Ouvrage. Après avoir exposé ce qui étoit du Culte public, entrons dans les Mysteres, qui sont sans contredit ce qu'il y a de plus difficile à développer.

Des Myf-

Les Mysteres étoient ce qu'il y avoit de plus respectable dans la Religion des Anciens; c'étoit aussi ce qu'il y avoit de plus caché, ainsi que le porte le nom même de Mystere. On ne les révéloit qu'à ceux qui s'y faisoient initier, & qui passoient par toutes les épreuves; en les leur révélant, on exigeoit d'eux un secret inviolable, & on les lioit par des sermens si redoutables, que les impies même n'étoient pas assez hardis pour les violer; & que s'il s'en trouvoit d'assez témeraires pour le faire, ils avoient dès-lors à craindre la justice des Dieux & des Hommes; ils devenoient dans ce moment un objet de l'horreur publique, en sorte qu'on n'eut osé les fréquenter, beaucoup moins se mettre en voyage, ou vivre avec eux sous le même toit, dans la crainte d'être enveloppé dans la vengeance que les Dieux en devoient prendre.

Les plus célebres de ces Mysteres parmi les Anciens, étoient compris dans les Orgies d'Isis & d'Osiris en Egypte; de Bacchus & de la Mere des Dieux dans la Thrace; d'Atys & de Cybéle en Phrygie; de Venus & d'Adonis en Chypre & en Phénicie; de Cerés à Eleusine, de Diane en Scythie; du Dieu Mithra chez les Perses, des Cabires dans la Samothrace, des Telchines à Rhodes, de Jupiter en Créte, & de Minerve à Athenes, &c. Mais, comme j'ai déja dit, qu'originairement c'étoit par-tout chez les différentes Nations la même Divinité, & le même fonds de Religion, ainsi que je viens de le montrer dans ce que je viens de dire du Culte public : c'étoit aussi à peu près les mêmes Mysteres cachez & les mêmes Initiations; de sorte que je puis dire de tous en general, ce que dit Diodore de Sicile, Diod. Sic. des Mysteres d'Iss & d'Ossiris, de Bacchus & de Lib. I. p. 60. Cerés. « Les Initiations, ou les Mysteres d'Osi-. ris, sont les mêmes que ceux de Bacchus, & « ceux d'Isis sont entierement semblables à ceux de .. Cerés, en sorte qu'il n'y a de difference que .. dans le nom. "Je ne répeterai point ce que j'ai déja dit du sentiment de Strabon, qui les confond tous ensemble.

Les Initiations aux Mysteres étoient une Ecole, pratique de Religion & de vertu, instituée par les Anciens, pour apprendre aux hommes à vi-vre selon les principes de la raison & de la sagesse. Telle est en effet l'idée que nous en donne

Cicero, Lib. 2. de Legib.

Ciceron \*, quand il dit, que par les Mysteres, les mœurs farouches des hommes sont adoucies & civilisees de la manière qu'il convient pour le bien de la société. C'étoit aussi sous la même idée d'une Ecole, que les Saints Peres eux-mêmes représentoient les Mysteres de la Religion Chrétienne, lorsque parlant devant les Cathécumenes, qui commençoient à se faire instruire, & à qui ils ne vouloient pas révéler ces Mysteres, que la prudence les obligeoit de tenir encore cachez, pour ne pas les exposer à la prophanation des Payens; ils ne s'expliquoient qu'à mots couverts, ne faisant qu'indiquer à ceux qui étoient déja instruits, ce qu'ils vouloient taire aux autres, & se contentant de dire, les Initiés nous entendent. Il n'y avoit en effet qu'eux seuls à qui on ne faisoit my ftere de rien.

En se faisant initier, il falloit, ce semble, oublier qu'on eut vêcu jusqu'alors, comme si en effet toute la vie de l'homme, qui n'est pas guidée par la Religion & par la sagesse, ou qui avoit éte trop dépendante des sens & des préjugés de l'enfance, n'étoit pas, à proprement parler, une vie, & n'en méritoit pas le nom. C'est ce que nous signifie le terme même d'Initiation, c'est-àdire, le principe, le commencement, & l'entrée de la

revera principia vitæ cognovimus. Neque folum cum lætitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi.

<sup>\*</sup> Cicero, de Legib. 2. Mysteriis ex agresti immanique vita exculti ad humanitatem, & mitigati sumus. Initia, ut appellantur, ita

vie, ainsi que Ciceron s'en explique dans l'endroit que j'ai cité. Il falloit commencer sur nouveaux frais, & compter pour rien tout le passé, qui n'avoit pas été animé de la vie de l'esprit.

Les Initiations aux Mysteres étant donc une Ecole, devoient renfermer tout l'essentiel & tout l'esprit de la Religion, dont ceux qui n'étoient pas initiez, ne voyoient que l'écorce & les dehors : c'est-à-dire, qu'elles renfermoient une explication de toute leur Théologie symbolique, & de toute la Mythologie payenne: une exposition de tous les principes de la Morale, qui devoit regler la vie des hommes, & de la fin qui leur étoit proposée comme le motif, & comme le terme de cette étude pénible, & de la pratique constante de tous les devoirs, où cette Morale les assujettiffoit.

Il se présente donc à examiner sur ce plan, Ce qu'on trois ou quatre choses dans les Initiations des verdansles Mysteres de Bacchus, & de la Mere des Dieux. Mysteres. La premiere, ce sont les Symboles qu'il nous importe de bien entendre, parce qu'ils renferment tout l'esprit des Mysteres. La seconde, ce sont les épreuves des Initiations, qui nous conduiront à une plus ample connoissance de leur morale; & la troisième enfin, ce sont les Mysteres de la Theurgie, qui avoient comme un double objet, ou une double fin, dont l'une concernoit la communication des esprits dès cette vie, dans les se-

crets de la Divination; & l'autre portoit ses vûës jusques sur l'état de l'ame après sa mort.

Des Symboles des Mysteres.

La Théologie symbolique avoit comme deux parties; l'une Physique, & l'autre Historique. La premiere regardoit la Divinité dans son essence, dans ses attributs, & dans ses effets, par où sa toute-puissance se manifeste aux hommes. La seconde renfermoit, comme dans un corps d'histoire ou de fables, certains évenemens, certains faits importans où la Religion avoit part, & qui concernoient, ou la manifestation des Dieux aux hommes, ou l'histoire des hommes qui s'étoient le plus signalez par leur pieté envers les Dieux, au nombre desquels ils avoient mérité d'être mis.

Comme il s'est trouvé, parmi les Anciens même, des Sçavans, tels que Macrobe, qui considerant la Théologie par rapport à cette partie Physique, ont rapporté tous les Symboles & toutes les Divinités du Paganisme, au Soleil, ou à cet Estre superieur, dont le Soleil n'est que le Hieroglyphe; il s'est trouvé aussi des Sçavans parmi les Modernes, qui ont rapporté à Mosse toute la Théologie historique, & toutes les Di-

vinités de la fable.

Huet , Prop. 4. cap. 10.

Le sçavant M. Huet s'attache à prouver fort au long, dans sa Démonstration Evangelique, que Moise étoit figuré dans la personne de tous vossius, de les Dieux; & Sephora son épouse, dans celle de de l'élai Lib. i toutes les Déesses. Vossius de son côté prétend cap. 30. aussi,

aussi, que Moïse étoit le Bacchus Arabique ou Indien, qu'il appelle Osiris ou Liber. Il le distingue de deux autres, dont il croit que le premier étoit Mitsraïm ; & le second, un des plus célebres Capitaines des Egyptiens. Pour prouver en-fuite ce qu'il avance, il compare l'Histoire de Moïse avec celle des Gentils de leur Dieu Bacchus.

L'un & l'autre de ces Sçavans ne manque pas d'apporter bien des raisons de convenance, qui ne sont pas toûjours concluantes à la verité, dont quelques-unes même sont trop generiques; mais qui dans leur tout, sont assez plausibles, & sont une espece de conviction. M. Bochard, dont la science n'est pas moins respectable, que celle des Lib. r. cap. deux autres, ajoûte aux raisons de Vossius de 18. col. 4454 nouvelles similitudes, & de nouvelles preuves de ressemblance, qui semblent fortisser son opinion. Il n'est pas neanmoins de son sentiment. En effet, si l'on considere que les Israëlites, dont Moise étoit le Conducteur, étoient generalement ennemis de toute la Gentilité: qu'après la mort de leur Legislateur, ils furent long-temps le fleau de leurs voisins, à qui ils ne se faisoient connoître que par des exemples de terreur, & par une hostilité qui n'épargnoit ni âge, ni sexe, il est d'autant moins vraisemblable, que ceux qui échapperent à leur glaive, ayent fait de Moise une Divinité qu'ils ayent adoptée, que c'étoit alors la coûtume chez tous les Peuples, qui Tome I.

avoient guerre les uns avec les autres, de charger d'imprécations & de malédictions les Dieux Indigetes de leurs ennemis, bien loin d'en faire un objet de véneration.

S'il m'étoit permis de parler après de si grands hommes, je croirois effectivement qu'on pourroit dire, qu'il se trouve plusieurs traits caracteristiques dans l'Histoire de Moise, que les Poëtes & les Historiens auroient pû adopter dans la suite du temps, & inserer dans la fable de leurs differens Bacchus, dont, selon leur coûtume, ils confondent toutes les actions en un seul. Mais s'il y a des traits dans cette histoire sabuleuse, qui conviennent à Moisse, il n'est pas le seul objet où tout se rapporte; & sans se donner beaucoup de peine pour la pénétrer, on y trouvera beaucoup de choses qui conviendroient encore mieux à Noé, à Abraham, à Joseph, & à beaucoup d'autres Législateurs particuliers anterieurs à lui. Il en est encore moins le premier & le principal objet; ainsi supposé que les Poëtes ayent pris quelque chose de son Histoire, & qu'ils ayent voulu le figurer dans leurs fables, ils l'auront confondu lui-même avec quelque autre plus ancien, qui faisoit une sensation plus generale, & qui les touchoit de plus près que lui.

Ce premier objet de la Théologie historique, ce sont nos premiers Peres Adam & Eve, qui sont incontestablement les premiers Législateurs, qui avoient un droit bien sondé de prescrire des

Loix, & de les faire observer. Ce sont eux, disje, qui sont désignez dans les Orgies, plûtôt que Moïse & Sephora. Je ne sçais si ce sentiment paroîtra particulier; mais il me semble bien fondé dans l'Antiquité, & dans le fonds même des Symboles & des Initiations des Orgies.

Saint Clement d'Alexandrie, dans fon Exhor- Clem Alexandrie, dans fon Exhor- Clem Alexandrie, dans fon Exhortation aux Gentils, nous assure positivement, que p. 11. l'Evasme des Bacchantes regardoit Eve comme la Mere de tous les hommes; cette Eve, qui fut séduite par le serpent infernal, & qui entraîna avec elle la perte de toute sa posterité. Voici ses paroles. «Ils célebrent, dit-il, Dionysius Mænolé « dans les Orgies de Bacchus; ils entrent dans une « espece d'enthousiasme & de sureur de Religion, « en mangeant des chairs toutes cruës; ils ont la « tête couronnée de serpens, en faisant le partage « de ces viandes coupées, & ils font retentir dans « leurs éjulations le nom d'Eve; cette Eve par « qui l'erreur & le péché sont entrez dans le Mon- « de. Le Symbole même des Mysteres Bacchi- « ques, c'est le serpent initié: & si l'on veut pénétrer la force du terme Hébreu, le mot Heve, " prononcé avec une aspiration forte, signifie la « femelle du serpent.«

Saint Clement d'Alexandrie ne nous dit point où il a puisé cette doctrine; mais il semble la supposer comme connuë, & tirée du fonds même des Mysteres. En effet les Orgies de la Mere des Dieux conviennent parfaitement à cette Eve,

Gen. cap. 3. que l'Ecriture nomme la Mere des vivans, & qu'on peut aussi appeller la Mere des Dieux dans.

qu'on peut aussi appeller la Mere des Dieux dans le sens de l'Ecriture, qui dit, que nous sommes le sens de l'Ecriture, qui dit, que nous sommes de la Déesse Vesta, ou Cybéle, dont le Symbole étoit la terre, conviennent parfaitement à cette Eve, l'Epouse de l'homme prévaricateur, à qui il fut dit pour lui & pour toute sa posterité, qu'il sens v. 19. étoit terre & poussière, & qu'il retourneroit en terre en poussière. Les Orgies de Cerés, d'Iss & d'Osiris, qui avoient appris aux hommes l'art de l'Agriculture, conviennent parfaitement à cette Eve, mere de Caïn, que l'Ecriture nomme un Labou
Gen. 4. v. 2. reur, Vir Agricola, & l'Epouse de cet Adam pécheur, à qui il sut dit, qu'en punition de son péché, la Terre ne lui produiroit que des ronces & des épines, & qu'il seroit obligé de manger son pain à la sueur de son front: Les Orgies de la Mere des Dieux, Reine des Manes, d'Hecate, Cerés, & Proserpine, Déesse des Enfers, conviennent parfaitement à cette Eve, qui par son péché, donna entrée à la mort, laquelle établit son Empire generalement sur tous ses Descendans, sujets à la Loy indispensable de mourir.

ble de mourir.

Le serpent initié dans les Mysteres de Bacchus & de la Mere des Dieux, n'a point un premier & principal rapport avec le serpent d'airain, ni avec les serpens de seu, que Dieu envoya dans Num. cap. le désert pour punir son Peuple, ainsi que le difent M. Huet & Vossius. Il faut remonter à une 214



origine plus éloignée, pour comprendre la figni-

fication de ce Symbole.

Le serpent a été dans tous les temps du Paganisme un Symbole de Religion. Il n'y avoit gueres de Simulachres de Divinités où il ne fût attaché. On le voit aux Egides de Pallas, au bâton de Jupiter & d'Esculape, au Caducée de Mercure, &c. Dans la plûpart des médailles, où il est représenté seul, il y est le Hieroglyphe de la Divinité. Il l'étoit en particulier d'Isis & d'Osiris, & de tous les Dieux ou Déesses, qui avoient rapport aux Orgies, & c'est pour cette raison qu'on en voit toûjours deux attelés au char de Cerés. Dans les Initiations, le ferpent faisoit un principal personnage; on en jettoit Jul Firmic, une figure dorée dans le sein des Initiés \* qu'on Relig, errore, retiroit ensuite par en bas. Les Bacchantes en cap. 2, couronnoient leurs têtes, & s'en faisoient des ceintures. On ne se contentoit point des peaux & des figures de serpens, il y avoit des serpens réels qui étoient enchantez & apprivoisez, comme celui que Daniel fit mourir; il y en avoit, Dan. cap. 14. dis-je, dans plusieurs Temples de Vesta, dans celui de la bonne Déesse à Rome, qu'on appelloit Dea salus, & dans presque tous les Temples à Oracles; on les Nourrissoit dans ces Temples, on les

<sup>\*</sup> Julius Firmicus Maternus, sap. 2. Sebasium colentes Jovem, anguem, cum initiantur, per sinum ducunt; adhuc primi erro-

ris vitia graffantur, & quidquid, hominem perdidit, colitur, & funesti anguis callida' crudelitas adoratur.

manioit sans crainte d'être blessé, parce qu'ils ne faisoient point de mal aux hommes, ainsi que l'assurent plusieurs Auteurs.

Suidas, "Opeis majelas

On ne doit pas être étonné que les Nations insensées, qui avoient transporté au Démon le Culte qu'elles devoient à Dieu, eussent fait un Symbole de la Divinité, de ce qui n'étoit que le Symbole du Démon. Car si les Orgies se rapportent à Eve & à nôtre premier Pere Adam, ainsi qu'il n'y aura peut-être pas lieu d'en douter par ce qui me reste à en dire; le serpent initié n'étoit qu'une figure du serpent séducteur: mais que le Démon attentif à profiter de l'ignorance & de la corruption des hommes, avoit fait changer, en un objet de véneration, au lieu qu'il ne devoit être qu'un objet d'horreur. J'ai vû nean-moins des gens habiles dans la science Hieroglyphique des Anciens, qui prétendent que dans la Théologie symbolique des premiers temps, il falloit distinguer deux serpens, Symboles de deux principes opposez; Symboles, l'un de Dieu, & l'autre du Démon. La preuve qu'ils en apportent, c'est qu'on voit le serpent attaché à toutes les Divinités bienfaisantes, qui ont rapport aux Orgies, & que dans la Sainte Ecriture même, le serpent d'airain étoit le Symbole du Liberateur. Cela pourroit encore se prouver par quelques médailles où l'on voit deux serpens, dont l'un dévore l'autre. Ce point mériteroit d'être éclairci par les Sçavans, & pourroit servir de clef pour expliquer plusieurs choses de la Mytho-

logie.

C'étoit un évenement trop considerable, que celui de la desobéissance de nos premiers Peres, qui avoit d'une part des suites trop funestes dans les effets du péché, & qui de l'autre, leur laissoit concevoir des esperances trop flatteuses, en consequence des promesses qui leur avoient été faites, pour ne pas conserver aux génerations futures la mémoire de leur chûte fatale, laquelle avoit été la cause de si grands maux, & l'occasion d'un plus grand bien. Dépositaires de la foy & de la révélation, reglant pour l'avenir, selonles ordres de Dieu, ce que les hommes devoient faire pour lui plaire; ils renfermerent sous divers Symboles, & dans l'usage de plusieurs pratiques saintes, ce qui devoit sans cesse leur mettre devant les yeux la perte qu'ils avoient faite, l'horreur du péché qui l'avoit causée, l'attente & les mérites d'un Libérateur, l'ordre de la vie surnaturelle & de la grace, avec les douces esperances de la gloire.

C'est ce que j'ai dit dès le commencement, qu'on pouvoit recueillir des Religions étrangeres, qui, toutes vitiées & monstrueuses qu'elles sont, nous fournissent encore assez de preuves, qu'elles se sont entées sur la véritable, où elles.

ont causé une affreuse alteration.

En effet, c'est ce qu'on peut inferer des sables emblematiques de la Mythologie, dont la plû-

part ont rapport aux Orgies, qui font toutes allusion à ces premieres & grandes vérités. Minerve mettant entre les mains de Pandore (a) la boëte fatale, ou confiant aux filles de Cecrops le panier dans lequel étoit renfermé Erychton, avec défense de l'ouvrir, ne nous représente-t-elle pas le précepte qu'un esprit de curiosité & d'orgueil fit transgresser? Le serpent Python poursuivant Latone sans relâche pour dévorer son fruit, n'est-il pas une figure des embûches que le serpent infernal tendit à Eve? Saturne dévorant ses enfans, à l'exception de Jupiter, & des autres qui furent sauvez par le bruit que faisoient les Corybantes dans leurs Orgies, ne marque-t-il pas le tort que sit le premier homme à sa posterité, & Dieu appaisé en quelque sorte par le repentir de nos premiers Peres, & par le Culte établi pour le fléchir? Toutes sortes de maladies qui causent la mort, sortant de la boëte de Pandore: (b) cet enfant, moitié

(a) Pausanias dans ses Attiques, fait mention d'une statuë de Minerve, qui éroit à Athenes dans le Temple des Vierges confacrées à son service. Dans la description qu'il fait de cette statuë, » au bas de la lance qu'elle » tient à la main, est un Dragon, » dit-il, qu'on pourroit penser » être Erychton. Sur le pied d'estal, continuë-t-il, on voit tran vaillé en bas relief tout ce qu'on » raconte de la naissance de Pandore, qu'Hessode & les autres

» Poëtes disent avoir été la pre» miere de toutes les semmes. Si on veut résléchir sur les paroles de cet Auteur, on pourra y découvrir qu'elles peuvent servir à autoriser le sentiment que j'ai, que les fables de Minerve, de Pandore, de Cecrops & d'Erychton, sont une alluson maniseste à la premiere origine des hommes, à la chûte de nos premiers Peres, & aux Mysteres de nôtre Religion.

(b) Antigone Carystien, au chap.

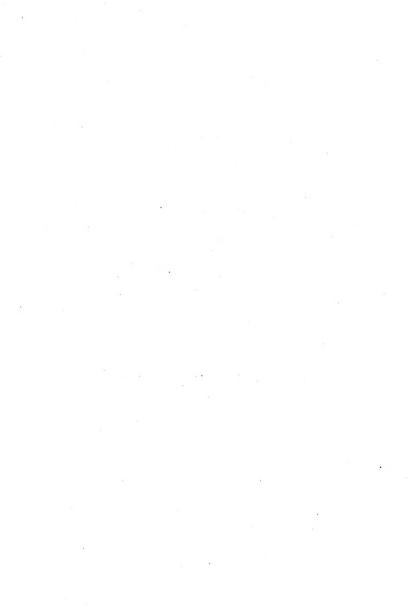



moitié homme & moitié serpent, qui se trouva dans le panier de Cecrops quand elles l'ouvrirent, & dont le Symbole étoit encore conservé dans les Initiations des Mysteres: Cadmus & Hermione metamorphosez en serpens pour avoir violé le Temple de Minerve: Les Législateurs, ou les premiers Auteurs de l'origine de quelques Peuples, comme Cecrops, Erychton, & cette femme dont les Scythes se disoient être descendus, & qu'on suppose tenir de l'homme & du serpent: Les hommes sortis des dents du Dragon, qui s'entre-détruisent aussi-tôt qu'ils sont nez, ne nous signifient-ils pas les tristes & funestes effets du péché originel, & le désordre de la concupiscence? Até chassée du Ciel : L'Arbre du jardin des Hesperides , gardé par un Dragon toûjours veillant, ne font-ils pas des allégories de nos premiers Peres bannis du Paradis de délices, & privez du fruit de l'Arbre de Vie, auquel ils ne purent plus toucher après leur faute? Enfin Hercule étouffant deux Dragons dans son berceau,

chap. 2. de son Recuëil d'Histoires merveilleuses, ne dit pas comme les autres Auteurs anciens, que les filles de Cecrops en ouvrant la boëte, que Minerve leur avoit consié, eussent trouvé qu'Erychton sut moitié homme & moitié serpent, mais seulement qu'elles virent cet ensant entouré de deux serpens. C'est ce qu'on peut encore observer sur quelques médailles, où l'on voit au-dessus du

panier des Orgies appellé Cysla, un enfant, & un ou deux serpens; ce qui sonde une nouvelle preuve, que le serpent des Orgies sait allusion à la faute de Pandore, la premiere de toutes les semmes selon les Payens, ou pour mieux dire, à la chûte de nos premiers Peres, & au miserable état où le péché originel avoit réduit leur posterité.

triomphant de l'Hydre à sept têtes, Symbole remarquable à cause du Dragon de l'Apocalypse; le même Hercule descendant aux Ensers, & enchainant le Cerbere: Apollon vengeur de Latone, & perçant le serpent Python \* de ses slêches: Minerve triomphante de Meduse par le moyen de Persée, ne sont-ils pas allusion à la victoire que le Rédempteur devoit remporter sur le Démon & sur la mort?

Je pourrois encore trouver d'autres emblêmes qu'il seroit facile d'appliquer à ce Libérateur; la sagesse incrée, dont la Géneration éternelle, sigurée dans la naissance de Minerve, sortant du cerveau de Jupiter, étoit aussi désignée pour le temps dans les prédictions des Sibylles, dans la Vierge qui devoit enfanter, & à laquelle les Druydes avoient érigé des Autels. Qui sçait même si la jeune Vesta, la jeune Isis, Minerve, Diane, Proserpine, Venus Uranie, Dictynne, Britomar-

\*Le serpent Python est évidemment le Symbole du Démon, selon le système des Payens même, si l'on considere que Pesprit de Python est le principe de la Divination des Gentils, laquelle étant un estet de la Magie, ne pouvoit être que l'ouvrage du Démon. Il est vrai qu'Apollon étoit aussi, selon les Payens, le Dieu de la Divination; & que toute la Divination des Gentils se réduisant la magie, l'esprit d'Apollon, & l'esprit de Python, n'étoient dans le fonds qu'un même esprit & un même principe. Il paroît neanmoins manisestement par la fable d'Apollon, qui perce le serpent Python de ses ssèches, & qui triomphe de cet ennemi; que c'étoient dans l'origine deux principes opposez, dont Apollon nous met devant les yeux ce Libérateur, qui est le Soleil de justice, Auteur de ces lumicres pures, qui ont éclairé les Prophetes, & qui a été lui-même l'objet de leurs Propheties.

tys, Dea salus, ou la bonne Déesse, qui sont la même Divinité sous plusieurs noms, & dont la virginité étoit si vantée: Si la Vierge, qui est au nombre des Signes célestes dans le Zodiaque, n'étoient pas des ombres & des figures énigmatiques de cette Vierge sans tache, laquelle devoit mettre au jour le Rédempteur du Monde sans préjudice de sa virginité; Et si cette prosession de chasteté si bien marquée dans tous les temps, n'étoit pas instituée pour faire honneur en quelque sorte à cette virginité, qui contre toutes les regles de la nature, devoit être séconde?\*

\* Depuis peu il m'est tombé entre les mains quelques manuscrits composez par des Missionnaires, qui ont passé une longue suite d'années à la Chine, où ils se font rendus très-habiles dans la Langue, & dans la connoissance des caracteres anciens de cet Empire. Ce sont de petits Traités faits fur quelques endroits extraits des cinq Livres Classiques, lesquels renferment tout le précis de la Religion ancienne des Lettrés, que les Chinois respectent, comme nous respections les Livres de Moise, & dans lesquels ils reconnoissent une Antiquité si vénerable, qu'ils ne les croyent pas moins anciens que leur Monarchie. Dans ces Extraits, il est parlé d'une Mere Vierge & de son Fils, d'une maniere si caracrisée en tant de points, qui ont Foort avec ce que nôtre Reli-

gion nous en enseigne, qu'il semble qu'on ne puisse les méconnoître. Supposé que ces Extraits susfent fidelles & bien authentiques. rien ne soûtiendroit mieux mon fystême sur la Mythologie. J'espere que dans la fuite ces Missionnaires mettront au jour leurs déconvertes & leurs connoissances. & qu'ils leur donneront, & la juste étenduë, & la certitude qu'elles méritent. Alors les lumieres qu'ils donneront au Public fur la Religion des premiers temps, auront d'autant plus de force, qu'ils les auront prises dans des monumens existans, & confervez avec soin depuis les temps les plus reculez, & qu'elles paroîtront dérivées d'une source bien plus fure, que ne le sont des restes de coûtumes, que la barbarie des Ameriquains a beaucoup alterées.

La Vierge Mere du Rédempteur, a un rapport si essentiel avec le Rédempteur même, qu'il y a bien de l'apparence que l'un & l'autre furent compris dans la révelation, qui fut faite à nos premiers Peres du Mystere de la Rédemption; de sorte que ce Mystere fut non seulement révelé en substance, mais encore avec quelques-unes de

ses circonstances principales.

J'ai déja remarqué dans l'Article de la Pyrolatrie, qu'on distinguoit deux Déesses Vesta; l'une, la Mere; l'autre, la Fille: que ces deux personnes confonduës sous le nom de la Mere des Dieux, l'étoient aussi dans presque tous les autres noms qu'on donne à cette Mere des Dieux; de sorte que dans la Mythologie on trouve deux Vesta, deux Isis, deux Cerés, deux Rhées, deux Ops, deux Cybéles, &c. J'ai dir, que celle qui est supposée être la Fille, est regardée comme faisant profession d'une virginité si parfaite, que cette virginité fait sa plus excellence prérogative. On attribuë à celle-ci deux places dans le Ciel, l'une dans le Zodiaque au Signe de la Vierge, & l'autre dans la Lune, dont on a fait une Divinité, à qui la chasteté étoit en singuliere véneration; mais cette virginité étoit jointe à une sorte de fécondité, comme le porte le nom d'Erigone \* qu'on

enimad audiendum alienius,quanx eam Virginem vocari, quæ ab infigni & excellentislimo partu nominatur? Quisquis enim Græcæ Linguæ non est imperitus "do"

<sup>\*</sup> Gorpeius Becanus, Libs 4. cui Titul. C. rovia. Dicitur autem hac Virgo nomine prorfus admirabili, & tali ut in se dno maximè contraria concludere videatur. Quid



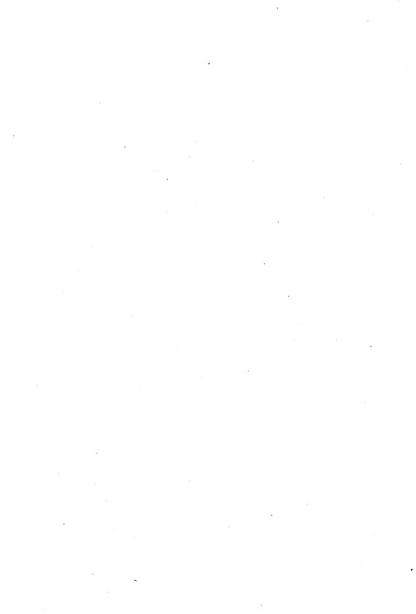

lui donne. Cette Vierge du Zodiaque n'étoit pas seulement représentée, comme on la dépeint encore, tenant un épy à la main, qui est un des Symboles d'Isis & de Cerés; on la représentoit anciennement avec un enfant qu'elle allaitoit, ainsi qu'on la voit encore dans un Antique que j'ai fait graver. Vesta, fille de Saturne, quoique Vierge, étoit nourrice de Jupiter. Venus Uranie, qui étoit Vierge aussi, étoit Mere de l'Amour; & cette Isis, sur la tête de qui on voit un croissant, est souvent peinte, allaitant Horus Apollon sous la forme d'un enfant qu'elle tient entre ses bras, & sous la forme d'un Taureau, ou du Dieu Apis.

Bacchus est le même qu'Horus: mais Bacchus dans la Mythologie, est aussi appellé le fils d'une: Vierge. Bacchus n'est pas plûtôt né, que Mercure le porte à des Nymphes pour le nourrir. Or, par le nom de Nymphe, on entendoit dans l'Antiquité les personnes du sexe qui n'ont jamais ensanté. Cœlius Rhodiginus \*, sur quel-

Erigonem audit, satis intelligit ab excellentia sobolis, sive partus nomen derivari: nam 2/105 7 1/1000 1000, id est, legitimum filium significat, non adoptivum, non putatitium, non illegitimum, sed propriè cuique, & naturaliter suum.

\* Calius Rhodigin, Lett. Antiq. Lib. 7. cap. 15. At Dionyfius meus quem Latini tui, in fecundo Alexandri gestorum, Jove, ac Cora fatum reddidere, qualifnam tibi videtur? Aut quam putasesse Coram istam? Ego... demum resupinata Librorum Sylva, hæc proruisse sum visus. Coram quidem varse capi in Audoribus; primumque, Molossorum gentem co nomine puellas decenter forma conspicuas nuncupare, proptereaque corumdem Rex Ades, sive Aidoneus, uti estapud Plutarchum, filiam appellavit Coram, quana

ques Auteurs qui ont écrit la vie d'Alexandre, & où il est dit, que Bacchus est né de Jupiter & de Cora, demande ce que c'étoit que Cora, & l'explique. Les Auteurs ont pris, dit-il, ce mot en divers sens. Car premierement, la Nation des Molosses appelloit ainsi les filles, qui étoient remarquables par une beauté pudique & modeste: c'est pour cela que le Roy de cette Nation, Ades, ou Aidoneus, ainsi que le nomme Plutarque, donna le nom de Cora à sa fille, que Pyrithoüs s'essorça d'enlever. Mais Eustathe, ajoûte-t-il, a remarqué que Cora se prend toûjours pour une Vierge, du Grec and To repeir, ce qui signisse orner & purisser, l'un & l'autre convenant parsaitement à cet âge pur & sans ta-

rapere adortus sit Pyrithous. Sed & pro Virgine capi Coram adnotavit Eustachius and TE Kopeiv, quod ornare indicat, fed & repurgare quorum utrumque ætati congruit incorruptæ, ac puræ... .... Disparari tamen ab Cora & Partheno Nympham, invenias: quippe Parthenon intelligent infciam prorfus virilis concubitûs; Nympham, quæ paulò ante viro juncta, nondum tamen pepererit, Gynen verò dicunt quæ Partum jam susceperit. Verum & Coras Poetæ Naves dicunt Protoploos, id est, primum in aquam conjectas, tamquam planè Virgines fint. Coram item Græci pupillarn in oculo vocant ..... Proferpinam ita ab Græcis nuncupari nemo in litteris tam feriatus qui nesciat.

...... Scribit Clemens Jovem commutatum in anguem intulisse Proferpinæ filiæ vicium, unde sit natus Dionysius, quo argumento etiam Sabaziorum mystica Draconem præferunt in orbem complicatum. Hinc & Poetæ, Draconem Tauri patrem dùm concelebrant, symbolicè opertèque Jovem innuunt ex quo & filia natus sit hic, Tauri speciè. Quare ab Lycophrone Taurum vocari scimus.

\* Cc prétendu Roy des Molosses, Ades, ou Aidoneus, est le Pluton de la fable, le Dieu des Enfers: & ce nom Aidoneus paroît formé d'Adonai, qui est l'un des noms du vrai Dieu dans la Langue Hebraïque.

che. Rhodiginus apporte quelques autres explications du mot Cora, dont la plus propre est, que chez les Grecs, on nommoit ainsi la prunelle de l'œil, qu'on peut appeller Vierge en ce sens, qu'elle ne peut sousser la moindre tache, & que la moindre chose la blesse. Cet Auteur ajoûte ensuite, que personne de ceux qui sont tant soit peu versez dans les Lettres, n'ignore qu'on donnoit le nom de Cora à Proserpine, & que Bacchus étoit fils de Proserpine & de Jupiter. C'est du nom de cette Déesse Cora, Vierge & Mére de Bacchus, qu'ont sans doute été nommez les Corybantes; & c'est ce que Strabon a strabo, Lib. presque conjecturé, quand il fait venir ce nom de 10. P. 322. celui de raegu qu'on donnoit aux jeunes filles, parce que les Corybantes en portoient les habits. Proserpine est la même Divinité que Diane,

que Minerve, que la jeune Vesta, & la jeune Îsis, à qui la chasteté étoit en si grande recommandation. Saint Clement d'Alexandrie a écrit, que Jupiter s'étant déguisé en serpent, lui fit violence, & qu'il en eut Bacchus, autrement Dionysius; que c'est pour cette raison que dans les Orgies de Sabazius, le serpent entortillé étoit le Symbole des Mysteres. C'est pour cette raison aussi que les Poëtes, lorsqu'ils célebrent dans leurs vers le Dragon, pere du Dieu Taurus, ou Bacchus, ils désignent manifestement Jupiter, duquel & de sa sille Proserpine, Bacchus est né sous la sorme d'un Taureau : ce qui fait voir en-

core, que Bacchus, Horus & Apis, étoient la même Divinité.

N'y a-t'il donc pas assez de fondement pour dire, que dans toutes ces sables allégoriques de la Théologie Symbolique des premiers temps, sont sigurées l'une & l'autre Eve, dont la premiere, Mere de tous les hommes, sur aussi satale à sa posterité, que la seconde lui sut utile par sa Virginité, laquelle mérita en quelque sorte de donner au monde un Libérateur? On doit observer aussi, que dans les Livres saints, la Lune est le Symbole de cette Vierge, comme elle l'étoit dans l'Antiquité prophane de celle dont je viens

de parler.

Bacchus, Apollon-Horus, & Apis, qu'on voit allaitez par Isis, étoient le Soleil dans l'Antiquité prophane. Ne pourroit-on pas dire, qu'ils étoient le Type du Libérateur, lequel est le vrai Soleil de Justice ? Mais si Bacchus, Horus & Apis, sont des figures du Libérateur, il sera facile d'expliquer la double naissance de ces Dieux: pourquoy dans les Mysteres on pleuroit d'abord leur mort, & on célebroit ensuite leur résurrection? Pourquoy on représentoit Apis sous la forme d'un Taureau, entre les cornes duquel on voit un globe signifiant la Lune, sur lequel sont représentez Ofiris & Isis sous la forme de moitié hommes & moitié serpens, & au col de qui on attachoit une croix Isiaque, ou Hermetique? Pourquoi dans la figure symbolique d'Horus, on le représente, tenant

tenant une longue croix à la main, surmontée d'une tête d'Eprevier, Symbole de la Divinité, avec une équerre, Symbole de la Justice, & le Lituus, ou Bâton Augural, Symbole du Sacerdoce : pourquoi enfin on représentoit aussi Bacchus avec un Thyrse formé en croix, comme je le montrerai cy-après, en parlant de ce Symbole, qui étoit sacré chez les Egyptiens. Ces figures font parlantes, & les Symboles paroissent s'y expliquer par eux-mêmes.

Goropius Becanus \* parlant de la fécondité Goropius Bed'Erigoné, ou de la Vierge du Zodiaque, trouve dans l'épy qu'elle tient à la main, un Symbole magnifique, pour représenter le Libérateur, qui devoit être le Pain descendu du Ciel, le Pain de vie, le Pain des forts. Pourquoi ne dirions-nous pas, que dans Bacchus qu'on prend souvent dans

\* Gorotius Becanus, Lib. 4. cui Titulus Chronia. Quid inter cætera illo mirabilius, stellam illam, quæ nascente Christo in Oriente erat prima magnitudine insignis, & ad femina Virginis collocata, à Chaldæis nomen accepitle, quo illud fignificatur, quod latinus diceret, signum cibi sustentantis confirmantis & elevantis .... Quis hic non admiretur præcipuam hanc stellam, cum Christo nascente exorientem, hoc nomen obtinuifse quo indicaretur eum, qui nasceretur, cibum esse elevantem, fustentantem atque confirmantem ..... bene igitur Asimon, Ala-

cel, Alimech, nominatur stella hæc, quam sanur Græci, Latini spicam vocaverunt, eâdem, quam expolui ratione, eo quod spica non solum cibus sit, sed cibus vivus, è quo rursus alius, & alius cibus nasci queat, & ita cibus fieri perennis, ac perpetuo hominem sustentans ..... Nec ociosè aut frustra Virgo hanc spicam manibus fuis tenet, eo quod cibus ille de pura Virgine nasceretur, quo comesto ad Libram justitiæ æternæ procederemus, nihil amplius veriti condemnationem, Christo longè peccatis nostris præponderante.

Hh

Tome I.

l'Antiquité pour le vin même, comme Cerés:

pour le froment, étoit aussi désigné celui, qui devoit être le vin, lequel engendre les Vierges? Et que dans l'oblation du pain & du vin, laquelle étoit un Symbole de l'Eucharistie dans la Loy de nature, qui se trouvoit aussi le même dans les mysteres de Cerés & de Bacchus, étoit représenté en figure ce Sacrifice perpétuel, dont Jesus-Christ nous a donné la réalité, & où il est lui-même l'Hostie & le Sacrificateur? Ceci n'est point contraire à ce que j'ai dit cy-dessus des Bacchanales des Anciens ; car quoique le vin dans ce sens, paroisse devoir être de l'essence de ce Sacrifice, il est constant néanmoins, par le témoi-Justin. Afor gnage de saint Justin, que dans les mysteres de Christ. p. 98. Mithra, où ce Pere prétend trouver une ressemblance avec l'auguste Sacrement de nos Autels; on ne faisoit pourtant cette oblation qu'avec du pain, & une coupe d'eau; & il est probable que

log. 2. pro

l'usage du vin. Tout ceci peut être confirmé par un passage que M. Huet rapporte d'un ancien Auteur Arabe. \*

c'étoit la pratique des Nations qui n'avoient pas

Huet. in Origen. Opera, tom. rot. part. 2. col. 2.

> \* Huet in Origenis Opera, tom. 2. Not. Part. 2. Col. 2. Hos fefellit Albumazar vetus Astrologus Arabs, qui Imagines recensens, quæ cum Virgine ascendunt (juxta Persarum, Indorum & Ægyptiorum doctrinam, qui cum fingulis fignorum decanis Imagines qualdam ascendere figura

bant ) in primo Virginis decano Virginis Imaginem collocat formolæ, puerum gestantis & lactentis. Nutrit puerum, inquit, in loco qui dicitur Abrie, & vecat ipfum puerum quædem gens Jefum, cujus interpretatio est arabice Eice, & ascendit cum ea stella Virginis æterna.

M. Huet, dans ses Notes sur Origene, parlant au sujet des Astrologues, qui avoient prétendu former l'horoscope de Nôtre - Seigneur Jesus-Christ sur la disposition du Ciel, dit ces paroles remarquables: «Ils ont été trompez par Albu- « mazar ancien Astrologue Arabe, qui faisant la « description ou le dénombrement des Images, « qui montent avec la constellation de la Vierge; « (fuivant la doctrine des Indiens, des Perfes, " & des Egyptiens, lesquels supposent certaines « Images, qui montent à chaque décan, c'est-à-« dire, à chaque dixiéme degré des Constellations) « place au premier décan de la Constellation de « la Vierge du Zodiaque, l'Image d'une Vierge « fort belle, qui tient un enfant qu'elle allaite. « Elle nourrit l'enfant, dit l'Auteur Arabe, dans « un lieu, qui s'appelle Abrye, & une certaine « Nation donne à cet enfant le nom de Jesus, ce « qui est interpreté en Arabe Eice, & l'Etoile éter- « nelle de la Vierge monte avec cette Image. « M. Huet a raison de blâmer ces faiseurs d'horoscope; mais il s'ensuit néanmoins des paroles de cet ancien Auteur Arabe, que cette Vierge nourrissant un enfant, étoit dans l'ancien système astronomique des Perses, des Indiens, & des Egyptiens; & que les Chrétiens de son temps, qu'il désigne par ces paroles (une certaine Nation) croyoient que l'enfant, que nourrit cette Vierge, étoit Jesus, ou le Type de Jesus, le Sauveur du Monde, d'où il nous est aisé de conclure, qu'il

avoit été figuré dans les Orgies des Anciens.

Quoiqu'on ne puisse peut-être pas pénétrer si avant dans les vestiges qui nous restent de la Rerium, Hist. ligion ancienne des Sauvages, quelques-unes de leurs fables désignent néanmoins un Dieu Créateur, & un Dieu réparateur. Mais celle qui a le plus de rapport à la Mere des Dieux des Orgies, c'est cette semme chassée du Ciel dont j'ai déja parlé, & à qui ils rapportent l'origine des hommes. Les Hurons la nomment Ata-entsic: c'est un nom composé d'Ata, qui désigne la personne, & de Entsi, qui, dans la composition, signifie un excès de longueur, ou d'éloignement de temps & de lieu, ou qui est un superlatif en matiere de bien ou de mal. Ce nom d'Ata n'est point difsebien ou de mal. Ce nom d'Ata n'est point different de l'Ata ou l'Até d'Homere, & de l'Atté de l'Evasme des Bacchantes. Cette semme est l'ayeule de Tharonhiaouagon leur Dieu, qu'ils supposent être né aussi dans le temps, & avoir vêcu parmi les hommes; mais bien disserente de son petitfils, qui ne cherche qu'à faire du bien; elle est d'un très-mauvais naturel; elle ne se nourrit que de la chair des serpens & des viperes; elle préside à la mort; elle succe elle-même le sang des hommes, qu'elle fait mourir de maladie & de lan-gueur; elle est la Reine des Manes, qui lui doi-vent le tribut de tout ce qui a été enseveli avec leurs corps, & elle les oblige à la divertir en dan-fant devant elle; car ils mettent toute la félicité dans ces danses, qui ayant été un des principaux

devoirs du Culte religieux, doivent aussi avoir été l'objet de la Béatitude.

Ne diroit-on pas en effet, que dans cette femme d'un mauvais naturel, qui ne se nourrit que de la chair des serpens, & à qui tous les hommes vont faire hommage après leur mort, qu'on voit cette Eve pécheresse, laquelle écouta trop facilement les discours seducteurs du malin esprit, qui lui parloit par la bouche du serpent, & qui par-là donna entrée à la mort, dont son péché fit à tous ses enfans une nécessité & une Îoy ? Il est remarquable d'un autre côté , qu'ils ne nomment entre leurs Divinités humanisées, que cette femme, & son fils ou petit-fils, sans faire aucune mention de pere, par où il femble qu'ils ont confondu comme les Anciens, l'une & l'autre Vesta, ou pour mieux dire, l'une & l'autre Até.

Je dis l'une & l'autre Aié; car, comme les noms de la Mere des Dieux conviennent à l'une & à l'autre Eve, on peut dire la même chose du nom Até en particulier. Non seulement c'étoit le nom de cette Eve coupable, qui fut chassée du Ciel, mais c'étoit encore le nom de celle qui étoit Vierge; & il y apparence que c'est de ce mot Até qu'ont été formés ceux d'Atté, Athene, Athena, Athrena, Athrena, premiers noms \* de

<sup>\*</sup> Phornutus ou Cornutus, dit ver l'étymologie du nom de Miqu'il est très-difficile, à cause de nerve, qu'il appelle Athrena. On peut dire la même chose de

Minerve: ceux d'Atergatis, Adargatis, Athargatis,

Athara, Athyr, Astur, Astarte, noms de la Déesse de Syrie. Acte, Attis, Actea, Attica, \* sont des mots dérivez de la même racine, & se rapportent tous au temps de Cecrops l'époux de Pandore, c'est-à-dire, au temps de nos premiers Peres, au temps d'Adam, dont le nom signifiant l'Homme, convenoit à l'Epoux & à l'Epouse, & a pû être appliqué à des hommes & à des femmes; mais qui aura été rendu méconnoissable par les mots avec lesquels il sera entré dans la composition, & par d'autres alterations, lesquelles font néanmoins assez ordinaires & faciles, y ayant mille exemples du changement de l'A en E, du D en T. Atahocan est le Dieu Créateur dans l'histoire fabuleuse des Algonquins. Dans celle des Thevet Cos- Bresiliens, il est aussi fait mention d'un certain mogr. Univ. Liv. 21. ch. Ata, Devin très-célebre, dont ils racontent bien des choses qui sont au-dessus des forces humaines, & qui étoit le petit-fils d'une Vierge, laquelle l'avoit mis au monde sans préjudice de sa

Du Creux, Hift. Canad. Lib. I.

presque tous les noms des Dieux; car les étymologies qu'on en a faites, étant beaucoup posterieures au temps où ces noms ont été donnez, doivent avoir été presque toutes fautives.

\* Pausanias fait Actée premier Roy d'Athenes, & lui donne pour Successeur Cecrops, qu'il suppose avoir été son Gendre. Et il dit que du nom d'Attis, fille de Cranaus, qui succéda à Cecrops, le pais des Atheniens fut nommé Attique, au lieu qu'il s'appelloit auparavant Actée, du nom de fon premier Roy. Mais comme le torrent des Auteurs fait Cecrops premier Roy des Atheniens, il faut qu'il ait eu aussi le nom d'Actée, nom qui paroît dérivé de celui d'Adam, & qui convient fort bien à celui que nous avons supposé être le même que nôtre premier Pere.

Virginité. Ce n'est pas le seul exemple qu'il y ait en Amerique d'une Vierge Déesse. Les Peuples du Pérou en avoient placé une dans l'air, qui étoit la Dispensatrice des pluïes, & des autres influences du Ciel. On trouve encore dans leur Histoires quelques restes de Poësie, où il en est Reales, Lib. fait mention. Chez les Peuples des Isles Espagnoles, un des noms de la Mere des Dieux est ce- Lil. Gr. Gylui d'Atabeira, qui paroît être dérivé de celui Deor Synt.20 d'Atabirius qu'on donnoit à Jupiter.

Garcilailo &

de Jove,

Le Serpent a quelque chose de mysterieux chez tous les Idolâtres des Indes Orientales, de la Chine & du Japon, comme chez les anciens Payens; c'est aussi la même chose chez tous les

Sauvages de l'Amerique.

Le Pere Bouchet, dans une de ses Lettres à M. Huet Evêque d'Avranches, dit, qu'il est rappor-nantes & c té dans l'Histoire des Indiens : « Qu'un fameux « Missions de la Comp. de Je-Serpent nommé Cheien, s'apperçût que l'Arbre « sus, 9. Re-cueil, 1, Lete de vie avoit été découvert par les Dieux du se- «tre, cond Ordre. Comme apparemment on avoit . confié à ses soins la garde de cet Arbre, il conçût une si grande colere de la surprise qu'on lui « avoit faite, qu'il répandit sur le champ une « grande quantité de poison. Toute la terre s'en « ressentit, & pas un homme ne devoit échapper « aux atteintes de ce poison mortel; mais le Dieu 🗸 Chiven eut pitié de la nature humaine, il parut sous la forme d'un Homme, & avala sans fa- ... con tout le venin, dont le malicieux Serpent

mayoit infecté l'Univers. Le Libérateur est assez bien désigné dans cette sable, aussi-bien que la chûte generale des hommes; mais le Libérateur est encore mieux marqué dans le Sacrisice, que les mêmes Indiens sont d'un Mouton, & où (dit le Pere Bouchet dans la même Lettre) on récite une espece de priere, dans laquelle on dit à haute voix ces paroles: Quand sera-ce que le Sauveur naistra? Quand sera-ce que le Rédempteur paroistra? Le Pere du Tertre, le Ministre Rochesort, le

Le Pere du Tertre, le Ministre Rochesort, le Pere le Breton, & plusieurs autres Auteurs, assurent, que les Sauvages Meridionaux ont à peu près les mêmes idées qu'on a dans les grandes Indes, touchant le Dragon qui veut dévorer la Lune pendant son éclypse; ce qui semble dénoter quelque mystere symbolique, de la même manière que le bruit que sont les uns & les autres avec leurs Maraca, ou bien en frappant sur des écorces, sur des tymbales, ou des chaudrons, désigne manisestement un Culte religieux, qui est un reste de celui des Corybantes.

Hist. Nat. des Antilles, Traité 7. ch. I. §. 3.

» Quand il se fait une Eclypse de Lune, dit le » Pere du Tertre, ils (les Caraïbes) s'imaginent » que le Maboya (c'est-à-dire le Démon) la man» ge. Ce qui fait qu'ils dansent toute la nuit, tant » les jeunes, que les plus âgés, les semmes, que « les hommes, sautelant les deux pieds joints, une » main sur la tête, & l'autre sur la fesse, sans » chanter; mais jettant dedans l'air certains cris lu» gubres & épouvantables. Ceux qui ont commencé

mencé une fois à danser, sont obligez de con-« tinuer jusqu'au point du jour, sans oser quitter « pour quelque nécessité que ce soit. Cependant « une fille tient en sa main une calebasse, dans « laquelle il y a quelques petits cailloux enfermez, « & en la remuant, elle tâche d'accorder sa voix «

groffiere avec ce-tintamarre importun. «

L'Inca Garcilasso dit, que les Peruviens s'ima-ginoient que la Lune tomboit alors en défaillan-Reales, Lib. ce, en danger de se laisser mourir. Ils ne se con- 2. cap. 23. tentoient pas de faire beaucoup de bruit, de prieres, & d'autres cérémonies superstitieuses, pour l'exciter à fortir de cet état de langueur ; mais ils frappoient encore les chiens pour les faire crier, parce qu'ils étoient, dit-il, persuadez, que la Lune les aimoit, & qu'elle se laisseroit toucher en les entendant aboyer. Les Anciens eussent-ils pensé autrement de leur Diane chasseresse?

Ce sont aussi les mêmes idées à peu pres dans l'Amerique Septentrionale ; & un ancien Missionnaire, à ce qu'on m'a assuré, avoit appris des Hurons, qu'ils avoient anciennement chez eux

& la même opinion, & le même usage.

Dans l'Astronomie on appelle les nœuds, où se forment les Eclypses du Soleil & de la Lune, la tête & la queuë du Dragon. Seroit-ce ce qui auroit fondé l'opinion ridicule des Indiens, qui croyent qu'un Dragon veut les dévorer, & qui dans cette persuasion font alors & beaucoup de prieres, & un grand bruit de tambours & de Tome I.

chaudrons pour l'appaiser, ou pour l'effrayer? Les Anciens avoient aussi dans l'idée, \* que le Soleil & la Lune souffroient pendant ce temps-là; & pendant que les Magiciennes faisoient leurs opérations magiques, ils se persuadoient la secourir avec leurs Cymbales d'airain, qui retentissoient alors de tous côtés. Pour moi, je crois entrevoir un reste de l'esprit de la Religion des Corybantes, dans le son de ces Cymbales consacrées aux Orgies, & au Culte de Cerés & d'Isis. Les premiers Auteurs du Culte Religieux auroient-ils voulu que les Eclypses sussent des Epo-

\* Cœlius Rhod. Le&t. Ant. Lib. 19. cap. 10. Æs porro in facris & excantationibus magnam habuisse Veteribus auctoritatem ac vim, scribit Theocriti Interpres in Poetæ Pharmaceutria, proptereàque in Lunæ deliquiis adhiberi folitum nai o'mi rois naroinoperois, id est, & hominum morte: purius enim cæteris habebatur και ά ελασικόν τη μιασματων , id est, pollutionum expiatorium. Inde eo utebantur in Purificationibus universis, ut in Libro de Diis scripsit Apollodorus. Q in & Coræ seu Proserpinæ Sacerdos Athenis Æneum pulsare in-Acumentum affuerat, quod nxesov vocant. Apud Laconas Rege defuncto lebetibus obtinnire fuit veteris instituti..... Æris porro fonos, ceu rem potentissimam multis rebus Græcorum vetustissimos adhibuisse palam est. Cur vero æris dissono crepitu. defi-

cienti Lunæ auxiliarentur Antiquiores, quod & Manilius fignificat, fed & Ovidius:

Te quoque Luna traho, quamvis Temesaa labores, Æra tuos minuant.

Alexander etiam rationem affert ejulmodi; æs & ferrum, inquit ... quatiunt mortales, quod inde abigi dæmonas creditum sit, quo tempore sydera hæc vim suam ad terras non perducant, quæ hominibus profit, & improbos retrudat dæmonas. Moris hujus item meminit Titus Livius ab Urbe condita 26. Campanorum Imbellis multitudo, cum aris crepitu, qualis in defectu Lunæ filenti nocte fieri solet, edidit clamorem. Et ut Plinium præteream, etiam Thebaidos fexto Papinius: procul auxiliantia gentes æra crepant, &c.



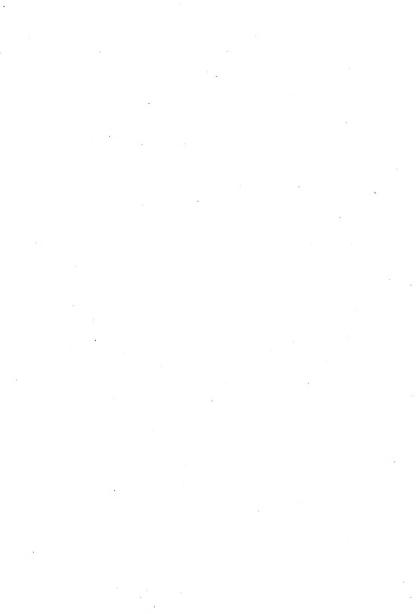

ques, qui sous les idées énigmatiques d'un Dragon, lequel veut dévorer la Lune & le Soleil, rappellassent à l'esprit des hommes les essorts que l'esprit de ténebres a fait pour les perdre; le suc-cès qu'il eut en trompant nos premiers Peres, & la victoire que devoit remporter sur lui un Li-

bérateur, né d'une Mere Vierge?

Ce qu'il y a de certain, c'est que saint Jean Apocal, capt dans son Apocalypse, nous représente la même 12. chose sous un Symbole à peu près semblable dans cette femme revêtuë du Soleil, qui a la Lune sous ses pieds, & un Diadême surmonté de 12. Etoiles. Cette femme est au terme de l'enfantement; le Dragon à sept têtes, couronné d'autant de Diadêmes, & dont la queuë entraîne la troisième partie des Etoiles du Ciel, attend le moment, où elle se délivrera de son fruit pour le dévorer; mais cette femme met au jour un fils, qui doit être le maître de toutes les Nations. Ce fils est aussi-tôt porté au Trône de Dieu, & la femme conduite dans la solitude, au lieu que Dieu lui avoit préparé. Quelle est cette femme? Quel est ce fils? Quel est ce Dragon? On en peut juger évidemment par la suite; car il est dit immédiatement après, qu'il se fit un grand combat dans le Ciel entre Michel & ses Anges d'un côté, & le Dragon & ses Anges de l'autre. Le Dragon, l'ancien Serpent, c'est-à-dire, le Démon & Satan, qui séduit tout le monde, y fut vaincu & chasse pour jamais du Ciel avec toute La suite. I i ii

Plutarch. de facie in orbe Lunx.

Alexander Aphrodif. Lib. 1. Prob. Item Lib. 2. Probl. 43.

Taurin Homil. de defecta Lunz.

On sera d'autant plus persuadé que ce Dragon; lequel dans l'opinion des Indiens, veut dévores la Lune, n'étoit dans l'Antiquité qu'une figure: du Serpent infernal, que Plutarque & Alexandre Aphrodysien rendent témoignage, que les Anciens ne faisoient retentir leurs Cymbales d'airain, que dans la persuasion où ils étoient de l'efficacité de ces Cymbales, pour chasser les malins. esprits, Démons, ou Manes, dont la Lune étoit pleine ou investie, & qui jettoient d'épouvantables cris pendant son Eclypse. Cette persuasion & cet usage de l'Antiquité ne furent pas d'abord détruits & abolis par-tout où le Christianisme sut reçû, ainsi que nous l'apprenons de saint Maxi-Di Maxim me de Turin, à qui certe opinion ridicule des Chrétiens de son temps, causa une indignation, qui l'obligea de composer une Homélie sur ce sujet, dans laquelle il se mocque des Clameurs, & du bruit qu'il leur avoit entendu faire pendant le temps.d'une Eclypse, « comme si, dit-il, ils eus-» sent voulu donner du secours au Créateur; & si Dieu qui a fait les Astres, n'étoit pas en état » de les foûtenir & de les défendre. » Quoique l'Eglise n'ait, jamais adopté les opinions des Anciens, toûjours mêlées de superstitions ou d'erreurs, elle a pourtant sanctifié quelques-uns des usages de l'Antiquité; & c'est peut-être pour cette raison d'œconomie, qu'elle a établi de benir les Cloches pour mettre les Démons en fuite, aussi. bien que les ombres, les phantômes, & toutes.

IV. le Pontifienl de la Benediction des Cloches.

les puissances Aëriennes, qui pourroient nous nuire.

Le plus grand nombre des Nations Sauvages a une extrême horreur des serpens, tandis qu'il y en a d'autres au contraire qui s'en nourrissent. Il n'est presque pas néanmoins de Sauvages qui n'en fassent peindre, ou graver quelques sigures sur leur corps. Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que les os & les peaux des serpens entrent dans presque tous les Mysteres de leurs forts. Leurs Devins s'en font des couronnes, & des ceintures comme les Bacchantes, & s'accommodent de la maniere dont on nous peint la tête de Meduse sur l'Egide de Pallas. Ils n'ignorens pas aussi l'art de les enchanter; & il n'est pas extraordinaire de leur voir manier des ferpens à sonnettes, dont le venin est très-présent, & les porter dans leur sein, comme s'ils n'en avoient aucun danger à craindre.

Revenant à présent sur tous ces Symboles de la Théologie Payenne dont je viens de parler, je crois, que si mes conjectures paroissent bien sont dées, on peut en esset en recueillir ce que j'ai avancé d'abord; sçavoir, que ce qu'il y a de principal dans cette Théologie symbolique des Payens, a une véritable connexion avec tout ce qu'il y a d'essentiel dans nôtre créance; le sonds de nos Mysteres se rapportant presque tout entier à la faute de nos premiers Peres, & à sa réparation.

L'ayouë que les Payens avoient étrangement.

confondu toute leur Théologie symbolique; qu'on se sent naturellement une véritable horreur de comparer une Religion aussi monstrueuse, que l'étoit la leur, & à laquelle ils n'entendoient plus rien eux-mêmes, avec une Religion aussi pure que la nôtre; & qu'on ne pourroit faire cette comparaison sans scandale, si l'on concevoit leurs Divinités aussi vitieuses, que les ont dépeintes Hesiode, Homere, & après eux tous les Poëtes. Distinguons donc deux temps dans le Paganisme; séparons des premiers temps toutes ces sables grossieres, que les derniers temps ont inventé, & qui ont fait de Jupiter un Adultere, & un Libertin outré : de Bacchus un Yvrogne dans le dernier excès: de Venus le modele de toutes les prostituées, & de Mercure un Patron des Voleurs, &c. Remontons à ces premiers siecles, où les premieres idées symboliques étoient moins corrompuës.

Il est vrai que nous y trouverons encore quelque confusion; car sous les mêmes noms, sous les mêmes Symboles, nous découvrons differentes personnes, differens objets. Bacchus & Osiris, par exemple, sont la Divinité, le Soleil, nôtre premier Pere, & les Types du Libérateur: de la même maniere, Vesta, Cerés, Isis, &c. sont la Divinité, le Soleil & la Lune, & se confondent en une personne, en qui l'on voit des attributions contradictoires; comme d'être Meres, & d'être Vierges. Cependant ces choses, dans la

comparaison qu'on en peut faire avec nôtre Re-ligion, sont faciles à débrouiller, à ceux qui la fçavent; au lieu que nôtre Religion même cau-feroit de femblables embarras à ceux qui ne l'entendroient point; car il est certain qu'on y parle. du Rédempteur comme d'un Dieu, parce qu'il est Dieu en effet; on en parle comme d'un Homme-Dieu, à cause de l'alliance qui se trouve en lui de la Nature Divine & de la Nature Humaine; on en parle comme d'un Homme, quand on ne fait attention qu'à l'Humanité, & cet Homme est confondu dans le nom d'Adam avec nôtre premier Pere & avec toute sa Race: Il y est confondu avec l'Homme pécheur, parce qu'il s'est chargé de toutes nos iniquités : enfin on lui applique plusieurs Symboles qui conviennent avec ceux de la premiere Antiquité, comme d'être le Soleil de Justice, la lumiere du Monde, le Pain Celeste, &c. Les termes dont on se sert pour honorer sa sainte Mere, semblent en faire une espece de Divinité, & la confondre avec Dieu 3 car le titre de Reine des Anges, & une infinité d'autres qu'on lui attribuë, reviennent à ceuxqu'on donnoit à la Mere des Dieux des Payens. L'Eglise elle-même lui applique, dans l'Office de ses Fêtes, les paroles de l'Ecriture Sainte, qui ne conviennent proprement qu'à la sagesse in-crée, que les Payens sembloient aussi avoir figurée dans la naissance de Minerve. La comparaison qu'on fait d'elle avec Eve, dont on lui donné

aussi le nom, à cause du rapport qu'il y a entre l'une & l'autre, pourroit donner lieu à les confondre toutes deux, & à leur faire soûtenir dans une même personne des attributions qui paroîtroient contradictoires, comme d'être Vierge, & d'être la Mere des Hommes. Enfin, entre plusieurs Symboles de la Religion des premiers temps, on lui applique plus particulierement ceux de ces Divinités qui femblent la figurer; on la peint souvent, ainsi que je viens d'en apporter l'exem-ple, revêtuë du Soleil, élevée sur la Lune, & écrasant la tête du Serpent infernal. Le Serpent, Symbole d'Isis, lui est tellement attaché, que c'est en elle & dans son fils que se vérifient les paroles que Dieu dit au Serpent au sujet d'Eve Gen. cap. 3. pécheresse : "Je mettrai une inimitié éternelle enrtre toi & la femme, ta posterité & la sienne; » tu dresseras des embûches à ses pieds, & elle » écrasera ta tête.

g. If.

De la même maniere que tous les Symboles de la Religion avoient pour principal objet la faute de nos premiers Peres, & la réparation qui devoit en être faite; il falloit pareillement que ce fût au même objet que se rapportassent toutes les pratiques les plus essentielles de la Religion, & c'est ce qu'il est encore nécessaire de montrer.

Pratiques de Religion.

La coûtume qu'avoient les Tybareniens de se mettre au lit aux couches de leurs semmes, est une pratique de Religion, qui semble avoir une connexion

connexion naturelle avec le péché originel, & qui paroît être une pénitence pour les parens, instituée pour l'expiation de ce peché. Cette coûtume s'explique par celle des Galibis, des Caraïbes, des Brésiliens, & des autres Sauvages Meridionaux. Les rigueurs de cette pénitence vo-lontaire, qui consiste dans des jeunes austeres, & dans beaucoup d'autres superstitions, commencent, dès que leurs femmes se sont déclarées enceintes: mais dès qu'elles sont délivrées de leur fruit, ces austerités sont beaucoup plus rigoureuses; car alors le mari suspendant son Hamach vers le toit de la Cabane, bien loin de s'y faire traiter avec délicatesse par son épouse, ainsi que quelques Auteurs l'ont écrit des uns & des autres, il s'y ensevelit dans la retraite & dans le silence, & observe un jeune de six semaines si rigide, qu'au bout de ce temps-là il en sort décharné comme un squelette; après quoi il est obligé d'aller tuer un certain oiseau pour sa relevée. C'est ce qu'en a écrit le Sieur Biet; le Pere du Biet, Voya-Tertre ajoûte, qu'après les 40. jours expirez de ge de la Terce jeune austere, ils font un festin à leurs parens le, Liv. 3. & à leurs amis, des extrémités des pains de Caf- Du Tertre, save qu'ils ont entamez pendant leur jeûne, & Antil. Traidont, selon l'usage, ils ne peuvent manger que té 7. chap. 1. le milieu. Avant que de commencer à manger, tous les invités découpent la peau de ce miserable avec des dents d'Acouti, \* & tirent du fang

<sup>\*</sup> L'Acouti, felon cette def. cription qu'en donne le Ministre Tome I. K k

de toutes les parties de son corps, en sorte qu'ils en sont, dit-il, un malade réel d'un malade de pure imagination. Ce n'est pas tout; car après cela ils prennent soixante ou quatre-vingt gros grains de piment, ou poivre d'inde, le plus sort qu'ils peuvent trouver; & après l'avoir bien broyé dans l'eau, ils lavent avec cette eau pimentée les playes & les cicatrices de ce pauvre malheureux, lequel ne souffre gueres moins que si on le brûloit tout vis; cependant il ne saut pas qu'il dise un seul mot, s'il ne veut passer pour un lâche & pour un insâme.

Cette cérémonie achevée, on le ramene à son lit, où il demeure encore quelques jours, tandis que les autres yont faire bonne chere, & se réjouir à ses dépens. Son jeûne dure encore l'espace de six mois, pendant lesquels il ne mange ni oyseaux, ni poissons, dans la persuasion où

Rochefort, » est un animal de » couleur brune tirant fur le noir; » il a le poil rude, clair, & une » petite queuc sans poil : il a deux a dents à la machoire d'en haut, » & autant en celle d'en bas. Il » tient son manger entre ses deux » pattes de devant comme l'Ef-» cureuil, il jette un cri, comme s'il disoit distinctement Couyé. » On le poursuit avec les chiens, » parce que sa chair, quoiqu'elle n sente un peu le Sauvagin, est » estimée de plusieurs, autant » que celle du Lapin. Quand il » est chasse, il se sauve dans le creux des arbres, d'où on le ma fait sortir avec la sumée, après ma qu'il a crié étrangement. Si on ma le prend jeune, il s'apprivoise ma aisément; & lorsqu'on le met men colere, le poil de dessus s'hérisse, & il strappe la terme de ses pattes de derires, mais ma se comme sont les Lapins. Il est ma aussi de même grosseur; mais ma se soreilles sont courtes & rondes, & ses dents sont tranchantes comme un razoir. Rome chefort, Hist. naturelle des Isse.

ils sont, que cela feroit mal à l'enfant, & que cet enfant participeroit à tous les défauts naturels des

animaux, dont le Pere auroit mangé.

Ce jeune si long & si rigoureux, ne se garde qu'à l'occasion des premiers nez; ils en sont quitres à meilleur marché pour les autres qui doivent suivre. Thevet assure, que pendant ce tempslà les semmes Bressliennes, qui ont accouché, sont Liv. 2. ch. 5.
une abstinence plus longue & plus austere que p. 916. leurs maris. Selon le Pere du Tertre, celles des Du Tertre, Caraïbes des Isles sont traitées avec moins de ri- loco citato. gueur. Je ne sçache pas que dans l'Amerique Septentrionale, les maris imitent en ce point ceux de la Méridionale; mais pour ce qui est de leurs femmes, il est certain qu'après leurs couches, elles observent un régime, qui a tout l'air d'une pénitence.

Le remede établi dans la Loy de nature pour esfacer la tache du péché originel, n'interessoit pas uniquement les parens de l'enfant. Cet enfant, coupable par le malheur de sa naissance, devoit expier la faute qu'il avoit hérité de ses Peres. Quoiqu'on ne sçache pas en quoi consistoit ce remede; on convient cependant qu'il y en avoit un, & que ce remede étoit nécessaire. Peut-être étoit-ce une espece de Baptême & de Purification legale; en effet c'étoit un usage de presque toute la Gentilité, comme c'est encore celui de toute l'Amerique, de plonger les enfans nouveaux nez dans l'eau, souvent même dans des Rivieres gla-

K k ij

cées; & cette pratique me semble avoir tonjours été regardée comme un usage de Religion. Il y avoit outre cela un temps marqué pour donner un nom aux enfans. C'étoit un temps de solemnité où toute la parenté étoit invitée, & où l'on faisoit un festin, qui étoit peut-être originairement un Sacrifice. Chez plusieurs Nations qui avoient l'usage de la Circoncisson comme les Juiss, ou quelque chose de semblable, il en coûtoit du sang à l'enfant, qui devoit passer nécessairement par cette opération douloureuse. Ce temps n'étoit pas reglé partout également. C'étoit chez les Hébreux le huitiéme jour après la naissance, à moins que d'autres raisons n'obligeassent de differer cette cérémonie.

Il est constant qu'il y avoit, & qu'il y a en-core quelque chose d'approchant chez les disserentes Nations de l'Amerique, comme on peut s'en assurer par le témoignage de differens Auteurs qui en ont écrit. Je me contenterai de rapporter ce que disent sur cela le Pere du Tertre & le Sieur Nicolas Perrot. » Huit jours après " (les six mois de ces jeûnes rigoureux) dit le Du Tertte, " Pere du Tertre, le pere invite un de ses plus " intimes amis pour être le Parrain de l'enfant, " ou une Marraine si c'est une fille, qui après » avoir un peu banqueté à leur mode, coupent » un peu de cheveux au devant de la tête de l'en-" fant, lui percent le gras des oreilles, l'entre-

deux des narines, où l'on passe deux ou trois

la même.

fils de coton, de peur qu'elles ne se rebouchent. « & la lévre de dessous. S'ils croyent que l'enfant « foit trop foible pour supporter cette douleur, ils « different jusqu'au bout de l'an, se contentant de « lui couper les cheveux. Cela fait, ils lui don-« nent le nom qu'il doit porter toute sa vie, ils ne « laissent pourtant pas d'en prendre d'autres; mais « celui-là demeure toûjours; & en reconnoissance « le pere & la mere de l'enfant oignent le col, & « la tête du Parrain, ou de la Marraine, avec de « l'huile de Palmiste. «

Quand un enfant, dit le Sieur Perrot, soit « Memoires mâle, soit femelle, est parvenu à l'âge de cinq « manuscrits du Sieur N. Perou six mois, le pere & la mere font un festin « 10t. de ce qu'ils ont de meilleur, auquel ils invitent « un Jongleur avec cinq ou six de ses Disciples. « (Ce Jongleur est ce qu'étoient autrefois les Sacrificateurs.) Le pere de famille, en lui adressant « la parole, lui dit, qu'il est invité pour percer le « nez & les oreilles de son enfant, & qu'il offre « ce festin au Soleil, ou à quelque autre Divinité « prétendue, dont il déclare le nom, la priant « d'avoir pitié de son enfant, & de lui conserver « la vie : Le Jongleur répond ensuite selon la coû-« tume, & fait son invocation à l'esprit que le pere « a choisi. On lui présente à manger, & à ses Disciples; & s'il reste quelques mets, il leur est « permis de les emporter avec eux. Quand on a « fini de manger, la mere de l'enfant met devant « les conviez des pelleteries, des chaudieres, ou «

K k iii

" d'autres marchandises, & remet son enfant entre » les mains du Jongleur, qui le donne à tenir à » un de ses Disciples. Après avoir fini sa chan» son à l'honneur de l'esprit invoqué, il tire de » son sac un poinçon plat, fait d'un os, & une » grosse alêne. Du poinçon il perce les deux oreil» les de l'ensant, & de l'alêne il perce le nez. Il "remplit les cicatrices des deux oreilles avec de "petits rouleaux d'écorce; & dans le nez il met "un petit bout de plume qu'il y laisse jusqu'à ce « qu'il soit guéri, avec un certain onguent, dont » il le pense. Quand il est guéri, il y met du du-» vet de cigne, ou d'outarde. Les séparations des femmes & des filles, au

temps de leurs ordinaires, & leurs purifications, qui étoient en usage chez les Gentils, comme chez les Juiss, ont eu encore la Religion pour principe, & paroissent avoir été établies, comme des remedes au péché. Elles sont très-rigoureuses en Amerique, où on leur fait des Cabanes à part, comme à ceux qui étoient attaquez de la La Poterie, lépre parmi les Juifs. Elles passent alors pour être eigh de l'A sept. si immondes, qu'elles n'osent toucher à rien, qui soit d'usage. La premiere fois que cela leur arrive, elles sont trente jours séparées du reste du peuple, & chaque sois on éteint le seu de la Cabane d'où elles sortent; on en emporte les cendres, qu'on jette hors du Village, & on allume un feu nouveau, comme si le premier avoit été souillé par leur présence. Chez les Peuples, qui

Hist de l'Ameriq. Sept. tom. 3.

habitent les bords de la Riviere de la Plata, on les coût dans leur Hamach, comme si elles étoient mortes, sans y laisser qu'une petite ouverture Antonio Ruis à la bouche pour ne leur pas ôter l'usage de la Conquistipintal del respiration. Elles restent dans cet état, tandis paraguay. 9. que cela dure; après quoi elles entrent dans les épreuves par où doivent passer toutes celles qui ont atteint l'âge de puberté, dont nous allons donner le détail ci-après.

Chez les Gaures, « dès que les femmes ou « Tavernier, filles sentent qu'elles ont leurs ordinaires, elles « Voyage de Perse, Liv. 4. fortent promptement de leur logis, & vont de- « chap. 8. meurer seules à la campagne dans une petite « hutte, faite de clayes avec une toile penduë « au-devant, & qui sert de porte. Pendant le « temps que cela dure, on leur porte tous « les jours à boire, & à manger; & quand elles « en sont quittes, chacune, selon ses moyens, « envoye au Prêtre un Chevreau, ou une Poule, « ou un Pigeon pour offrande; après quoi elles « vont aux bains, & puis invitent quelques-uns « de leurs parens à un repas qu'elles leur don- « nent. «

Les Négres de Guinée, & de la Côte d'Or en Afrique, ont une semblable Loy de Purification, & de séparation pour le sexe; mais au lieu de bâtir à chaque femme ou fille une Cabane particuliere, ils en ont une publique, qui est comme une grande Halle, où toutes celles qui ont cette incommodité, peuvent se retirer, & vivre

ensemble. Voici ce qu'en rapporte le R. P. Godefroy Loyer (a) dans sa Relation du Royaume d'Issini. - Il y a une certaine coûtume, digne de » remarque, établie de tout temps parmi les Né-» gres de cette Côte : c'est que chaque Village » a une Case écartée des autres d'environ cent pas, » qu'ils appellent Bournamon, dans laquelle toutes "les filles & les femmes, fans exception, sont » obligées de se retirer, séparées de sa conversa-» tion de tout le monde, jusqu'à ce que leurs » purgations soient entierement cessées, après » quoi il leur est libre de retourner à leur mé-» nage. On leur y porte ce qui est nécessaire pour » la vie, comme si elles étoient pestiferées, & » elles n'oseroient, pour toutes choses, céler cette » infirmité, lorsqu'elle leur arrive, parce qu'il n'y » va pas moins pour elles que de la vie, si l'on » s'appercevoit qu'elles accommodassent à man-» ger pour leurs maris pendant ce temps-là. Aussi » leur fait-on manger la Fetiche, (b) & jurer qu'aussi-

(a) Cette Relation du P. Godefroy Loyer Religieux de l'Ordre des Freres Prêcheurs, a été imprimée à Paris en 1714, par les foins du R. P. de la Place Religieux du même Ordre, & Docteur de Sorbonne.

Voyage d'I'-

fini , &c. p. 168.

(b) La Fetiche est une espece de Talisman, ou quelque chose qui répond au Manitou des Ameriquains. Ces Négres Idolâtres de l'Afrique ont des usages bien semblables à ceux qu'on voit répandus dans l'Amerique, sur-tout dans les choses qui concernent la Religion. On voit encore une même consormité de mœus parmi quelques Peuples barbares des Indes Orientales avec les Ameriquains; mais je n'en vois point, où cette consormité soit plus parfaite, qu'elle l'est chez les Barbares de l'Isse Formose au voisinage de la Chine & du Japon.

J'en

qu'aussi-tôt qu'elles en auront la moindre at- « teinte, elles le déclareront à leurs maris, & se « retireront au Bournamon. «

La premiere chose que font les Caraïbes, & tous les Sauvages Meridionaux, le matin dès qu'ils sont levez, c'est d'aller se baigner tous sans exception, hommes & femmes separément, dans la mer, ou ce qui est encore mieux, dans quelque Riviere, s'ils sont à portée de le faire. Cela paroît être une Loy de Purification qu'ils observent inviolablement.

Mais toutes les verités de la Religion étoient Initiations exprimées plus clairement, & d'une maniere aux Mysteplus significative, dans les cérémonies, & dans les épreuves des Initiations aux Mysteres, que dans les Symboles, & dans quelques usages détachez, dont nous venons de parler; car, quoiqu'il s'y fût mêlé des abominations, & des choses honteuses, comme les Phalles, les Ityphalles, & les débauches secretes, où l'on s'abandonnoit, dit-on, pendant ces Mysteres nocturnes, & ces Fêtes cachées dans le silence de la nuit; on découvre évidemment, que c'étoient des abus qui s'y étoient glissez, & qui étoient diametralement

J'en ai été extrêmement frappé, après avoir lù la Rélation qu'en a donné un Ministre Hollandois nommé George Candidius; & après avoir vu ce qui en est écrit dans les Recueils des Lettres curieuses & édifiantes des Missionnaires de nôtre Compagnie. La Rélation du Ministre Candidius se trouve dans le Voyage de Rechteren aux Indes Orientales.

opposez à l'esprit de leur Institution, lequel étoit un esprit de mort à soi-même, de pénitence, & de sanctification.

On ne peut donner de détail de ce qui se pasfoit dans les Initiations à raison du secret inviolable, qui étoit ordonné sur cette matiere. Les Auteurs prophanes \* eux-mêmes, lorsque l'occasson se présente naturellement d'en parler dans leurs Histoires, s'arrêtent avec respect, se bornent à un silence religieux, & font profession de se taire sur ces choses de Religion, sur lesquelles nôtre curiosité voudroit plus être instruite, & se sent piquer davantage. Il y en a pourtant certaines qu'ils ne nous ont pas laissé ignorer, sans entrer dans un détail, qui eut exposé, ou éventé le secret de ces Mysteres. On peut conclure de ce qu'ils disent, que les Initiations renfermoient & un assez long espace de temps, & une multitude d'actions diverses, qu'on peut réduire à certains points capitaux, qui prouvent le fystême que j'ai avancé.

Les Initiations avoient comme deux differens états. Le premier étoit un état d'expiation, & le fecond un état de fanctification & de perfection: & c'est peut-être ces deux états, qui faisoient la distinction de ce qu'on appelloit les grands & les

petits Mysteres.

rem, si dicere liceret, cognosceres, si liceret audire; sed parem noxam contraherent aures & linguæ, temerariæ curiositatis,

<sup>\*</sup> Apuleius, Lib. 11. Metamorph. de Mysteriis. Queras forsitan satis anxie, studiose Lector, quid deinde dictum, quid sactum? Dice-

Dans l'état d'expiation, qui étoit véritable, ment un état de pénitence, on se tenoit dans la retraite & dans le silence: on jeûnoit rigoureu-sement: on se sevroit des plaisirs permis du mariage: on faisoit un aveu de ses crimes: on passoit par plusieurs purisications, qui représentoient l'état d'une mort mystique, & une regéneration: ensin on subissoit des peines, qui paroissent être une pénitence, & une satisfaction pour les péchés passez.

Pour ces fortes d'Initiations, il falloit se retirer des occupations du monde, qui auroient pû distraire de l'application dûë aux choses de Dieu. Il y avoit pour cela des lieux de retraite destinez à cet usage, où l'on n'avoit point de communication avec le monde prophane. Ces azyles étoient probablement, ou dans les Bois consacrez aux Dieux, ou dans l'enceinte des Temples, dans lesquels habitoient ceux qui étoient destinez au service des Autels.

Le jeûne étoit nécessairement requis dans les Initiations des Mysteres, comme il paroît par la réponse solemnelle que l'Initié étoit obligé de faire. Jejunavi. \* Ces jeûnes étoient extrêmement

<sup>\*</sup> Arnobius, Lib. s. Eleusiniorum vestrorum notas & origines, produnt Urbes & antiquarum Elogia litterarum; ipsa denique Symbola, quæ rogati, sacrorum in acceptionibus respondetis. Jejunavi, atque Ebibi cyconem,

ex cystâ sumpsi, & in calathum misi, accepi rursus, in cystulam transtuli.

Julius Firmicus, Lib. de Errore Prof. Relig. In quodam templo, ut in interiores partes homo moriturus possit admitti, dicit, de

rigoureux; & quoiqu'on ne sçache pas precisément en quoi ils consistoient, il semble néanmoins, qu'en certains endroits, ils duroient trèslong-temps; qu'on s'abstenoit non seulement de tout ce qui avoit eu vie, mais encore de beaucoup d'autres choses qui eussent pû flatter tant soit peu la délicatesse. Les Anciens étoient persuadez que le jeûne dégageant l'ame de la matiere, la rendoit plus propre à communiquer avec les Dieux.

Il en étoit de même de la continence, dans laquelle il falloit avoir vêcu pendant un certain temps. On appelloit cela in casto esse, & il falloit que l'Initié rendit un témoignage solemnel qu'il avoit passé par cette épreuve. Ceux, à qui la continence étoit dissicile, amortissoient l'aiguillon de la chair, en buvant de la ciguë: d'autres mettoient sous leurs nattes de certaines plantes qu'ils croyoient avoir la vertu de conserver la chasteté. Cette Loy avoit plus ou moins d'étenduë, selon les lieux, & les disserens états des Initiés. Quelques-uns n'y étoient obligez que pour le temps des Initiations; d'autres en faisoient une profession pour toute leur vie; mais les Prêtres de Cybéle étoient contraints de cesser d'être hommes.

Dans les expiations des crimes particuliers, qui paroissent indépendantes du cours des Initiations

Tympano manducavi, de Cym- dicitur, έκι πυμπάνε βέδρωκα, έκ balo bibi, & Religionis secreta κυμβάλε πέποκα, γέρετα μυσικός. perdidici. Quod Græco sermone aux Mysteres sacrez, les coupables devoient avoir recours à quelqu'un qui put les expier, & ils devoient déclarer leur crime du moins en general.

Apollonius de Rhodes nous en donne l'exemple Apollonius dans Médée, & dans Jason, qui furent se faire expier chez Circé. Circé les ayant introduits chez elle, & les ayant invités à s'asseoir, tout d'un coup ils se jettent avec impetuosité au bord de son seu, & s'y tiennent dans l'état ordinaire des supplians; Médée couvre son front de ses deux mains, & Jason enfonce dans la terre l'épée, dont il a tué le malheureux Absyrte. Pendant tout le temps, l'un & l'autre roulent leurs yeux dans leur tête d'une maniere extraordinaire, & n'ont aucun regard assuré & tranquile. A ce signe, Circé comprend qu'ils sont coupables d'un meur-tre; & la crainte de Jupiter, qui prend les sup-plians sous sa protection, l'oblige à les expier selon la forme usitée.

Elle prépare d'abord tout ce qui étoit néces-saire pour le sacrifice, & fait apporter un petit cochon de lait. Après l'avoir égorgé, elle frotte de son sang les mains des deux coupables, ce qu'elle accompagne de Libations propitiatoires à l'honneur de Jupirer, vengeur des Parricides, & leur expiateur. Ses suivantes, lesquelles avoient accoûtumé de la servir de leur ministere dans ces occasions, emportent, & jettent dehors tout ce qui avoit servi à l'expiation, tandis qu'elle fait consumer sur l'Autel des gateaux sacrés, &

qu'elle fait des prieres pour appaiser la colere des fieres Eumenides; pour reconcilier Jupitier à l'un & à l'autre, & pour le leur rendre favorable, soit qu'ils eussent trempé leurs mains dans le sang étranger, soit qu'ils les eussent souillées dans celui de leurs proches, ou de leurs Concitoyens.

La cérémonie étant finie, Circé les fait asseoir sur des Thrônes, & s'étant assife vis-à-vis, elle leur fait differentes questions, en general sur le motif de leur navigation, mais plus particuliere-ment encore sur le sujet, qui les avoit obligés de venir se faire expier chez elle. Médée raconta à Circé ce qui s'étoit passé, elle cacha neanmoins les principales circonstances de la mort d'Absyrte. Circé, à qui probablement les Dieux les avoient revélées, ne les ignoroit pas; mais touchée de compassion pour cette malheureuse, qui versoit beaucoup de larmes, elle se contenta de lui faire des reproches generaux sur sa fuite, & sur ses crimes, & elle chassa ensuite l'un & l'autre de sa présence & de chez elle, sans leur faire aucun autre mal.

Dans les Mysteres de Samothrace, ceux qu'on initioit, devoient, durant le cours des expiations, déclarer les pechés qu'ils avoient commis, au moins celui de leur vie, qui étoit le plus confiderable. Nous devons le conclure de ce que Plu
Plutarch, in tarque raconte de Lysander. Le Prêtre lui ayant déclaré qu'il devoit lui confesser le crime, qui chargeoit le plus sa conscience; Lysander, qui ne

Lacon. Apoph,

se sentoit pas cette dévotion, voulut sçavoir si c'étoit lui, ou les Dieux qui lui commandoient de le faire; le Prêtre répondit que c'étoient les Dieux. Eh bien, reprit Lyfander, retire-toi donc en arriere, & je le dirai aux Dieux s'ils me le demandent.

Le même Auteur rapporte encore un ou deux Plutarche faits semblables de quelques Lacédemoniens, qui ibid, se faisoient initier aux Mysteres, & qui ne se trouvant pas d'humeur à déclarer leurs pechés au Myste, refuserent d'obéir, ou éluderent sa demande par de semblables réponses.

Les Lustrations & les Purifications étoient comme une espece de Baptême, qui en ôtant les immondices du corps, étoient en même temps une figure du soin qu'on devoit prendre de purisier l'ame des souillures, qu'elle pouvoit avoir contractées, de maniere qu'elle fut comme regenerée à une nouvelle vie. Ces Lustrations consistoient en de frequentes ablutions de tout le corps, ou simplement des mains. Quelques-unes se faisoient par aspersion, & d'autres par immersion. On n'y employoit pas seulement l'eau, mais encore les sels, le sang des victimes, & le seu. Il y avoit des Lustrations expiatoires, & d'autrespréparatoires; les unes supposoient un crime volontaire, ou même involontaire, comme la vûë, & l'attouchement d'un cadavre, &c. Les préparatoires étoient seulement une disposition à une plus grande perfection; car quelque pur que l'ons

fût, l'ame, selon la pensée des Payens même, pouvoit, & devoit toûjours se purisier davantage, pour se rendre plus digne d'approcher des Dieux.

Ce n'étoit pas seulement la Loy de Moise, qui ' usoit de ces purifications exterieures; les autres Nations en avoient un très-grand nombre de légales, sur-tout pour les Prêtres. Ceux des Egyptiens l'emportoient pardessus les autres; car ils razoient jusqu'à leurs sourcils pour contracter moins d'impuretés, & pour avoir plus de facilité à se purifier; c'étoit-là même le motif de leur Circoncision.

Mais il y avoit dans le cours des Initiations des Lustrations plus sacrées & plus sacramentelles encore, si j'ose ainsi m'exprimer, que les or-Tertul. de dinaires, qu'on résteroit souvent. Tertullien \* rend un beau témoignage de ces Initiations, par une espece de Regeneration & de Baptême, dans les Mysteres de Mithra, d'Apollon, d'Isis, & de la Déesse d'Eleusine. On appelloit Y'Searce, ou le verse eau, celui qui avoit charge de faire cette forte de Lustration.

> Les Mysteres de Mithra représentaient encore plus naturellement une mort mystique, une ma-

\* Tertull. de Baptismo, cap. s. Nationes sacris quibusdam per layacrum initiantur, Isidis alicujus, aut Mithræ. Ipsos etiam Deos suis lavationibus efferunt, cæterum villas, domos, templa, totalque urbes aspergine circumlatæ aquæ expiant passim. Certè ludis Apollinaribus & Pelusiis (legendum Eleusiniis) tinguntur : idque se in regenerationem, & impunitatem perjuriorum suorum, agere præfumunt.

niere

Baptif. cap. 5.

Helychius. r.

niere de Regeneration à une nouvelle vie, ou une espece de Résurrection, ainsi que le dit le même Tertullien, que ne faisoient les autres Mys- de Baptismo, teres. Celui, qui se faisoit initier, faisoit sem- cap s. blant de préferer la mort à la couronne, pour témoigner qu'il ne vouloit point d'autre couronne que le Dieu même, à qui il se consacroit; & celui qui l'initioit, feignoit aussi de l'immoler. Ce n'étoit qu'une représentation simple & mystique; & Lampridius, dans la vie de Commode, reproche à cet Empereur d'avoir souillé les Mysteres de Mithra \* par un véritable homicide; ce Barbare ne s'étant pas contenté d'une mort symbolique pratiquée dans ces sortes d'occasions.

Enfin il y avoit une flagellation, qu'on peut regarder comme une sorte de satisfaction. Elle étoit surement dans les Mysteres d'Eleusine. Voici ce que Pausanias nous en apprend. » Chez les « Pausan in! Pheneates, il y a, dit-il, un temple de Cerés, « 249. surnommée Eleusine, où les Initiations se font « absolument avec des rites, tous semblables à « ceux d'Eleusine même : & ils prétendent que « c'est chez eux, & non pas à Eleusine, que ces « Initiations ont été instituées. « Auprès de ce Temple de Cerès Eleusine, est un autre monument, où l'on conserve une Image de Cerés

Cidarie. La Prêrresse mettant sur elle cette Ima-«

<sup>\*</sup> Ælius Lampridius de Commodo Imperatore. Sacra Mithriaca Homicidio vero polluit, cum

illic aliquid ad speciem timoris vel dici, vel fingi soleat.

» ge de la Déesse, comme la représentant ellemême, à certains jours marquez pendant le » cours des grandes Initiations, frappe avec des » verges ceux du païs, qui se font initier, selon » la coûtume établie parmi eux.

Paulanias, in Arcadic, p. 254. Le même Auteur dit, qu'à Alée, Ville de l'Arcadie, il y avoit un Temple de la Diane d'Ephèse, un autre de Minerve-Alée, & un troissième de Bacchus avec un simulachre, où toutes les années on célebroit des fêtes, dans lesquelles les jeunes filles étoient déchirées à coups de verges, de la même maniere que les jeunes gens l'étoient à Sparte devant l'Autel de la Diane Orthie; ce qui me feroit croire que c'étoit aussi une cérémonie d'une sorte d'Initiation chez les Lacédemoniens, que cette slagellation des jeunes gens, qui entroient dans l'âge de puberté.

Rien ne seroit plus incroyable que cette cruelle flagellation, si elle n'étoit circonstanciée par un grand nombre d'Auteurs, dont le témoignage ne peut être recusé, & dont plusieurs parlent

comme témoins oculaires.

Toutes les années donc les Lacédemoniens célebroient une fête, nommée Agus sizures, à l'honneur de Diane Orthie. On produisoit devant l'Autel de la Déesse un certain nombre de jeunes gens, qui devoient être initiés; & tandis que la Prêtresse tenoit entre les mains le simulachre de cette Divinité, on slagelloit ces jeunes gens avec tant de cruauté, que le sang ruisseloit de

toutes les parties de leur corps. On ne les ménageoit en aucune maniere; & Pausanias assure, Pausan in que si quelqu'un, touché de leur noblesse, les 98. épargnoit tant soit peu, le simulachre de la Déesse, quoique très-petit, devenoit si pésant entre les mains de la Prêtresse, qu'elle ne pouvoit plus le soûtenir. Les parens n'étoient point touchez de compassion de voir leurs enfans mis en piéces par la violence des coups, ils appréhendoient davantage de leur voir donner quelque signe de foiblesse, que de les voir expirer, & ils les exhortoient incessamment à montrer jusqu'à la fin la force d'un courage insurmontable. Ces jeunes gens eux-mêmes ne paroissoient pas sensibles à ce qu'ils souffroient; & Ciceron dit, \* que non cicero Tus-seulement la violence de la douleur n'avoit jamais arraché un cri à pas un d'eux, mais pas même un soûpir. Lorsqu'ils étoient dans un état si pitoyable, qu'on ne frappoit plus que sur des membres déchirés, & qu'on ajoûtoit playe sur playe, il s'élevoit entre eux un combat d'ému-lation à qui souffriroit davantage, & témoigne-roit mieux sa constance. Ils s'estimoient heureux de mourir dans cet exercice pénible de souffrance, à cause de l'honneur qui devoit leur en revenir, & à leur famille. Car s'il arrivoit que

quam etiam, ut quum ibi essem audiebam, ad necem. Quorum non modo nemo exclamavit umquam, sed ne ingemuit quidem.

<sup>\*</sup> Cicero Tuscul. quast. 2. Spartæ pueri ad aram sic verberibus accipiuntur, ut multus è visceribus fanguis exeat; nonnum-

quelqu'un mourut, avant que d'avoir reçû le nombre de coups déterminé, il étoit enseveli aux frais du Public; on le portoit au Tombeau, ayant une couronne sur la tête, & on lui dressoit une statuë, qui l'immortalisoit dans les siecles à venir: honneur pour un Lacédemonien, preferable à la plus longue vie.

Dans les Initiations des Lupercales, dont les Mysteres étoient à peu près semblables à ceux de Samothrace, & dont l'usage avoit été porté en Italie par les Arcadiens, qui suivirent Evandre; les filles étoient aussi frappées avec des lanieres Ovidius Fas- de cuir. Ce qu'Ovide nous exprime au second des Fastes en cette maniere.

# Fussa sua Terga Puella

## Pellibus exectis percutienda dabant.

L'Ame ayant été regenerée à une vie nou-velle, devoit passer à l'état de perfection, signi-siée dans le mot maern, qu'on appliquoit à ces Mysteres, à cause de la perfection qu'ils étoient censez donner, ou bien à laquelle ils engageoient. Cette perfection consistoit dans un dégagement parfait de toutes les choses sensibles, à quoi il falloit renoncer de cœur; dégagement des plaisirs de la société dans la retraite, des biens de la Terre par un exercice de pauvreté volontaire, en demandant l'aumône, & vivant de l'Autel, selon la profession qu'on en paroissoit faire dans

les paroles solemnelles de Tympano manducavi: enfin il falloit mettre l'ame dans cet état d'indifference, que rien au monde ne pût la toucher. Suidas dit, que personne ne pouvoit être initié, suidas qu'il n'eut passé successivement par l'épreuve de usesses. plussieurs tourmens, & qu'il n'eut donné des témoignages authentiques qu'il avoit acquis la per-fection de la fainteté, une apathie, & une insensiblité parfaite pour toutes choses. Saint Gre-Nazianz, O-goire de Nazianze parle de ces épreuves par le Juian. p. 894 fer , par le feu , &c. qu'on fubissoit dans les Mysteres de Mithra; & il leur oppose ensuite un bel exemple de la constance chrétienne dans la personne de Marc d'Aréthuse, venerable vieillard, qui se laissoit traîner par les cheveux, fouler aux pieds, jetter dans les cloaques, & qui souffroit toutes sortes d'indignités aussi ignominieuses que sensibles, sans faire paroître le moindre signe de déplaisir.

Ces épreuves differentes étoient comme autant de degrez par où il falloit monter des unes auxautres. Saint Gregoire de Nazianze n'en compte que douze; mais quelques autres en comptent jusqu'à quatre-vingt, dans lesquelles il falloir avoir montré une constance imperturbable, pour marquer qu'on étoit enfin parvenu à cet état de docilité parfaite, que demandoit la situation d'un homme, qui vouloit être entierement initié, & admis au commerce des Dieux.

Elles étoient comme une profession de guerre Mm iii

ouverte contre soi-même, & contre ses passions; & c'est peut-être pour cette raison, que Tertullien appelle les Initiés aux Mysteres de Mithra, les Soldats de Mithra; mais des Soldats à l'aveuglement desquels il porte compassion, parce qu'ils combattoient sous les enseignes du Démon dans le Camp des Ténebres, comme il parle, in Castris vere Tenebrarum: & parce que, pour être instruits des principes de l'erreur, ils souffroient autant que des Martyrs, & n'étoient cependant que les Singes du Martyre.

L'Ange séducteur, qui est le premier Auteur de l'alteration de la Religion, a porté les hommes à toutes sortes d'excès, abusant de l'Attrait même qu'ils se sentent naturellement pour la vertu, & pour la vertu la plus héroïque, afin d'aggraver le joug qu'il imposoit à ses Adorateurs, & les conduire par-là au précipice. Le sort de ces malheureux esclaves de Satan, étoit sans doute bien déplorable de courir à leur perte à de Tertull. de si grands frais. Mais Tertullien \* a bien eu raison d'opposer le courage de ces pauvres aveugles,

Coron. Milit.

\* Tertull, de Coronâ Militis. Etubescite commilitones ejus, jam non ab ipso judicandi, sed ab aliquo Mithræ militè, qui cum initiatur in spelæo, in Castris verè Tenebrarum, coronam interpolito gladio sibi oblatam, quasi mimus Martyrii, de hinc capiti suo accomodatam, monetur obviâ manu à capite pellere, & in humerum, si forte transferre, di-

cens Mithram esse coronam suam; atque exinde numquam coronatur, idque in fignum habet & probationem sui, sicubi tentatus suerit de Sacramento; statimque creditur Mithræ miles , si dejecerit coronam, si eam in Deo suo esse dixerit. Agnoscamus ingenia Diaboli, idcirco quædam de divinis affectantis, ut nos de suorum side confundat & judicet.

dans les terribles épreuves qu'ils subissoient volontairement, en marchant dans les voyes de l'erreur, à la lâcheté, & à la fausse délicatesse des Chrétiens, qui conduits dans les sentiers du salut par une Religion sage & raisonnable, laquelle ne demande aussi rien d'eux qui ne soit proportionné à leurs forces, & conforme à la droite raison, ont cependant tant de peine à s'acquitter des devoirs de Religion les moins pénibles, & comptent pour rien une Eternité, dès qu'il s'agit de se faire la moindre violence. Certainement, comme dit ce Pere, le Démon aura un grand avantage au jour du Jugement sur ces Chrétiens lâches pour les confondre sans réplique, par la comparaison qu'il fera du peu qu'ils ont souffert pour Jesus-Christ, avec ce qu'ont souffert pour lui ses Adorateurs & ses Esclaves. Il ne faudra en effet point d'autre Juge pour les condamner qu'un de ces Esclaves abusés.

Dans les Initiations il y avoit comme differens ordres, on ne demandoit pas, ce semble, à tous de si rudes épreuves; mais aussi la science des Mysteres n'étoit pas communiquée à tous également. Les Devins, les Pythonisses, les Prêtres des Idoles, qui devoient avoir par état une communication plus intime avec les Dieux, achetoient aussi leur science par de plus rudes épreuves; le temps de leur Initiation devoit être beaucoup plus long; & lors même qu'ils étoient initiez, ils étoient obligez à une plus grande ausses

rité de vie, à cause de la dignité & de la sainteré de leur ministere.

Au reste tous se faisoient initier. En quelques endroits on initioit les enfans; mais il semble que l'âge le plus compétent étoit celui de la puberté. Ceux qui avoient négligé de le faire à cet âge, ne manquoient pas de le faire au moins avant la mort. Ceux qui n'étoient pas initiez, étoient regardez comme des prophanes, exclus du Templé de Cerés, & c'étoit un crime capital pour eux

que d'y entrer.

La Guerre étant un acte de Religion, & où l'on est plus exposé que dans les autres états de la vie, les Héros & les Guerriers n'avoient garde de manquer à se faire initier. Jason, Castor & Pollux, Hercule, &c. surent initiez dans les Mysteres des Cabires, ainsi que Diodore de Sicile nous l'enseigne. Cet Auteur nous dit, qu'un des mol'enseigne. Cet Auteur nous dit, qu'un des motifs de leurs Initiations étoit, qu'ils croyoient avoir le secours des Dieux, plus présent en toutes sortes de périls, & qu'ils se flattoient d'en être plus saints, & plus justes. Il semble même que communément on n'osoit endosser le harnois sans s'être fait initier auparavant. Il y a sur cela un trait dans l'Ecriture Sainte, qui paroît le prouver; car, quand Abraham choisit son monde pour aller combattre les Rois vainqueurs de Sovid. Polydone, la Vulgate porte, qu'il choisit trois cens glorta & Bibl. Max. m cap. dix-huit de ses gens propres pour le combat, trecentos decem octo expeditos Vernaculos, mais quelques

Diod. Sic. Lib. 5. p. 224.

quelques

quelques autres versions ont des termes, qui répondent à celui d'Initiatos.

Si j'avois à montrer la conformité de ces Initiations, & de ces Mysteres des Anciens avec les Religions des Indes Orientales, du Japon & de de ce qui a la Chine, ou même avec celles des Nations policées de l'Amerique, telles qu'étoient les Mexides Anquains & les Peruviens, j'aurois un champ vaste ciens. où je pourrois m'étendre; car rien n'est mieux marqué que la doctrine des Prêtres du Mexique & du Pérou, mais sur-tout que celle des Brachmanes, des Bonzes & des Talapoins, que je crois être les successeurs des Prêtres Egyptiens, Disciples d'Iss & d'Osiris, & qui le sont certainement des Gymnosophistes des Indes dépositaires des Orgies de Bacchus; rien n'est mieux marqué, dis-je, que leur doctrine de la purification des ames, toute conforme aux idées Platoniciennes; rien n'est mieux caracterisé que leurs senti-mens touchant le peché; touchant la maniere de l'expier par les Lustrations, par une sorte de confession, qui se trouve également chez les Gaures en Perse, chez les Brames, chez les Japonois, chez les Siamois, & chez les Peruviens; & touchant la perfection à laquelle ils aspirent par la profession d'une vie austere, pénitente, passée dans les jeûnes, l'abstinence, la chasteté, la pauvreté, la mortification, & enfin dans la pratique des vertus; vertus dont ils n'ont à la verité que Tome I. Nn

Application aux A meriquains été dit des

les dehors, mais qui dans ces dehors sont un argument d'une origine toute sainte. On a du plai-sir à lire dans les Auteurs, qui en ont parlé, de quelle maniere la jeunesse étoit initiée dans les Écoles de Bonzes. Il y avoit au Mexique des Communautés d'hommes & de femmes, où les jeunes filles d'une part, & les jeunes gens de l'autre, sans exception, étoient instruits pendant un an, & vivoient d'une maniere si severe & si rigide, qu'il n'y a point de Noviciat d'Ordre Religieux en Europe, qui puisse faire une comparaison de ses épreuves avec les leurs.

Mais ayant à parler des Barbares, chez qui l'on est prévenu qu'il n'y a point de Religion, & où effectivement il y a peu de Religion apparente, il m'est bien plus dissicile de montrer cette conformité dans leurs mœurs, & dans leurs usages. Je ne laisserai pas neanmoins d'en rapporter ici des traits assez sensibles.

Avant de parler des Iroquois & des Hurons, je vas commencer par les Nations, qui ont moins perdu de leurs coûtumes anciennes, ou de qui les Auteurs des Relations ont mieux recuëilliles usages avant qu'elles les eussent entierement laissé perdre. Je ne ferai presque autre chose que rapporter les paroles de mes Auteurs, sur lesquelles je me contenterai de faire quelques réflexions.

L'Auteur de l'Histoire de Virginie est celuiqui nous donne une connoissance plus parfaite de ce qui se pratiquoit sur cela parmi les Barbares

Mift. de Virginie traduite de l'Anglois, imprimée à Orleans 1707. p. 271.

de l'Amerique Septentrionale, & qui nous met plus en voye d'en faire la comparaison avec les Initiations des Anciens. Voici comment parle son Traducteur.

Les Indiens ont des Autels, & des lieux def- « tinez aux Sacrifices. On dit même qu'ils facri- « fient quelquefois de jeunes enfans; mais ils le « nient, & prétendent qu'ils ne les écartent de la « focieté que pour les confacrer au fervice de leur « Dieu. Smith nous donne la Relation d'un de ces « Sacrifices célébré de fon temps, fur le rapport « de quelques perfonnes qui en étoient les témoins »

oculaires. « Voici ce qu'il en dit.

Ils peignirent de blanc quinze jeunes hommes des mieux faits, qui n'avoient pas plus de 12. à « 15. ans; & après les avoir amenez dehors, le « peuple passa toute la matinée à danser, & à chanter au-tour d'eux avec des sonnettes de serpent « à la main. L'après-midi ils les placerent tous « quinze sous un arbre, & l'on fit entre-eux une « double haye de gens armés de petites cannes attachées ensemble. On choisit alors cing jeunes hommes, qui allerent prendre tour à tour un de « ces garçons, le conduisirent à travers la haye, « & le garantirent à leur propre dam, & avec une « patience merveilleuse, des coups de canne « qu'on fit pleuvoir fur eux. Pendant ce cruel exer- « cice, les pauvres meres pleuroient à chaudes larmes, & préparoient des nattes, des peaux, de la mousse, & du bois sec pour servir aux fune-

Nn ij

» railles de leurs enfans. Après que ces jeunes » garçons eurent ainsi passé par les baguettes, on » abbatit l'arbre avec furie, on rompit en piéces » le tronc & les branches, l'on en fit des guir- landes pour les couronner, & l'on para leurs » cheveux de ses feüilles.

" Mes témoins ne purent voir ce que devinrent ces enfans; mais on les jetta tous les uns " fur les autres dans une vallée, comme s'ils " étoient morts, & l'on y célebra un grand festin

» pour toute la compagnie.

"Le Werovance (c'est-à-dire le Devin) inter"rogé sur le but de ce sacrifice, répondit, que les
"enfans n'étoient pas morts; mais que l'Okée ou
"le Diable, suçoit le sang de la mammelle gau"che de ceux qui lui tomboient en partage, jus"qu'à ce qu'ils fussent morts; que les cinq jeu"nes hommes gardoient les autres dans le désert
"l'espace de neus mois; que durant ce temps-là,
"ils ne devoient converser avec personne; & que
"c'étoit de leur nombre qu'ils tiroient leurs Pré"tres & leurs Devins. (Là finit la Relation du Capitaine Smith.)

"Je ne sçais, continuë l'Auteur, si le Capitaine Smith a été mal informé dans cette Relation, ni si le conte de l'Okée, qui succe le sang de la manmelle gauche, est un tour du Medecin, ou du Prêtre, qui est toûjours Medecin, pour sauver sa réputation, en cas qu'il y ait quelqu'un de ces ensans, qui vienne à mourir sous sa discipline. Mais je croirois plûtôt « le dernier que ce beau Roman de l'Okée, du « moins l'Histoire du Capitaine Smith ne paroît « autre chose qu'un exemple de leur Huscanavve- « ment. (Ce mot répond à celui d'Initiation.) & « il ne s'est trompé sur quelqu'une des circons- « tances, que parce qu'alors cette cerémonie lui « étoit tout-à-fait inconnuë. «

On ne la célebre d'ordinaire qu'une fois en « quatorze, ou en seize années, à moins que leurs « jeunes hommes ne se trouvent plus souvent en « état d'y être admis. C'est une discipline par la- « quelle tous leurs jeunes hommes doivent passer, « avant qu'ils soient reçûs au nombre des grands « Hommes, ou des Cocharouses de la Nation; au « lieu que s'il en faut croire le Capitaine Smith, « ils n'étoient mis à part que pour suppléer à « l'ordre de la Prêtrise. Voici de quelle manière « on huscanavve. «

Les Gouverneurs de la Ville choisissent les « jeunes hommes les mieux faits, & les plus éveil- « lez qu'il y ait, & qui ayent amassé quelque « bien par leurs voyages, & à la chasse, pour « être huscanavvés; en sorte que ceux qui resussent cette épreuve, n'oscroient demeurer avec leurs « Compatriotes. On fait d'abord quelques unes « de ces folles céremonies que le Capitaine Smith « a rapportées : mais la principale est la retraite « de ces jeunes hommes dans les Bois, où on les « enserme plusieurs mois de suite, sans qu'ils y « N n iij

» avent aucune societé, ni d'autre nourriture, » que l'infusion ou la décoction de quelques rasines qui bouleversent le cerveau. En effet ce » breuvage, qu'ils appellent Wisoccan, joint à la " severité de la discipline, les rend fous à lier, » & ils continuent dans ce trifte état dix-huit ou » vingt jours; on les garde enfermez dans un ens clos bien fort, fait exprès pour cet usage, & " dont j'en vis un en l'année 1694, qui apparte-" noit aux Indiens de Paumaunkie. Il avoit la fi-» gure d'un pain de sucre, & il étoit ouvert » par-tout en guise de treillis, pour donner pasa sage à l'air. Il n'y avoit pas encore un mois que rtreize jeunes hommes y avoient été huscanavvés, » & qu'on les avoit mis en liberté; d'ailleurs on » débite à cette occasion, que ces pauvres mal-» heureux boivent tant d'eau du fleuve Lethé, » qu'ils en perdent le souvenir de toutes choses, » de leurs parens, de leurs amis, de leur bien, » & même de leur Langue. Lorsque les Mede-» cins trouvent qu'ils ont assez bû de ce Wisoccan, » ils en diminuent peu à peu la doze jusqu'à ce » qu'ils les ayent ramenez à leur premier bon sens, » Mais avant qu'ils soient tout-à-fait bien réta-» blis, ils les conduifent à leurs differentes Vil-» les. Après avoir essuyé une si cruelle fatigue, » ces jeunes hommes n'osent pas dire qu'ils se " souviennent de la moindre chose, dans la crainte " qu'on les huseanauveroit une seconde fois; & » alors le traitement elt 4 rude, qu'il n'en échappe

gueres la vie sauve. Il faut qu'ils deviennent « sourds & muets, & qu'ils apprennent tout à « nouveaux frais. Je ne sçais si leur oubli est feint « ou réel; mais il est sûr qu'ils ne veulent rien « connoître de ce qu'ils ont sçû autresois, & que « leurs Gardiens les accompagnent jusqu'à ce qu'ils « ayent tout appris de nouveau. C'est ainsi qu'ils « recommencent à vivre après être morts en quel » que maniere, & qu'ils deviennent hommes en « oubliant qu'ils ayent jamais été enfans. Si quel « qu'un d'eux vient à mourir dans ce cruel exer « cice, je m'imagine qu'alors la fable d'Okée, « que Smith rapporte, sert d'excuse pour le ca « cher; car; dit-il, Okée devoit avoir ceux qui » lui tomboient en partage, & l'on disoit que ceux « là avoient été sacrisiez. «

Ma conjecture est d'autant plus probable, « que je sçais de certitude qu'Okée n'a pas toû- « jours part à chaque huscanavvement. En estet, si « les Indiens de Paumaunkie ne ramenerent pas « deux de leurs jeunes hommes de cette cruelle « cérémonie, qu'ils sirent en l'année 1694. D'un « autre côté, les Appamatuks (ci-devant une puis fance Nation, mais qui est aujourd'hui bien af- « foiblie) ramenerent toute la jeunesse qu'ils « avoient envoyée en 1690. à ce terrible appren- « vissage: «

La peine, que les Gardiens de ces jeunes « gens se donnent, est si extraordinaire, & ils « doivent observer un secret si religieux durant »

» tout le cours de cette rude discipline, que c'est » la chose du monde la plus meritoire de se bien » acquitter de cette Charge, & le moyen le plus » sûr de parvenir aux plus grands employs du » Païs, dès la premiere distribution qui s'en sait; » mais aussi peuvent-ils compter surement d'être » bien-tôt expédiez à l'autre monde, si par lé-» gereté, ou par négligence, ils manquoient tant » soit peu à leur devoir.

"J'ai remarqué d'ailleurs, que ceux qu'on avoit huscanavvés de mon temps, étoient de beaux garçons bien tournez, pleins de seu, de l'âge, de quinze à vingt ou vingt-cinq ans, & qui passoient pour riches. Cela me faisoit croire d'abord, que les vieillards avoient trouvé cette invention pour s'emparer des biens de la jeunesse, puisqu'en esset ils les distribuent entre eux, où ils les destinent à quelque usage public, & que ces jeunes hommes sont réduits à busquer de nouveau la fortune.

» Les Indiens abhorrent cette pensée, & ils » prétendent qu'on n'employe un remede si violent, que pour délivrer la jeunesse des mauvaisses impressions de l'enfance, & de tous les présigés qu'elle contracte avant que leur raison » puisse agir. Ils soûtiennent, que mis alors en » pleine liberté de suivre les loix de la nature, » ils ne risquent plus d'être les dupes de la coûtume ou de l'éducation, & qu'ils sont plus en » état d'administrer également la justice, sans avoit

avoir aucun égard à l'amitié, ni au parentage. «

L'application, de ce qui est contenu dans le fonds de cette narration, à ce que j'ai déja dit ci-dessus, est si naturelle & si aisée, que je crois devoir la laisser faire au Lecteur. Je dirai seulement, que l'Auteur en nous représentant parmi ces Sauvages des Villes, des Gouverneurs, de grands employs, & de grands biens, s'éloigne beaucoup de l'idée qu'on en devroit donner; leurs Villes n'étant que de miserables Bourgades, leurs Gouverneurs que des Chess peu distinguez du reste du peuple, & leurs grands biens qu'une pauvreté generale, qui se fait sentir en tour.

D'ailleurs, si c'est une loy generale que tous doivent être initiés ou huscanavvés sans exception, ainsi qu'il le dit, n'y a-t'il point de contradiction à assurer, comme il fait, que les Gouverneurs choisissent les mieux faits & les plus riches? Il pourroit aussi s'être trompé, en consondant avec la sienne, la Relation du Capitaine Smith, où il est parlé d'une cérémonie, laquelle ne concernoit que ceux qui étoient destinez pour suppléer à l'Ordre de la Prêtrise. Car, quoique la loy de l'Initiation soit generale, il peut sort bien, & il doit même y avoir quelque distinction, selon les differens Etats des Initiés, telle qui se trouve chez les Caraibes, sous le nom desquels je comprens tous les Peuples Barbares de l'Amerique Meridionale, dont les mœurs sont

290 MOEURS DES SAUVAGES par-tout assez semblables, & différent en trèspeu de chose.

Initiations des Caraïbes.

On trouve des vestiges des Initiations parmi les Caraïbes, accompagnées de jeûnes très-rigoureux, & d'autres épreuves extraordinairement dissiciles à soûtenir, pour les silles & pour les garçons, qui entrent dans l'âge de puberté; pour admettre un jeune homme au rang des Guerriers; pour faire passer un Guerrier dans l'ordre des Capitaines; pour l'installation d'un Chef General, & pour l'inauguration des Devins. Il est fâcheux que les Auteurs ne nous ayent donné de toutes ces choses qu'un détail grossier & imparfait. On ne laisse pas d'y reconnoître un caractere de Religion, mais dont il ne reste plus néanmoins qu'une vaine ombre. moins qu'une vaine ombre.

J'ai déja parlé des Purifications des personnes du sexe au temps de leurs ordinaires, & j'ai déja insinué que la premiere fois que cela leur arrive, elles commençoient à entrer dans les épreuves Thever, Cost des Initiations. Thevet, qui a été lui-même le

31. p 946.

mog. Univ. Tom. 2. Liv. témoin de toutes ces épreuves, nous donne un détail de ce qui se passe à cette occasion parmi les Peuples du Brésil. Je rapporterai ici en substance ce qu'il en dit.

Initiation des filles adultes.

Ce n'est pas sans sujet qu'on a donné, dit-il, à cette premiere purgation, un nom qui signisse Peur échene on advenue; car les filles ont véritable

ment raison d'appréhender ce terrible moment. qui est comme le signal d'un véritable martyre pour elles. On commence donc par leur brûler les cheveux, ou par les leur couper avec une dent de poisson, le plus près de la tête que cela se peut. Après cela on les fait tenir debout sur une pierre platte, qui leur sert de grez pour travailler leur porcelaine, & pour polir les pierres vertes, dont ces Nations sont divers ornemens; & avec une dent d'Acouti, on leur tranche la chair depuis le haut des épaules jusqu'au dos, faisant une croix de biais, & plusieurs autres découpu-res, de maniere que le sang en ruisselle de toutes parts. On s'apperçoit bien de la douleur que ressent ces pauvres silles par leurs grincemens de dents, & par leurs disserentes contorsions; mais la honte les retient, & pas une n'ose laisser échap-per un seul cri. On frotte ensuite toutes ces playes avec de la cendre de courge fauvage, qui n'est pas moins corrosive que de la poudre à canon, ou du salpêtre, en sorte que jamais les marques ne s'effacent; après quoi on leur lie les bras & tout le corps d'un fil de coton ; on leur pend au col les dents d'un certain animal, & on les couche dans leur Hamach, si bien enveloppées que personne ne peut les voir. Elles y sont au moins trois jours entiers sans pouvoir en descendre, & passent tout ce temps-là sans parler, sans boire, ni manger.

Ces trois jours étant expirez, on les fait del-

cendre de leur Hamach pour les délier, & on leur fait poser les pieds sur ce même grez, où on leur a fait la premiere operation de les incifer, afin que d'abord elles ne touchent point la terre de leurs pieds. De-là elles sont remises dans leur lit, où elles font nourries de quelques racines cuites, & d'un peu de farine & d'eau, fans qu'elles puissent user de quelque autre viande, ou de quelque autre breuvage que ce soit. Elles sont dans cet état jusqu'à la seconde purgation, après laquelle on leur découpe tout le reste du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, d'une maniere encore plus cruelle que la premiere sois. On les remet de nouveau dans leur Hamach, où elles font un peu moins genées à la verité pendant le second mois, & où elles font une abstinence un peu moins austere; mais elles ne peuvent encore sortir, ni converser avec qui que ce soit de la Cabane, & ne s'occupent qu'à filer, & à éplucher du coton. Le troisième mois on les frotte

Thevet, Cofmogr. Univ. tom. 2. Lib. 21. p. 913. & 918.

d'une couleur noire, faite d'huile de Jenipat, & elles commencent à fortir pour aller aux champs.

Quoique Thevet ne parle point d'instruction, il y a cependant apparence que c'est pendant ce temps-là qu'on les instruit du fonds de leur fausse créance. Cet Auteur ajoûte, qu'un vieux Portugais, qui étoit du nombre de ceux qui avoient découvert les premiers ce Païs-là, lui avoit dit qu'ils avoient tâché d'ôter cette supersition à ces Peuples; mais que les Pagés, ou Devins, ayant

été consultez, s'y étoient opposez fortement, en disant, que s'ils cessoient d'observer cette coûtume, Maire Monan les feroit tous périr. Maire Monan est le nom qu'ils donnent à un Estre , auquel ils attribuent à peu près les mêmes perfections que nous donnons à Dieu, qui n'a, disentils, ni commencement, ni fin : qui a créé le Ciel, la Terre, & toutes choses; mais qui pourtant s'est incarné, & changé en Enfant pour soulager par ses enseignemens la nécessité de son

Peuple.

Le même Auteur parle d'une autre cérémonie Thevet, Cosde Religion pratiquée à la Floride, laquelle pa- mogr. Univ. roît avoir été instituée dans le même esprit, & 1-P. 1004interesser les jeunes filles de la même maniere. » Les Floridiens ont, dit-il, des Fêtes qu'ils cé-,« lebrent en certains temps, avec des cérémonies « fort étranges. Le lieu où se fait la Eête, est un " grand circuit de terre bien uni, fait en rond, près de la maison du Roy, de laquelle ceux equi sont députez pour la solemnité d'icelle, « fortent peints, & emplumez de diverses couleurs, & s'acheminent jusqu'audit lieu. Là, où " étant arrivez, ils se rangent en ordonnance, & le suivent trois autres, lesquels sont differens à \*\* eux, tant en peintures, qu'en façons de faire. « Chacun de ces trois porte une Tabourasse en son " poing, lorsqu'ils commencent à entrer au mi-" lieu du rond, lesquels dansans & chantans fort." piteusement, sont suivis des autres, qui leur ré-

pondent. Mais après qu'ils ont chanté, dansé, "& tourpoyé ce rond par trois fois, ils se prennent à courir par le milieu des épaisses forêts,
nout ainsi que des chevaux débridez. Et lors les
femmes continuënt tout le reste du jour en
pleurs si tristes & lamentables, que rien plus;
& en telle furie elles saisssent fort cruellement avec des écailles de moules bien aiguës,
de sorte que le sang en découle, lequel elles aspergent en l'air avec une branche ou rameau
d'arbre, s'écriant Hé Toya! Toya! Toya! par trois
fois. Ces trois qui commencent la Fête, sont
nommez Jaonas, & sont comme les Prêtres ou
Sacrisscateurs, ausquels ils ajoûtent soy & créance, partie, pour autant que de race ils sont ordonnez aux sacrissces, & en partie aussi, d'autant qu'ils sont si subtils Magiciens, que toute
chose égarée, est incontinent recouverte par
leur moyen. Au bout de deux jours, ceux qui
s'en sont ainsi süis parmi les Bois, retournent
en la place: puis étant arrivez, ils commencent à danser d'une gayeté de cœur, & à réjoüir leurs peres, lesquels pour leur antiquité
trop grande, ou bien pour leur naturelle indisposition, ne sont appellez à cette Fête. Les danses finies, ils se mettent à manger d'une avidité
si grande, qu'ils semblent plûtôt dévorer la
viande que la manger; d'autant que le jour de
s'la Fête, ni les deux jours en suivant qu'ils sont

dedans les Bois, ils ne boivent, ni ne mangent « chose du monde. «

Jean de Leri parle d'une maniere vague & ge. Leri, hist. de nerale de ces cruelles incisions, qu'on fait dans le Bresil, aux filles qui entrent dans l'âge de puberté, dont il a même été le témoin; mais n'ayant pas apperçû le motif de Religion, qui a été le principe & l'origine de cette cérémonie, il se persuade qu'elle est pratiquée comme un remede naturel, qui peut les délivrer entierement de ces fortes d'infirmités pour lesquelles elle paroît avoir été instituée. Mais il est dans l'erreur sur ce point; & n'en ayant pû deviner la raison veritable, il en a imaginé une, qui n'est pas même vraisemblable.

C'est au même âge de puberré qu'on donne les brodequins aux filles des Caraïbes des Antilles, ce qu'on peut appeller un vrai supplice, & qu'on leur perce les oreilles aussi-bien qu'aux garçons. J'ai vû le détail de cette cérémonie dans un manuscrit d'un P. Jesuite Missionnaire des Isles; mais

en faire un Extrait, je ne puis en dire davantage.

Le Ministre Rochesort donne la Relation qui Rochesort fuit, de la maniere d'admettre un jeune homme des Antilles J.

n'ayant pû r'avoir ce manuscrit, quand j'ai voulu

dans le corps des Guerriers.

- Avant que les jeunes gens soient mis au rang « Initiation de ceux qui peuvent aller à la guerre, ils doi- d'un Guer-

22 vent être déclarez soldats en présence de tous "leurs parens & amis, qui sont conviez d'assister "à une si solemnelle cérémonie. Voici donc l'or-dre qu'ils observent en ces occasions. Le pere, "a une si solemnesse cerémonie. Voici donc l'or"dre qu'ils observent en ces occasions. Le pere,
"qui a auparavant convoqué l'assemblée, sait
"seoir son fils sur un petit siège, qui est posé au
"milieu de sa Case, ou du Carbet; & après lui
"avoir remontré, en peu de paroles, tout le de"voir d'un genereux soldat Caraïbe, & lui avoir
"fait promettre qu'il ne ferz jamais rien, qui
"puisse sérir la gloire de ses prédecesseurs, &
"qu'il vengera de toutes ses forces l'ancienne que"relle de leur Nation; il saisse par les pieds un
"certain oiseau de proye, qu'ils appellent Mans"fenis en leur Langue, & qui a été préparé long"temps auparavant pour être employé à cet usa"ge, & il en décharge plusieurs coups sur son
"fils jusqu'à ce que l'oiseau soit mort, & que sa
"tête soit entierement écrasse. Après ce rude
"traitement, qui rend ce jeune homme tout
"étourdi, il lui scarisse tout le corps avec une
"dent d'Acouti; & pour guérir les cicatrices
"qu'il a faites, il trempe l'oiseau dans une insusion de grains de piment, & il en frotte rude"ment toutes ses blessurés, ce qui cause au pau"vre patient une douleur très-aiguë & très-cui"fante: mais il faut qu'il soussire tout cela gaye"ment sans faire la moindre grimace, & sans
"témoigner aucun sentiment de douleur. On lui
"fait manger ensuite le cœur de cet oiseau, &
pour

pour la clôture de l'action, on le couche dans « un lit branlant, où il doit demeurer étendu de " son long, jusqu'à ce que ses forces soient pres- ", que toutes épuisées à force de jeûner : après ", cela il est reconnu de tous pour soldat, il se « peut trouver à toutes les assemblées du Carbet, " & suivre les autres dans toutes les guerres qu'ils " entreprennent contre leurs ennemis.

Le Sieur Biet, dans son Voyage de la France Liv. 3. chap. Equinoxiale en l'Isle de Cayenne en l'année 1652. parle ainsi de la maniere de faire un Capitaine parmi les Galibis , qui sont les Caraïbes de la

Terre-Ferme.

Premierement, celui qui veut être fait Capi- « Initiation taine, vient d'abord dans sa Case avec une « d'un Capitaine. rondache sur la tête, baissant les yeux sans re-" garder, & parler à personne, & sans en rien "
témoigner même à sa femme, ni à ses ensans." Il se va mettre dans un coin de la Case jusqu'à « qu'on lui ait fait un petit retranchement, com-" me une prison, où à peine se peut-il remuer." On lui pend son lit au haut de la Case, afin " qu'il ne parle à personne. Il ne sort de ce lieu « que pour aller à ses nécessités, & pour subir les « rudes épreuves que lui font ressentir les autres" Capitaines ses voisins.

Secondement, on lui fait garder un jeûne " très-rigoureux pendant six semaines, que les « Chrétiens auroient bien de la peine à saire pour «

Tome I.

"l'amour de Dieu. On ne sui donne qu'un peu "de millet boüilli, & bien peu de cassave, de la-"quelle il ne mange que le milieu. Pendant ce "temps-là, les Capitaines voisins le viennent vi-"fiter soir & matin, ils le font venir devant "fiter soir & matin, ils le font venir devant "eux, lui représentent avec leur éloquence na"turelle; que s'il veut parvenir à la gloire de Capitaine, où il aspire, il doit être courageux,
" & qu'il doit se comporter genereusement dans
"toutes les rencontres, où il se trouvera parmi
"fes ennemis; qu'il ne doit craindre aucun danger pour soûtenir l'honneur de sa Nation, &
"pour prendre vengeance de ceux qui ne man"quent pas de les maltraiter, quand ils les ont
"pris en guerre, &c.

", pris en guerre, &c.

Cette Harangue, qu'il a écoutée attentive-ment, étant finie, on lui fait ressentir com-» bien il souffriroit s'il étoit pris par leurs enne-» bien il souffriroit s'il étoit pris par leurs enne» mis, par le moyen des coups qu'ils lui donnent
» à l'heure même. Il se tient debout au milieu
» du Carbet les mains sur la tête. Chaque Capi» taine lui décharge sur le corps trois grands
» coups d'un foüet, qui n'est pas moindre que le
» foüet d'un Cocher. Il est fait de racines de pal" miste, les jeunes gens sont employez durant ce
» temps-là à les faire. Il ne reçoit que trois coups
» d'un même soüet, de sorte qu'il en faut un
» pour chaque Capitaine, & ainsi il en faut beau" coup. L'on fait cela deux sois le jour pendant
» six semaines. Il est frappé en trois endroits de fon corps: le premier coup autour des mammelles: le second au milieu du ventre, & le "
troisième environne les cuisses; & comme ces "
coups sont donnez avec grande roideur, & de "
toute la force, chaque coup environne le corps, "
& en fait ruisseler le sang à grosses goutes; "
pendant lequel temps il ne faut pas que le Capitaine prétendant se remuë tant soit peu, & "
donne aucun signe de la douleur qu'il souffre. "
Si le nombre des Capitaines est grand, ce sont "
autant de bras tous frais, qui ont de la force "
pour lui faire sentir de furieuses atteintes. Après "
avoir été ainsi traité, il se retire dans sa Casematte, se couche dans son lit, au haut duquel "
on met tous les soüets, desquels il a été soüetté, "
pour marque de son Trophée. "

pour marque de son Trophée.

Les six semaines de cette premiere & trèsrude épreuve, dans laquelle il a fait paroître «
une constance admirable, étant passées, on lui «
en prépare une autre, capable de faire mourir «
les plus forts & les plus robustes. Pour le mettre dans cette épreuve, on fait un grand vin, «
(c'est-à-dire un festin à boire) auquel, au jour «
prefix, tous les Chess de la Contrée viennent «
avec leur équipage, tous en bonne conche & «
bien parez. Ils mettent pied à terre devant l'habitation. Etant tous arrivez en vûe de la Case, «
ils se mettent dans les buissons ou halliers, où «
tous ensemble ils sont des cris, & des hurleunens horribles, puis ils entrent dans la Case, «
inens horribles, puis ils entrent dans la Case, «

" ayant tous la flêche sur l'arc. Ils vont prendre "le Capitaine prétendant, déja tout extenué, à ", cause du jeûne exact qu'on lui a fait faire, & des ", coups de foüet qu'on lui a fait ressentir; ils l'ap-" portent dans son lit qu'ils attachent à deux ar-"bres, & d'où ils le sont lever. On l'encourage "comme au commencement; & pour éprouver s'il sera courageux, chacun des Chess lui donne un coup de fouet de toute sa force. Il se remet " dans son lit, & on amasse quantité d'herbes "très-fortes & très-puantes qu'ils mettent autour ," de sont lit. On y met le seu, en sorte qu'il ne "le touche pas, mais qu'il en sente seulement la " chaleur. La fumée de ces herbes puantes, avec "la chaleur du feu, lui fait soussirir d'étranges "la chaleur du feu, lui fait soussirir d'étranges "maux, il est à demi-sol dans son lit où il demeure constamment, il y tombe dans des pamoisons si grandes, que l'on diroit qu'il est "mort. Quand on le voit dans cet état, on lui "donne à boire pour le faire revenir à soi. Etant "revenu, on l'exhorte dereches à être coura-» geux, on redouble son feu qui dure beaucoup " de temps.

"Pendant que ce pauvre miserable est dans ces "foussirances, les autres boivent, & mangent "comme des pourceaux; & le voyantensin presque "mort, ils lui donnent un étrange remede pour "le faire revenir à lui. Ils lui sont un collier & "une ceinture de palmiste, qu'ils remplissent de "gros sourmis noirs, dont la piqueure d'un seul

se fait ressentir trois ou quatre heures. On lui " met ce collier & cette ceinture, qui le fait bien-" tôt revenir, à cause des cuisantes douleurs que ", cela lui fait souffrir. Il se leve, & quand il est " debout, on lui verse un canari plein de Palinot, « qui est une de leurs boissons, sur la tête, au " travers d'un manaré, ou crible du païs. Il se va " aussi-tôt laver dans la plus prochaine fontaine " ou riviere; & étant rentré dans sa Case, il se a remet de rechef dans sa retraite, & afin que " tous les enfans de la Case, & tous ceux qui en "font, se souviennent de cette cérémonie, on " les fouette tous sans exception, sans épargner a même les femmes, si elles ne s'ensuïent bien « promptement.

On fait recommencer au Capitaine préten- "dant un nouveau jeûne, mais non pas si rigou- " reux que le premier; car quelqu'un des Capi- « taines ses voisins a soin de lui aller tuer quel- « ques petits oiseaux. Le temps de ce jeûne étant "expiré, il est proclamé Capitaine; on lui baille un arc tout neuf, & des flêches, avec tout ce ...

qui lui est nécessaire. «

Ce n'est-là cependant encore qu'un petit Capitaine; car pour être un grand Chef, il faut des épreuves bien plus rigoureuses, que le Sieur Biet a ignorées, que le Sieur de Rochesore n'a fait qu'essement, & que j'ai tirées des Lettre du Proches de la Neuville Jesuite, lequel le, Memoires ayant demeuré quelque temps dans l'Isle Cayenne Mars 1723.

au voisinage de ces Peuples, a été à portée d'avoir de bons Memoires de leurs mœurs. Voici ce qu'il en dit.

taine Gene-

» Le Gouvernement des Gayanois est monard'un Capi- "chique. Ils n'ont qu'un Chef auquel ils obeil-"sent aveuglément. C'est ordinairement le plus "ancien de la Nation qu'on choisit, si d'ailleurs "il a toutes les qualités nécessaires pour soûtenir » cette dignité, c'est-à-dire, s'il a de la valeur, de "la force, de l'adresse; s'il est actif, laborieux, so-"bre, patient, fécond en ressources & en strata-"gêmes; enfin s'il connoît le païs, & s'il sçait » les chemins qui conduisent chez toutes les Nations. Le plus ancien manque-t'il de ces quali-"tés, ils en choisissent un autre, qu'ils éprou-" vent par un rude Noviciat, pour s'assurer qu'il » est tel qu'ils le souhaitent. Ils commencent d'a-"bord par le faire jeûner plus de neuf mois d'une "maniere très-rigoureuse, ne lui donnant par "jour qu'autant de mil qu'il en peut contenir dans "s fa main. Ils lui font porter des fardeaux énor-"mes: ils l'obligent de faire sentinelle presque "toutes les nuits à l'entrée du Carbet : ils en-"voyent des Députés à la découverte, ou chez "les Nations voisines, puis à leur retour ils con-"traignent le Prétendant d'aller sur les traces des "Députés, afin de l'accoûtumer à connoître tou-tes les routes. Il n'est point de borne ou de fon-taine un peu marquées, dont ils ne doive sça-

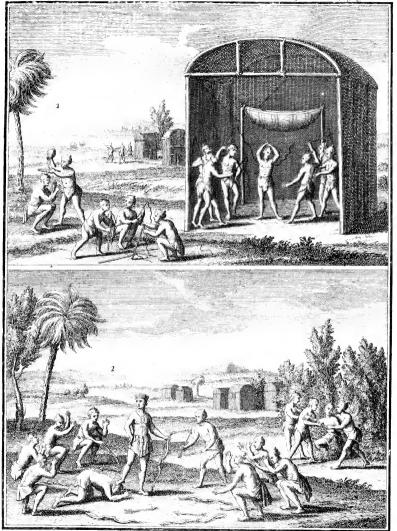

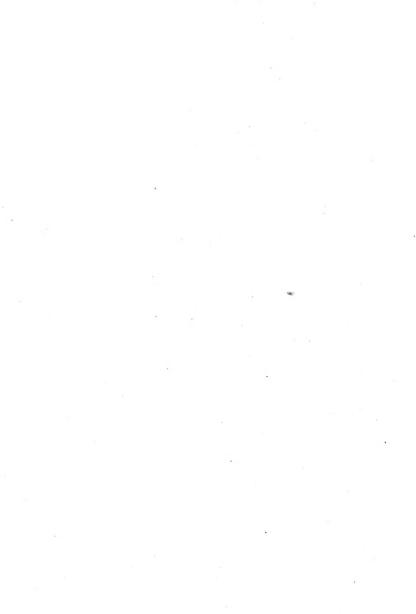

voir la situation, prêt de le prouver, en y por- «
tant une branche cassée au premier ordre. Ensin «
il doit avoir en tête la Géographie naturelle de "
tout son païs. Pour le familiariser à la douleur, «
on l'enterre souvent jusqu'à la ceinture dans «
une fourmiliere pleine de ces grosses fourmis, «
dont la piqueure donne des siévres de vingtquatre heures aux François, & on l'y laisse un 
temps considerable; d'autrefois on se contente «
d'enchâsser trois ou quatre cens de ces sourmis «
dans des feüilles, de maniere que leur tête passe «
d'un côté, & le corps de l'autre; on cout toutes ces seüilles animées en guise de colliers, de «
bracelets, de ceintures, de jarretieres & de couronnes, dont on orne le Roy novice. Je laisse à «
juger avec quelles douleurs. C'est ainsi qu'on «
le forme à la Royauté.

Quand on le juge assez éprouvé, on sait l'inauguration en cette maniere. Toute la Nation asse semblée va chercher le Prétendant, qui est à une lieuë, ou plus, caché sous des feüillages, comme pour saire entendre qu'il füit les honneurs; ou bien, comme me l'ont dit deux de ces «
Rois, asin de lui faire connoître qu'on l'a tiré a
de la poussiere pour l'élever sur le Trône; ce «
qui se consirme par une autre cérémonie : car a
chacun des assistans va en cadence mettre le «
pied sur sa tête, après quoi on le leve, & tous se
se prosternent, & jettent leurs arcs & leurs sièches à ses pieds. Le Roy à son tour met le pied «

"fur la tête de se sujets; puis on le ramene en "triomphe au Carbet, où il trouve un grand ses, tin préparé par les semmes. Avant que de manger, il faut qu'il donne encore une preuve de "son adresse, en lançant une slêche dans une "tasse de la grosseur d'un œuf, attachée sur le "haut du toit. Cela fait, chaque semme lui sert, tour à tour une tasse de Ouicou qu'il est obligé de boire, asin de montrer qu'il a autant de force "pour boire que trente hommes, de même qu'il "en a eu assez pour se contenter durant trente "jours de la nourriture qu'un homme pourroit aisément prendre en un seul jour. Comme il est "contraint de vomir souvent, ce repas a plus l'air "d'une rude question, que d'un festin. Du reste "ses sujets l'imitent parfaitement, & ne cessent de boire & de manger, que toutes les provisions "ne soient épuisées.

" La cérémonie finie, le nouveau Capitaine "est censé avoir plein pouvoir & entiere auto-"rité sur toute la Nation, qui ne fait plus rien "que par ses ordres & par son mouvement. C'est "lui qui fait la paix, ou la guerre à son gré, &c. On ne doit pas se persuader, que toutes ces rigoureuses éprenages qu'il sout subir cher ges Pour

On ne doit pas se persuader, que toutes ces rigoureuses épreuves qu'il faut subir chez ces Peuples Barbares pour être admis au rang des Guerriers, des Capitaines, & de Chef general de la Nation, ne soient que des coûtumes purement civiles, & des usages établis par les Législateurs, afin de former le corps aux exercices les plus pénibles,

nibles, & de rendre l'ame capable des plus hautes entreprises, en la mettant dans la nécessité par ces épreuves volontaires, de se faire un courage à toute épreuve. La Religion en est certainement le principe, comme elle l'étoit dans l'Antiquité pour les soldats de Mithra, pour les Lacedemoniens, qu'on flagelloit devant l'Autel de la Diane Orthie, & pour les Héros, qui se faisoient initier aux Mysteres de Samothrace, ou d'Eleusine. Nous devons juger de ce qui se faisoit chez les Caraïbes, où il y a peu de Religion apparente, par ce qui se pratiquoit pour des supers semblables au Pérou, & au Mexique, où la Religion étoit si bien marquée, qu'il n'y a peutêtre jamais eu de Nations Idolâtres, où la Religion payenne ait été plus en regle.

Quoique je ne me sois pas proposé de traiter des Mœurs des Mexiquains & des Peruviens, lesquelles ont été bien écrites par l'Inca Garcilasso, par Acosta, Lopes de Gomara, Oviedo, Herrera, & plusieurs autres Auteurs Espagnols; je ne laisserai pas de dire ici quelque chose de leurs Initiations militaires, pour montrer que la Religion ayant été le motif de leurs épreuves, en doit aussi se former la même idée de celles,

dont j'ai déja parlé.

On n'admettoit à ces Initiations, dans le Pé- Initiations rou, que les enfans de la race du Soleil, c'est-à- des Incas du Pérou, dire, les fils des Incas, qui composoient une fa-

Tome I.

mille nombreuse, & étenduë dans l'Etat, & qui étant celle des Rois & des Princes de leur sang,

Garcilaffo de la Vega, Comment. Real. Lib. 6. cap. 14. 15. 3.6. 27.

étant celle des Rois & des Princes de leur sang, devoit aussi se distinguer des familles populaires par des vertus propres de leur origine céleste, & bien superieures à celles du commun des hommes.

On les commençoit à l'âge de 15. à 16. ans, & elles étoient une condition absolument requise pour sortir de l'enfance, pour recevoir les marques honoraires de l'âge viril, & joüir de ses prérogatives, sur-tout pour être habile à porter les armes, & à exercer quelque Charge dans l'Empire. Elles étoient en même temps un Novitiat des plus rigoureux, dans lequel on les exerçoit à supporter toutes sortes de travaux, & à se rendre capables de soûtenir toutes les disgraces de la fortune. Il étoit pour ces Novices d'une exla fortune. Il étoit pour ces Novices d'une ex-trême consequence de sortir de ces épreuves avec honneur; car si pendant le cours de cet examen, ils laissoient paroître de la foiblesse, ou de la lâ-cheté, il en rejaillissoit sur eux, & sur leurs parens les plus proches, une infamie qui les deshonoroir. Aussi les peres, les meres, les freres, les sœurs, les oncles, & les tantes de ces jeunes gens, ne cessoient ils de faire pendant ce temps-là des vœux continuels au Soleil, qu'ils accompagnoient de sacrifices, de jeûnes, de mortifications, & de toutes sortes d'exercices de Religion, afin que le Soleil leur donnât la force & le courage nécessaire, pour fournir avec gloire la pénible carriere. de ces violentes épreuves.

Chaque année donc ou de deux en deux ans, on faisoit le choix des jeunes Princes, propres à être initiés, & on les mettoit dans une maison consacrée à cet usage, sous la conduite de quelques vieillards expérimentés, qui étoient les maîtres de ces Novices, & qui avoient charge de les

éprouver, & de les instruire.

Les épreuves commençoient par des jeûnes de plusieurs jours de suite, pour leur apprendre à souffrir la saim & la soif. On les réduisoit presque à l'inanition, & on ne leur donnoit à certains temps marqués que quelques poignées de bled d'inde, & de l'eau pure. On doubloit le temps de ces jeûnes, à mesure qu'ils se montroient plus capables de les supporter, & on les leur faisoit pousser aussi loin, que cela se pouvoit presque sans mourir.

De la même maniere qu'on leur avoit appris à dompter le corps par la faim & par la foif, on les accoûtumoit aussi à le matter par les veilles. On les mettoit en sentinelle des dix & douze jours de suite, pendant lesquels les surveillans les visitoient exactement; & si on en trouvoit quelqu'un endormi, on le renvoyoit, en disant, qu'il étoit encore trop ensant pour être admis aux honneurs.

Le temps de ces premieres épreuves étant passé, on les exerçoit à la course. On les conduisoit pour cet esset à un lieu sacré parmi eux, d'où cette course commençoit, & se continuoit jusqu'au

Qqij

On leur apprenoit à travailler de leurs mains, à faire tout ce qui étoit nécessaire pour leurs befoins, sur-tout l'eurs armes, leurs souliers, &
zout ce qui est de l'équipage d'un soldat. On leur
montroit ensuite à se servir de ces armes, en les
stilant à toutes sortes d'exercices militaires, à lancer le javelot, tirer de l'arc & de la fronde, porter de grands sardeaux, & donner toutes sortes
de preuves, de sorce, & d'adresse.

Souvent on les faisoit lutter les uns contre les autres. Quelquesois on les divisoit en deux troupes; on leur faisoit attaquer & désendre une place, & dans ces sortes de combats où l'animosité & l'émulation les excitoient, ils se piquoient quelquesois si vivement, qu'ils se faisoient de cruelles blessures, dont il y en avoit qui mouvoient.

Quelquesois un de leurs maîtres prenant un

bâton à deux bouts, ou une espece de pique, se mettoit au milieu d'eux, faisoit le moulinet, s'escrimant avec une vîtesse & une légereté incroyable, portant ce bâton ou cette pique, tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'à leurs yeux, comme s'il vouloit les percer, ou sur leurs jambes, comme s'il avoit intention de les rompres. Ceux qui baissoient tant soit peu la vûë, ou qui retiroient le pied, étoient aussi-tôt mis hors des épreuves; parce qu'on disoit, que s'ils apprehendoient si fort des armes qu'ils sçavoient bien ne devoir pas leur nuire, ils ne sçauroient soûtenir l'aspect de celles de leurs ennemis, qui ne cherchent point à porter des coups à faux, & qui ne visent qu'à ôter la vie.

On exerçoit d'autrefois leur patience, en frappant leurs bras & leurs jambes nuës, avec de grandes branches d'osier, pour voir quelle figure ils feroient en recevant ces coups; & s'ils y paroissoient trop sensibles, on les rejettoit, en difant, que puisqu'ils ne pouvoient pas souffrir les coups de ces branches si tendres & si fragiles, ils seroient encore moins à l'épreuve des blessures, & des coups violens, qui partiroient de la main de leurs ennemis.

Pendant tout ce Noviciat, on ne les exerçoit pas seulement aux armes, mais on les formoit à toutes les vertus nécessaires pour remplir les differentes. Charges de l'Etat; & on les mettoit en stuation de souffrir toutes sortes de besoins & de

nécessités, afin qu'ils eussent éprouvé par euxmêmes toutes les miseres où étoient exposez les peuples, ausquels ils devoient ensuite rendre jus-

tice, & donner le bon exemple.

Les Maîtres de ces Novices leur donnoient tous les jours des leçons, leur représentant sans cesse l'honneur qu'ils avoient d'être de la race du Soleil; ils leur mettoient sans cesse devant les yeux, les vertus & les actions héroïques de leurs Ancêtres, leur Religion, leur pieté, leur amour pour la justice, leur zele contre le vice, leur valeur, contre leurs ennemis, leur clémence & leur douceur pour leurs sujets, leur modération dans le Gouvernement de leur Empire, leur tendresse envers les pauvres, leur liberalité, leur magnificence Royale, comme dignes fils du Soleil, qui répand continuellement ses thrésors sur la terre, & ne se montre que pour faire du bien; & ils les exhortoient à ne point degénerer de tant de vertus.

L'héritier présomptif de la Couronne, bien loin d'être dispensé de toutes ces épreuves, étoit traité avec encore plus de rigueur que ses Connovices; ils disoient, que c'étoit plûtôt par ses vertus qu'il devoit mériter de regner, que par un foible droit d'aînesse ou d'héritage, qui ne supposoit en lui aucun mérite personnel. On le faisoit coucher sur la dure, jeûner, veiller, travailler, souffrir, comme le moins consideré d'entre eux; on humilioit sans cesse son orgueil, & il

étoit toûjours le plus mal vêtu, afin que lorsqu'il seroit sur le Trône, & environné de toute la splendeur d'un Dieu sur la Terre, il ne méprisat pas les pauvres; & que se souvenant qu'ayant été comme l'un d'eux, il apprit à avoir compassion des miserables, à faire des graces, & à mériter le nom de Huachacuyae, qu'ils donnoient à leurs Rois; nom, qui signifie l'Amateur, & le Bienfaiteur des pauvres.

Après qu'on avoit fourni la carriere de cette rigoureuse épreuve, le Souverain leur faisoit la cérémonie de leur percer les oreilles & les narines. Les principaux Princes de sa Cour, qui l'as-sistoient, leur donnoient les autres marques de dignité: ils étoient alors déclarez véritables Incas, où véritables fils du Soleil; & cette solemnité étoit terminée par des sacrifices, & par les autres marques de réjoüissance, qui ont coûtume d'illustrer les plus grandes sêtes.

L'Inca Garcilasso, de qui j'ai tiré la substance de tout ceci, dit qu'il avoit vû faire la plûpart de ces choses, dont il donne le détail autant qu'il peut s'en souvenir; mais il ajoûte, que ce qu'il avoit vû pratiquer de son temps, n'étoit que l'ombre de ce qui se passoit anciennement, durant la splendeur du Regne de ses Ayeux.

Outre les épreuves que devoient subir dans leurs miniations Temples generalement tous les Mexiquains, de des Chevaliers au Merun & de l'autre sexe à un certain âge, il y en xique.

avoit encore parmi les Nobles pour differens degrés d'élevation par où ils passoient, asin de parvenir jusqu'au Thrône du Souverain, dont la dignité étoit élective, & non pas héreditaire. Ces degrés d'élevation pour les militaires, étoient comme Acosta, Hist divers Ordres de Chevalerie, superieurs les uns Moral de las aux autres, & qui étoient distinguez par differens noms, & differentes marques, ou habits d'Ordre. Ces Ordres avoient aussi leurs Initiations; & voici ce que j'en ai pû recuëillir des Auteurs.

Lopez de Gomara, Histor. Gener. Lib. 2. cap. 78.

Pour être fait Tecuitle, qui étoit l'Ordre de Noblesse, le premier après le Roy, il falloit être du sang des Seigneurs les plus qualifiez de l'Etat, & s'être distingué par des actions extraordinaires. Celui qui aspiroit à cet honneur, s'y préparoit de longue main, & faisoit avertir de son dessein, trois ans auparavant, tous ses parens, tous ses amis, tous les Seigneurs, & Teckitles de sa Province.

Tous étant assemblés, & les augures ayant été pris pour le choix d'un jour heureux, tout le peuple accompagnoit le Profelyte au Temple le plus superbe de la Ville, où étoit réverée la plus célebre Divinité du Païs, qui étoit, felon De Solis, le témoignage de Solis, le Dieu des Armées. Les parens, les amis, & les Seigneurs invités, le Espana, Lib. conduisoient par-dessous les bras, lui faisoient monter l'escalier du Temple jusqu'à l'Autel, où il se mettoit dans la posture que demandoient la

Conquista de la nueva España, Lib. 230.

piété, l'humilité & la patience. Le Grand Prêtre alloit se présenter à lui, lorsqu'il étoit dans cet état, & avec un os pointu de Tygre, ou bien un ongle d'Aigle, il lui perçoit le nez de plusieurs petits trous, où il mettoit quelques morceaux d'ambre noir, pour empêcher les chairs de se rejoindre. Il lui faisoit ensuite un discours trèsodieux, où il lui disoit les choses du monde les plus désagréables, les injures les plus atroces; & ne se contentant pas de l'insulter purement de paroles, il le frappoit ignominieusement, & le dépoüilloit tout nud, autant que la bienseance pouvoit le permettre, & que la pudeur n'en sut point blessée.

Le Proselyte, ainsi dépouillé, se retiroit tout honteux, seul dans une salle du Temple, où il s'occupoit à la priere, & à d'autres exercices de Religion, tandis que ceux qui l'avoient accompagné, faisoient un sacrifice dans le goût des Anciens; c'est-à-dire, un festin mêlé de chant, de danses, & d'autres marques de réjoüissance, après lesquelles chacun se retiroit sans dire mot au Novice, qu'on laissoit seul dans sa retraite.

A l'entrée de la nuit, on lui apportoit tout ce qui lui étoit nécessaire pour les quatre jours qu'il devoit y sejourner; quelques haillons grossiers pour se couvrir, un peu de paille, quelques ais pour s'asseoir, des couleurs pour se peindre en noir, des poinçons pour se percer, & pour saire diverses incisions sur son corps; de l'encens, &

Tome I. R

un encensoir pour encenser les Idoles, & on le commettoit à la garde de trois personnes expérimentées pour l'instruire de ce que devoit sçavoir un homme de sa profession. Quelques-uns de ces Novices passoient tout ce temps sans manger, & sans prendre le moindre repos. On leur donnoit neanmoins quelques épis de bled, & un peu d'eau pour se soûtenir dans l'extrême soiblesse. On leur permettoit aussi de dormir, pourvû que ce sut étant assis. Hors des momens marqués, les surveillans leur en faisoient passer l'envie, en les perçant avec des especes d'alênes d'un bois fort pointu. & dont les atteintes étoient fort vives. Vers la minuit, le Novice alloit encenser les Idoles, & leur offroit quelques goutes de son sang; il alloit aussi autour de l'enclos du Temple, & en quatre endroits differens; il creusoit la terre, & y ensevelissoit des cannes de roseau, teintes du fang qu'il avoit tiré de fa langue, de fes mains " de les pieds, &c.

Ces quatre jours étant écoulés, il demandoit permission au Grand-Prêtre d'aller continuer ses épreuves dans les autres Temples, & alloit ainst pendant le cours d'une année de Temple en Temple, ou c'étoient toûjours de nouvelles épreuves, sans qu'il eut la liberté, pendant ce temps-là, d'approcher de sa maison, de rendre des visites à ses parens, & d'en recevoir, toûjours obligé de vivre dans la continence, dans la retraite, &

dans de continuelles austerités...

Enfin l'année étant révoluë, & un jour heureux ayant été choisi dans leur Calendrier pour achever la cérémonie, les Tecuitles, les Seigneurs, les parens, & les amis du Novice, venoient le prendre, le lavoient, le décrassoient, & le ramenoient avec pompe dans le Temple où il avoit été conduit la premiere fois. Là, au pied de l'Autel, on le dépoüilloit de fes vieux haillons, on lioit ses cheveux sur la nuque du col avec un cuir rouge, d'où pendoient plusieurs belles plumes; on le couvroit d'un manteau très-fin, pardessus lequel on en mettoit encore un autre trèsriche, qui étoit l'habit particulier de l'Ordre; on lui mettoit aussi en main un arc & des slêches, & le Grand-Prêtre faisant un long discours au nouveau Chevalier sur ses obligations, l'exhortoit à prendre des sentimens propres de l'état où il venoit d'être élevé; état, qui le mettant beaucoup au-dessus des hommes du commun, demandoit aussi des vertus, qui ne fussent pas communes, un zele extraordinaire pour le maintien de la Religion, pour la défense de la Patrie, pour la conservation des siens, & une valeur intrépide pour attaquer les ennemis de l'Empire, ou pour leur résister; devant se montrer à leur égard comme un Aigle, ou comme un Tygre, n'oubliant pas qu'on lui avoit fait l'honneur de lui percer le nez avec les os, & les ongles de ces animaux, afin de lui remettre sans cesse dans l'esprit, qu'il devoit être l'imitateut de leur courage. Il lui changeoit ensuite son nom, & le béniffoit.

La cérémonie se terminoit par un grand sacrifice, ou superbe festin; par des danses, des chansons usitées dans ces sortes de sêtes; par le son des instrumens, & par les acclamations du peuple; après quoi les Seigneurs invités, étoient gratifiez de quelques présens de la part du nouveau Chevalier, & chacun se retiroit chez soi.

Initiations Mexique.

Les Initiations étoient aussi très-dures pour des Rois du ceux qui entroient dans les grandes Charges, comme étoient celle du Souverain de tout l'Empire, des Rois ses tributaires, & des Caciques, ou Gouverneurs des Provinces. Il suffira de raconter succintement ce qui se passoit à l'égard du Souverain.

Acosta, Lib. 6. cap. 24.

Lopes de Gomara, Lib. 2. cap. 77.

Le Royaume du Mexique étant électif, dès qu'on avoit rendu les derniers devoirs au Roy défunt, les Rois & Princes Electeurs s'assembloient pour faire choix, parmi les jeunes gens du rang des Militaires, d'un sujet propre à être élevé à cette dignité suprême. Ce choix étant fair, il y avoit deux temps, qui étoient comme deux fêtes marquées, celui de son Election, & celui de son Couronnement.

Au moment même de l'Election, & après que celui qui avoit été élû, avoit accepté, on le dépoüilloit presque tout nud, & on le conduisoit au Temple, accompagné d'une grande foule de

gens de tous les Ordres du Royaume. Deux Scigneurs lui aidoient à en monter les degrés jusques aux Aurels. Il étoit precedé des deux Rois premiers Electeurs, revêtus des marques de leurs dignités, & suivi de quelques personnes nécesfaires à la cérémonie. Tout le reste se tenoit en bas avec respect. Le Roy étant monté, adoroit l'idole en touchant la terre de l'un de ses doigts, & le baisant. Il se mettoit ensuite devant elle

en posture de suppliant.

Le Grand-Prêtre revêtu de ses ornemens, accompagné d'un grand nombre de Prêtres, vêtus de longues aubes, comme les Prêtres Egyptiens, venoit oindre le corps du Prince élû, & le frottoit d'un jus extrêmement noir; il faisoit après cela sur lui quelques aspersions, & lui jettoit sur la tête un manteau semé de têtes de mort; sur ce premier, un second de couleur noire, & sur ce second un troisième de couleur bleuë, tous semez de têtes de mort comme le premier : Il lui pendoir au col certains lacets rouges, avec d'autres plus petits, ausquels étoient attachés quelques symboles, qui avoient tous leur signification mystique. Il lui mettoit aussi sur les épaules une phiole pleine d'une poudre, dont l'effet étoit de garantir contre toutes sortes d'enchantemens & de fortileges. Il attachoit à fon bras gauche un fachet d'encens, & lui mettoit ensuite à la main droite un encensoir. Le Roy élû se levoit alors 🔉 encensoit l'idole, & s'asseïoit.

Le Grand-Prêtre s'approchant de lui de nouveau, lui faisoit un long discours, & lui faisoit prêter serment qu'il maintiendroit la Religion de ses peres; qu'il observeroit les Loix de ses Prédecesseurs; qu'il feroit une guerre vive aux ennemis de l'Etat, & qu'il rendroit la justice à ses sujets. Prenant ensuite un style metaphorique, il lui faisoit promettre qu'il feroit paroître le Soleil toûjours clair & serain; que les nuées ne répandroient leurs pluïes que selon la mesure de la nécessité, & que la Terre produiroit ses fruits en abondance.

Le Roy élu, ayant prêté ce serment, se recommandoit aux prieres des Ministres des Dieux, & à celles de tous les spectateurs. Les mêmes Seigneurs qui l'avoient conduit, le ramenoient au milieu des acclamations du peuple, qui lui souhaitoit toutes sortes de prosperités, & lui offroit diverses sortes de présens. On le conduisoit delà dans un appartement du Temple separé, qui lui étoit destiné, & où il y avoit un lit prêt, & on l'y laissoit seul.

Il passoit quatre jours dans cette solitude, sans sortir du Temple, s'occupant à des prieres, des sacrifices, & d'autres exercices de Religion & de pénitence. Quoiqu'il lui sût permis de manger de la chair, & d'autres mets qui convenoient à sa dignité, il jeûnoit neanmoins très-austerement; il se baignoit trois sois le jour pour s'expier, & une autresois la nuit, dans une grande cuve d'eau,

dans laquelle il faisoit couler de son sang, qu'il offroit en sacrifice au Dieu des eaux, après lui avoir présenté de l'encens; il encensoit aussi plusieurs fois les autres Dieux du Temple, leur offrant du pain, des fruits, des fleurs, des aromates, & des pointes ou alênes, teintes du sang de sa langue, de ses narines, de ses oreilles, & generalement de toutes les parties de son corps.

Il y a apparence que c'est ce qui se passoit d'abord à la premiere fête, qui étoit celle de son Election; laquelle a été confondue mal à propos par quelques Auteurs, avec celle de son Couronnement. Ces quatre jours d'épreuve n'étoient aussi probablement que le commencement des Initiations du Roy Novice. Le cours de ces Initiations étoit sans doute beaucoup plus long; & quoique les Auteurs ne nous en ayent pas donné de détail, on peut le présumer de ce que j'ai déja dit des Initiations des Tecuitles, & des paroles du Pere Acosta, qui parlant de Monteçuma, dit qu'avant son Couronnement, il passoit la plusgrande partie du temps dans un appartement separé qu'il avoit dans le Temple, où l'on disoit qu'il conversoit familierement avec son Dieu semblable en tout, ajoûte son Interprete Latin, à un homme initie; paroles très-remarquables. Plerumque autem in certo quodam Templi VitZilipuzli loco agebat, ubi, ut fama erat, cum suo Deo conversabatur, initiato per omnia similis.

La fêre du Couronnement ne se célebroit point

Paralip. A-merica. In iac

qu'après que le nouveau Roy, à l'issue de ses octe pare épreuves, eut entrepris quelque expédition heu-reuse sur les ennemis; qu'il eut remporté en per-fonne quelque célebre victoire, soûmis quelque Province rebelle, & amené plusieurs captifs en triomphe, qui devoient s'attendre à être immo-

lés pour honorer cette fête.

Le jour de son arrivée, tout le peuple sortoit en foule au-devant de lui. Le Grand-Prêtre d'une part, suivi de tous les Ministres des Autels, les Electeurs & les grands Seigneurs de l'autre, alloient à sa rencontre en ordre de procession. L'air retentissoit cependant des acclamations de joye, & du son des instrumens, au milieu desquels le Monarque victorieux, enflé de ses succès, faifoit son entrée publique, accompagné des gens de guerre, qui conduisoient les prisonniers, & portoient les dépouilles des ennemis vaincus. Il alloit droit au Temple, où après avoir offert le facrifice, entendu l'éloge de ses belles actions & de sa valeur, on lui donnoit alors solemnellement, & pour la premiere fois, les marques de l'Empire ou de la Dignité Royale. On le revêtoit d'habits très-prétieux; on attachoit à ses oreilles & à ses narines des pierres d'un très-grand prix; on mettoit dans sa main droite un estoc d'or armé d'une pierre à feu, symbole de la justice; dans sa gauche, un arc & des flêches pour signifier qu'il étoit l'arbitre de la paix & de la guerre; & fur la tête un ornement, qui n'étoit ni une couronne,

ronne, ni un diadême, mais une espece de mître, ronde sur le devant, qui s'allongeoit en arriere, perdant un peu de sa rondeur, & qui revenoit en pointe vers son sommet. C'étoit le Roy de Tescuco, qui, comme premier Electeur, avoit le droit de la lui poser sur le front; honneur le plus grand que puisse avoir un sujet. Le Monarque se plaçoit alors sur son Trône pour y recevoir les hommages de tous les Ordres de l'Empire, & pour écouter les harangues que lui fai-foient tous les Corps. Le Roy de Tescuco commençoit à parler le premier. On nous a conservé dans les histoires la harangue que fit le Prince, qui couronna Monteçuma dernier Roy du Mezique. Elle m'a paru si belle, que quoiqu'elle doive allonger cette narration, & peut-être paroître hors d'œuvre, je suis persuadé néanmoins qu'on me sçaura gré de l'avoir rapportée toute entiere, telle que je l'ai trouvée dans le Pere Joseph Acosta de nôtre Compagnie.

Jeune Prince, le bonheur qu'a ce Royaume « vous voir monter aujourd'heir ( ) de vous voir monter aujourd'hui sur le Thrône « de ses Souverains, se fait bien sentir par l'em-« pressement avec lequel nous avons concouru à « vôtre Election, & par la joye extrême que le Pu-« blic en a témoigné. Cette joye est sans doute « bien fondée, puisque les Etats du Mexique sont « si vastes & si étendus, que pour gouverner cet « Empire, qui est comme un monde entier, il ne « faut pas moins de force & de courage qu'il s'en « Tome I.

"trouve dans vôtre cœur genereux & magnanime:
"ni moins d'application, de capacité, de sagesse,
"& de prudence que vous en avez. Je vois bien
"clairement que le Tout-puissant aime cette Mo"narchie, puisqu'il a daigné l'éclairer de ses plus
"vives lumieres, pour faire un choix qui con"vient si bien à nôtre felicité. Qui peut en esset
"raisonnablement douter qu'un Prince, lequel
"avant que de regner, avoit percé les neuss cœurs
"des Cieux par la vivacité de son esprit, & par
"la sublimité de son génie pour en découvrir les
"beautés les plus cachées, à présent qu'il est
"obligé de veiller au bien de ses sujets par les
"devoirs de la Royauté, n'ait pas assez de péné"tration pour découvrir dans les choses de la
"terre celles qui pourroient leur être utiles? Qui
"pourroit croire que la grandeur d'ame que vous
"avez fait paroître en tant d'occasions signalées,
"se rallentit à présent qu'il est nécessaire plus que
"jamais de la faire briller, & qu'elle ne se ma"nisestera pas au contraire avec bien plus d'éclat
"que par le passé? Qui se persuadera que, pendant
"le regne d'un Prince si juste & si magnisque,
"la veuve & l'orphelin puissent manquer de pro"tection & de soulagement? Qui est-ce qui s'ima"ginera que la grandeur de cette Monarchie ne
"doive pas monter avec vous au plus haut point
"de sa gloire, puisque le Créateur a rassemblé
"en vous tant de persuade qu'on y est déja parvenu? » trouve dans vôtre cœur genereux & magnanime:

Felicitez-vous donc, Peuples heureux, d'avoir « un Roy, qui fera la colonne & l'appuy de cet "
Etat, qui vous tiendra lieu de Tuteur & de "
Pere, & dont le sein paternel, toûjours émû "
sur vous, sera prêt à s'armer contre tout ce qui "
pourroit troubler la tranquillité de ses chers en-" fans, & à leur communiquer à eux-mêmes tous "les trésors qui y sont renfermez. Vous êtes as-" furez d'avoir un Roy, qui ne prendra point occa-" sion de son pouvoir suprême pour en abuser, pour "languir dans un lâche repos, pour faire consister "son bonheur à se régaler splendidement, pour se livrer aux vices & aux plaisirs. Bien loin de-là, "son cœur attentif à vos besoins, le réveillera sou-" vent en sursuit : & que dans les repas les plus " vent en sursault; & que dans les repas les plus "fomptueux cette même attention à vos besoins, "suspendra en lui le sentiment du goût & de la " bonne chere. N'ai-je donc pas raison de vous " feliciter, & de vous exhorter à vous réjouir " d'avoir un Roy si digne de l'être? Et vous Prince " magnanime, nôtre Souverain & nôtre maître, " ayez confiance & bon courage; puisque le Créa-«
teur de toutes choses a chargé vos épaules d'un «
si pesant fardeau, soyez certain qu'il vous donnera les forces nécessaires pour pouvoir le soû-«
tenir; puisqu'il a été si liberal & si magnisque «
à vôtre égard jusqu'à présent, vous pouvez «
bien vous assurer qu'il répandra sur vous ses «
dons les plus prétieux, & ses bénédictions les «

» plus abondantes, dans cet Etat de la plus haute elevation où il vous a mis; & dont je souhaite

" qu'il vous fasse jouir avec toutes sortes d'avan-

- tages pendant une nombreuse suite de longues » & d'heureuses années.

Le Roy ayant entendu ces sortes d'harangues, répondoit avec majesté, d'une maniere qui fai-soit connoître combien il se croyoit peu digne du rang où on l'élevoit; combien il étoit sensisur lang ou on l'elevoit, comoten n'étoit femi-fible à l'obligation qu'il avoit à ceux qui l'avoient choisi; & quelles étoient les dispositions où il étoit de gouverner ses Peuples, selon les Loix de la bonté & de l'équité: après quoi il étoit con-duit avec pompe dans son Palais, & de toutes parts on s'abandonnoit à la joye que méritoit une femblable fête.

ne Cheva-

Initiations Tout ce que j'ai rapporté des Initiations des de l'ancien-Guerriers chez les Nations barbares & policées ne Chevane Cheva-lerie d'Eu- de l'Amerique, doit faire concevoir à ceux qui rope. ont quelque idée de l'ancienne Chevalerie des Peuples de nôtre Europe, que les épreuves que devoient subir ceux qui aspiroient à l'honneur d'être faits Chevaliers, étoient à peu près semblables à celles dont je viens de donner le détail, dans le temps que les Peuples, encore barbares, étoient plongez dans les ténebres de l'Idolatrie. Je suis d'autant plus fondé à faire ce parallele,

Dir Cange, que due Cange l'a commencé avant moi; car à Gloff. verb. l'occasion du Bain où l'on faisoit entrer les Che-Miles.

valiers avant leur réception, il remarque que Jofeph Acosta rapporte que les Prêtres Mexiquains lavoient & purissoient les enfans des Nobles, avant de leur faire la cérémonie de les rendre ha-

biles à porter les armes.

Le même Auteur parlant de cette Chevalerie dont la Religion étoit certainement le principe, dit aussi, ce que j'ai dit ailleurs moi - même de quelques autres usages; sçavoir, » que l'Eglise « qui a toûjours eu une sage œconomie pour ses ensans, lesquels sont encore tendres dans la soy, ene croyant pas pouvoir abolir tout d'un coup eles coûtumes, dans lesquelles les Peuples nourris dans le sein du Paganisme ont été élevez, « s'étoit contentée de purger toutes ces coûtumes « de l'esprit de superstition, de tout culte idolatrique, & se les étoit renduës propres en les sanc-" tissant. Car, comme je l'ai remarqué, continuë « cet Auteur, en parlant des autres especes d'ado- « ption, c'est ce qu'elle a fait en particulier par " rapport à cette adoption, dont l'alliance se contractoit par la tradition des armes; car l'ayant ... purifiée de tout rit, & de toute cérémonie ... payenne & barbare, elle a ordonné que les ar-"mes seroient benies par un Prêtre, & que celui" qui seroit sait Chevalier, s'étant disposé par les " veilles & par les jeunes à certe action, seroit « ceint de l'épée pendant le temps des saints Myster s , &c. "

Ce rang de Chevalier étoit en si haute ef-

time, que les plus grands Rois & les plus grands Princes se faisoient honneur de l'être, & passoient volontiers par toutes les épreuves nécessaires pour y parvenir. Aujourd'hui même nos Rois sont armez Chevaliers à la cérémonie de leur Sacre.

Il semble qu'on démêle dans l'Antiquité deux fortes de personnes, qui y étoient élevées. Les jeunes gens de la premiere Noblesse, qui avoient atteint l'âge de 21. an ou environ, à qui jusques alors il n'avoit pas été permis de ceindre l'épée, de se trouver à aucune bataille, & qui devoient nécessairement être déclarez hommes \* parfaits par les cérémonies militaires ; & d'autres qui avoient servi, & porté les armes pour le Prince, ou qui avoient suivi quelque Chevalier renommé pendant le nombre de sept années; ou bien ceux enfin qui s'étoient distinguez par quelque action éclatante: comme » s'être battu en combat sin-» gulier à toute outrance avec l'épée tranchant & » poignant : avoir jousté à fer émoulu, & fait "vuider les arçons à son ennemi, ou l'avoir » transpercé : être monté le premier sur une échelle

» à l'assaut d'une place : être entré le premier » par la brêche ou par la mine : avoir sauté le » premier dans un vaisseau ennemi, & s'en être » rendu le maître : avoir gagné dans une bataille

Vulson de la Colombiere, Théatre d'honneur, tom. 1. ch. 2.

> \* Lamberius Ardensis apud Cangium, verb. Alapa Militaris. Ei Militarem non repercutiendus de

dit alapam, & militaribus eum in virum perfectum dedicavit Sacramentis. l'Etendard du General de l'armée ennemie : « avoir fait quelque prisonnier de grande consi- « deration: avoir fauvé la vie à son Prince, ou « à son General, &c. «

Les premiers étoient connus sous les differens noms d'Infans, Varlets, Damoysels, Bacheliers, & Ecuyers. Non seulement ils ne pouvoient ceindre l'épée, ou porter les armes; se trouver aux batailles pour y combattre, ou jouster dans les tournois; mais ils ne pouvoient manger à la table des Chevaliers, ni se vêtir des mêmes couleurs, & étoient obligez de se tenir debout derriere eux. Ils avoient encore des épreuves rigoureuses à subir; & quoiqu'on ignore quelles étoient ces épreuves, il est pourtant certain divil y en avoit; car dans le Roman de Perceforest on lit au Liv. 4. où v. Vusson il parle des épreuves aux boucliers & aux bâ- Theatre d'honneur, tons: » que Blanche la Fée faisoit exercer les « d'honneur, tons i. c. 14jeunes Bacheliers, qui prétendoient à l'Ordre « P. 226, de Chevalerie, pour entre tous iceux prendre « les meilleurs, & les faire battre, puis après l'un « contre l'autre, pour sçavoir qui vaincroit son « compagnon, & qui emporteroit le harnois complet qu'elle donnoit au mieux faisant. « Il semble néanmoins par-là, que ces épreuves confistoient dans un dur apprentissage qu'on faisoit du mérier de la guerre dans des Académies un peu plus austeres, que ne sont celles d'aujourd'hui; il falloit même s'être distingué dans ces exercices : car on n'élevoit à ce degré d'honneur personne

qui ne l'eut bien mérité, (a) & qu'après qu'on avoit donné bien des preuves qu'on en soûtiendroit parfaitement la gloire. Je crois pourtant que toutes austeres que pussent être ces épreuves, l'Eglise les avoit beaucoup mitigées par comparaison, à ce qu'elles étoient avant ce qu'elle en avoit ordonné. Car Ingulphe (b) parlânt de la Confecration des Chevaliers, selon le rit des Chrétiens, dit, » que les Normans, ou les Peu-» ples du Nord, avoient cette Consecration en "horreur, & qu'ils regardoient un Chevalier, » fait de cette sorte, comme un intrus dans l'Or-» dre de Chevalerie, comme un lâche, & com-" me un homme effeminé, qui avoit degeneré » de l'antique projjesse.

Le Damoysel qui avoit fini le temps de ses premieres épreuves, venoit se présenter au Roy, ou bien alloit chercher au loin quelque grand Prince ou Chevalier de grand renom, qui voulut bien l'adouber Chevalier lui-même, c'est-à-dire, l'adopter. Car le nouveau Chevalier contractoit une alliance & une espece d'obligation de fils à pere, envers celui qui lui faisoit l'honneur de l'armer, & il dépendoit, sur-tout pendant un certain temps, de ses ordres absolus. C'est pour

<sup>(</sup>a) Per arma posse fieri filium, grande inter gentes constat esse præconium, quia non est t consuetudinem Normanni abomidignus adoptari, nisi qui fortissimus meretur agnosci. Senator. Lib. 4. Epift. 2.

<sup>(</sup>b) Ingulthus apud Cangium, loco cit. Hanc confecrandi Militis nantes, non militem legitimum, sed socordem Equitem & Quiritem degenerem deputabant.

cela que les Souverains ont sagement ordonné, que leurs sujets ne prissent nul engagement d'Ordre de Chevalerie de la main d'aucun Prince

étranger, sans leur permission expresse.

A la réception de ces Chevaliers, lorsqu'elle se faisoit pendant la guerre, on se dispensoit des rigueurs du cérémonial, dont on n'observoit que les choses les plus essentielles, sur-tout à la veille d'une bataille : mais en pleine paix il falloit garder tout l'ordre du cérémonial, lequel étoit fort long.

long, & fort mysterieux.

Les principales de ces cérémonies consistoient dans le bain où le Chevalier entroit, ce qui fit donner à ces Chevaliers le nom de Chevaliers du bain; dans la retraite en chambre noire, où il se mettoit immédiatement après à la garde de deux Ecuyers-Gouverneurs, qui devoient l'instruire; dans le jeûne; la veille d'armes qu'il faisoit dans une Chapelle, où il passoit en prieres toute la nuit, qui précedoit sa réception; dans la confession de ses pechés, & la sainte Communion; dans le serment qu'il faisoit d'être fidelle à Dieu, à sa Religion, à son Prince, & à toutes les Loix les plus austeres de la Chevalerie; dans la Benediction des armes; le foufflet militaire; l'accolade ou la colée; dans les habits d'Ordre, & dans les armes, dont on le revêtoit de pied en cap, lesquelles choses avoient toutes un sens mystique, qui avoit rapport à la Religion, à l'Etat où il entroit, & aux obligations Tome I.

MOEURS DES SAUVAGES dont il se chargeoit, sous peine de dégradation & d'infamie.

On trouvera dans du Cange & dans d'autres Auteurs, qui ont traité de la Chevalerie ancienne & de la science Heraldique, le détail de toutes ces cérémonies, de toutes ces loix, & la fignification de tous ces symboles. J'en ai dit de reste pour confirmer ce que j'ai avancé dans le commencement, qu'un des premiers attributs sous lequel les hommes avoient rendu des hommages à Dieu, étant celui de Dieu des armées, ils avoient aussi fait de la guerre un des plus grands objets de la Religion, & un de ses exercices les plus pénibles. Revenons maintenant à nos Sauvages, & passons à la consideration de leurs Devins, qui appartiennent plus immédiatement à la Religion, dont ils sont les Interpretes.

Voyage de 385.

L'Auteur du Voyage de la France Equinoxiale Cayene, Liv. nous décrit ainsi la maniere dont les Caraïbes font un Devin.

Initiation d'un Devin chez les A-Meridionaux.

» Celui qui aspire donc à être Piaye, c'est-à-» dire, Devin, est premierement mis chez un meriquains - Ancien. Il y demeure fort long-temps pour être - instruit de lui, & faire comme son Novi-» ciat, quelquefois l'espace de dix ans, pen-» dant lesquels il le sert fort exactement. Le Piaye » ancien l'observe, pour remarquer s'il a en lui » les qualités nécessaires à celui qui veut être Piaye. » Ils ne l'élevent point à cette dignité, qu'il ne foit âgé de vingt-cinq ou trente ans. «

Quand le temps est venu qu'on doit le met-« tre dans les épreuves, on le fait premierement " jeûner avec autant de rigueur que le Capitaine, " & bien plus; car il ne mange que du millet " boüilli un an durant, & bien peu de cassave; " ce qui les extenuë de telle forte, qu'ils semblent « des squelettes, qui n'ont que la peau étenduë "
sur les os, & deviennent presque sans force. "
Les anciens Piayes s'assemblent après ce long " jeûne, se renferment dans une Case, & appren-« nent au Prétendant la façon d'appeller le Dé-" mon, & de le consulter. Au lieu qu'on foüette " le Capitaine prétendant, on fait tant danser ce-« lui-ci, qu'il en est si las à cause de la foiblesse « que lui à causé le jeune, qu'il tombe tout pâmé " & évanoüi sur la terre. Pour le faire revenir, "
on lui met des ceintures & des colliers de ces " grosses fourmis noires, qui font tant de dou-« leur. On lui ouvre la bouche par force, dans ". laquelle on met une espece d'entonnoir, dans " lequel on jette plein un grand vaisseau de jus " tiré du Tabac. Cette étrange médecine le fait « aller haut & bas, & lui fait vuider le sang. « Cela dure plusieurs jours. «

Après des remedes si violens, des jeunes si « rigoureux, il est fait Piaye, & a la puissance de " guerir les maladies, & d'évoquer le Diable. " Mais afin qu'il le fasse comme il faut, on lui « ordonne un jeune de trois ans. La première an-

"née il mange du millet & du pain; la seconde "il mange quelques Crabes avec son pain; & la "troisième il mange quelques petits oiseaux. Ils "font si exacts à garder ces jesines, qu'encore que " les autres boivent dans leurs vins & assemblées, "& fassent bonne chere, ceux-ci n'en boivent pas "un coup davantage, ayant l'opinion que s'ils "rompoient leur jeûne, ils n'auroient aucun pou-"voir sur les maladies, ni sur les Diables pour " les faire venir.

..... Ces miserables Médecins sont obligez ", de s'abstenir de temps en temps de certaines cho-"ses, & de boire souvent cette rude potion de "Tabac. Ils en boivent quelquefois autant qu'un grand yvrogne peut boire de vin. Leur estomac , sans doute s'accoutume à cette sorte de boisson,

p. 380.

» puisqu'il le peut supporter.

Dans les paroles solemnelles de l'Initiation, les Initiés étoient obligez d'assurer qu'ils avoient bû un certain breuvage appellé Cyceo, Cyceonem ebibi. Je ne sçais quel breuvage cela pouvoit être; mais comme il étoit mis au rang des épreuves, je suppose avec raison, qu'il devoit être aussi difficile à boire, que le reste étoit difficile à souffrir ; & par consequent que ce breuvage étoit dif-Ach. Lib 9 ferent de celui dont parle Athenée sous le même nom, & qui, selon les remarques de Dalechamp \*

<sup>\*</sup> Dalechamp in notis margin. aliis, ex multis herbis: aliis, ad Lib. 9. Athen. pag. 380. nvneov Siropeni ex vino & melle. Potio ex farina & vino crasso:

sur cet Auteur, étoit un composé de farine & de vin épais, ou bien un mélange de plusieurs herbes, & selon d'autres, du vin mêlé avec du miel.

Ce qui me porte à en juger ainsi, c'est l'usage de cette boisson de Tabac, laquelle n'est pas particuliere aux Caraïbes, mais qui est commune à toutes les Nations de l'Amerique, chez qui le Tabac passe pour avoir des vertus très-singulieres, & qui ont un rapport essentiel avec la Re-

ligion.

Cette boisson avoit quelque chose encore de plus affreux chez les Mexiquains; car avec le Tabac ils mêloient des Serpens, des Salamandres, des Lezards, des Araignées, des Chenilles, des Vers, & d'autres Insectes venimeux, mais dont le Tabac corrigeoit le poison. Ils réduisoient le tout en cendres, le faisant brûler dans le feu sacré qu'ils entretenoient devant leur Idole, & en faisoient ensuite une liqueur qu'ils conservoient dans leur Temple, & qu'ils appelloient la nourriture des Dieux, leur nectar & leur ambrosse. Acosta, qui en donne la Relation, dit Acosta, Fissa, qu'ils s'en oignoient, dans la persuasion où ils dias, Lib. 5étoient, que le Tabac qui y dominoit, avoit la cap. 26. vertu d'appaiser les mouvemens desordonnés de la concupiscence de la chair. Ils en buvoient aussi; & quoique cela leur renversât la tête, de ma-niere à les faire devenir fous, ils croyoient que cela les rendoit propres à l'inspiration divine,

Tt iii

& à avoir des visions extatiques.

Les Nations des Moxes, situées dans le Centre de l'Amerique Meridionale en deçà des montagnes du Pérou & du Chili, appellées les Andes, & les Nations de la Riviere de la Plata, ont aussi des épreuves très-rudes pour leurs Prêtres ou Devins.

Initiation d'un Devin chez les Moxes & les Peuples du Paraguay.

Lettres édifiantes, Relation de la Miffion des Moxes, Recueil 10.

"On trouve parmi les Moxes, dit Urbain de "Matha Evêque de la Paix, deux fortes de Mi"nistres pour traiter les choses de la Religion. Il 
"y en a qui sont de vrais Enchanteurs, dont 
"l'unique fonction est de rendre la santé aux ma"lades; d'autres sont comme les Prêtres destinez 
"à appaiser les Dieux. Les premiers ne sont éle"vez à ce rang d'honneur qu'après un jeûne ri"goureux d'un an, pendant lequel ils s'abstien"nent de viande & de poisson. Il faut, outre 
"cela, qu'ils ayent été blessez par un Tygre, & 
"qu'ils se soient échappez de ses grisses; c'est 
"alors qu'on les révere comme des hommes d'une 
"vertu rare, parce qu'on juge qu'ils ont été res"pectez & savorisez du Tygre invisible, qui les 
"a protégés contre les essorts du Tygre visible, 
"avec lequel ils ont combattu.

"Quand ils ont exercé long-temps cette foncvion, on les fait monter au suprême Sacerdoce. "Mais pour s'en rendre dignes, il faut encore "qu'ils jeûnent une année entiere avec la même rigueur, & que leur abstinence se produise au dehors par un visage have & extenué. Alors « on presse certaines herbes fort piquantes pour " en tirer le suc qu'on leur répand dans les yeux; " ce qui leur cause des douleurs très-aiguës : & " c'est ainsi qu'on leur imprime le caractere du « Sacerdoce. Îls prétendent que par ce moyen leur « vûë s'éclaircit; ce qui fait qu'ils donnent à ces ". Prêtres le nom de *Tiharaugui*, qui signifie en leur "

langue, celui qui a les yeux clairs.

Čelui, qui a donné un Voyage aux Indes Occidentales sous le nom de François Coreal, s'ex- seconde part. plique ainsi au sujet des Indiens de Rio de la Plata: » pour être Prêtre ou Medecin parmi « eux, il faut avoir jeûné long-temps, & souvent; il faut avoir combattu plusieurs sois contre les bêtes sauvages, principalement contre
les Tygres, & en avoir été mordu, ou égrati" gné tout au moins. Après cela on peut obtenir « l'Ordre de Prêtrise; car chez eux le Tygre est "
un animal presque divin, & l'imposition de sa "
sainte grisse leur vaut autant, que chez nous le "
Bonnet Doctoral reçû à l'Université de Sala-" manque. Ensuite on leur verse sur le « sur le « sur de certaines herbes distillées ; & c'est-là « l'onction Sacerdotale, après laquelle ces nou- « veaux Prêtres sçavent appaiser les esprits de tou- « tes les choses sensibles & materielles, avoir des « relations secretes avec ces esprits, & participer. à leurs vertus. «

Voyage aux c. 10. p. 241.

Initiations

Les Hurons, les Iroquois & les Nations Aldes Peuples gonquines, ont aussi leurs Initiations qu'ils pra-l'Amerique tiquent encore. Tout ce que j'en sçais, c'est qu'el-Septent. les commencent avec l'âge de puberté; qu'ils se retirent dans les Bois, les jeunes gens sous la di-rection d'un Ancien ou d'un Devin, & les jeunes filles sous la conduite d'une Matrone. Ils jeûnent pendant ce temps-là fort séverement; & tandis que leur jeûne dure, ils se noircissent le visage, le haut des épaules, & de la poitrine. Ils observent en particulier très-soigneusement leurs rêves, & en font un rapport exact à ceux qui les dirigent. Ceux-ci examinent avec un soin scrupuleux la conduite de leurs disciples, & conferent souvent de ce qui les regarde, ou de ce qui leur arrive avec les Anciens & les Anciennes, pour statuer sur cela ce qu'ils doivent prendre pour leur Oiaron, ou leur Maniton, d'où doit dé-pendre le bonheur de leur vie. Ils en tirent aussi des consequences pour sçavoir à quoi ils doivent être propres pour la suite; de sorte que c'est comme une épreuve pour connoître qu'elle doit être leur vocation.

> Je ne doute point que leurs Initiations & leurs épreuves ne fussent à peu près semblables à celles des Peuples de la Virginie, dont nous avons parlé d'abord; mais soit qu'ils eussent déja perdu beau-coup de leurs coûtumes, lorsque les Européans ont commencé à les frequenter; soit qu'ils se ca-chassent d'eux soigneusement pour leurs myste

res, qui demandent un secret aussi inviolable que ceux des Anciens, sans quoi ils sont persuadez que leurs épreuves seroient inessicaces & inutiles; soit ensin que les Européans n'ayent pas été assez attentifs à les examiner, ou assez capables de bien pénétrer l'esprit de ce qu'ils leur voyoient faire; nous n'en avons point de détail exact dans les Relations anciennes, & il ne nous reste que quelques traces & quelques connoissances generales, mais qui sont sussissantes néanmoins pour en former des conjectures assez probables.

Le Pere le Jeune & le Pere de Brebeuf font Relation de mention de leurs jeûnes & de leurs retraites. Le ce pour l'an

premier parle ainsi.

Ils gardent par fois un jeûne très-rigoureux, «
non pas tous, mais quelques-uns qui ont envie «
de vivre long-temps. Mon Hôte voyant que je «
ne mangeois qu'une fois par jour pendant le «
Carême, me dir, que quelques-uns d'entre-eux «
jeûnoient pour avoir une longue vie; mais il «
m'ajoûta qu'ils fe retiroient tous feuls dans une «
petite Cabane à part, & que là ils ne buvoient, «
& ne mangeoient quelquefois huit jours, «
quelquefois dix jours durant. D'autres m'ont «
dit qu'ils forrent comme des fquelettes de cette « dit qu'ils sorrent comme des squelettes de cette « Cabane, & que par fois on en rapporte à demi "morts. Je n'ai point vû de grands jeûneurs, si "bien de grands dîneurs. Vrai est que je n'ai "point de peine à croire cet excès; car toutes les " Tome I.

" fausses Religions sont pleines de puérilités, ou » d'excès, ou de saletés.

" J'ai vû, dit le même Auteur, faire une autre » dévotion au sorcier, laquelle, comme je crois, » n'appartient qu'à ceux de sa profession. On lui « dresse une petite Cabane éloignée d'un ject de » pierre ou de deux, des autres. Il se retire là dedans pour y demeurer seul, huit jours, dix » jours, ou plus ou moins. Or vous l'entendez » jour & nuit crier, hurler, & battre son tam-» bour. Mais il n'est pas tellement solitaire, que » d'autres ne lui aident à chanter, & que les fem-\* mes ne le visitent. C'est-là où il se commet de \* grandes saletés.

Le Pere le Jeune n'entendoit que très-imparfaitement le langage des Sauvages, comme il l'avouë lui-même. Il rapporte bien ce qu'il a vû 💃 mais il étoit obligé de deviner les réponses qu'on donnoit aux questions qu'il faisoit. Ceux qui en sont-là, débitent plûtôt les choses comme ils les conçoivent, que comme elles sont en effet.

Les Sauvages peuvent fort bien abuser de leurs retraites pour couvrir leurs abominations. Les Anciens en ont fait autant dans leurs Bacchanales; mais c'est alors un abus contraire à l'esprit de leur retraite même, dont la continence est une des conditions des plus essentielles; car, outre ce que j'ai dit de leurs Vestales & de leurs Solitaires, il est certain qu'ils avoient parmi eux un certain temps qui lui étoit, & qui lui est encore confacré.

Ils ont une grande opinion de la Virginité, & chez toutes les Nations Sauvages il y a quelque chose, ou dans les mœurs, ou dans la langue, qui marque l'estime qu'ils en sont. Le terme qui signisse une Vierge dans la langue Abenaquise, c'est Coussihouskoue, lequel rendu litteralement, veut dire, celle qu'on respecte, à Coussihan, terme qui ne marque pas seulement un respect d'estime interieure, mais un respect d'action, & témoigné exterieurement. Le terme Gaouinnon, qui dans la langue Iroquoise signisse aussi une Vierge, est si ancien, qu'on ne sçait plus la force de sa racine.

Ils attribuënt à la virginité & à la chasteté certaines qualités & vertus particulieres; & il est certain que si la continence leur paroît une condition essentielle pour donner du succès à ce que leur superstition leur suggere, ils la garderont avec un très-grand scrupule, & n'oseront la violer le moins du monde, de peur que leurs jeûnes, & tout ce qu'ils pourroient faire d'ailleurs, ne su absolument inutile par cette inobservation.

Ils sont persuadez que l'amour de cette vertu s'étend jusqu'au sentiment naturel des plantes; de sorte que parmi elles, il y en a qui ont un sentiment de pudeur, comme si elles étoient animées; & que pour operer dans les remedes, ou même ils n'ont point recours à leurs Devins, elles veulent être employées, & mises en œuvre par des mains chastes, sans quoi elles n'auroient

aucune efficace. Plusieurs m'ont dit souvent, aur sujet de leurs maladies, qu'ils sçavoient bien des secrets pour les guérir; mais qu'étant mariez, ils ne pouvoient plus s'en servir.

Relation de la N uzelle France pour le 1636. . . part. ch. 5. Le Pere de Brebeuf parle ainsi de leurs Devins. » Autresois ces Offices d'Arendionann (c'est» à-dire, Devins) étoient à plus haut prix qu'à
» présent. Ils les ont à présent à force de festins.

» Un temps sur qu'il falloit jeûner les trente jours
» entiers dans une Cabane à l'écart, sans que per« sonne en approchât qu'un serviteur, qui pour
» être digne d'y porter du bois, s'y disposoit lui» même en jeûnant.

C'est-à-dire, que du temps du Pere de Brebeuf, ils avoient déja perdu beaucoup de leurs usages, ou que le Pere de Brebeuf lui-même ne comprenoit pas tout ce qui se passoit devant ses yeux. En este tous ces sestins dont il parle, ne sont point contraires au jeûne de celui pour lequel ils sont faits. Il nous cite aussi un exemple, dont il su le témoin, & qui approche sort de ce qui se faisoit dans l'ancien temps; puisqu'il est question d'un Sauvage, qui avoit rêvé, dit-il, qu'il seroit Arendiouann, s'il avoit jeûné trente jours, & qui tint pendant tout ce temps-là toute la Nation en haleine. "Il en jeûna dix-huit, sans manger autre chose que du Petun. Le Pere de Brebeuf croit qu'il étoit sou, & que ce jeûne acheva de persectionner sa son sujet; & dans la der-

niere, dont il se dispense de donner le détail par la crainte qu'il a d'être trop long; il ajoûte, qu'il lui sussit pour le présent de dire en gene-ral, que jamais les Bacchantes sorcenées du e temps passé, ne sirent rien de plus surieux dans e leurs Orgies. «

Les Sauvages ont encore plus perdu de leurs coûtumes depuis ce temps-là; ils le reconnoissens eux-mêmes, & y ont regret; car dans les mal-heurs qui leur arrivent, ils disent qu'ils ne doivent pas s'en plaindre, & que c'est une punition pour avoir abandonné l'usage de leurs retraites » & de leurs jeûnes.

Les expiations & toutes les épreuves des Ini- De la tiations ayant détaché l'ame de toutes les choses corruptibles, grossieres & charnelles; cette ame nication purifiée de ce qu'il y avoit en elle de terrestre avec les par la contagion des sens, & renduë en quelque sorte à sa nature spirituelle, étoit admise à la communication intime avec les Dieux, qui se manifestoient à elle en plusieurs manieres, ou dans les songes, ou dans la contemplation, ou enfin dans les secrets mysteres de la Theurgie & de la Divination.

C'étoit-là la fin premiere, & le but des Initiations des Orgies, dans lesquelles on en donnoit aussi quelques symboles, ou quelques preuves réelles. Car après avoir passé plusieurs jours dans la retraite, comme ceux qui se disposoient à des-

V u iii

Paulanias, in Exoticis, p. 313.314.

cendre dans l'Antre de Trophonius, dont parle Pausanias; après avoir passé dans cette retraite par divers genres d'expiations; après avoir été lavez & regenerez dans les eaux du sleuve Hercynas; après avoir fait plusieurs facrisces pour se rendre les Dieux propices; après avoir bû le Cyceon, ou les eaux du Lethé & de Mnemosyne, dont les unes avoient la propriété de faire oublier tout le passé, & les autres celle de fortisser la mémoire pour retenir tout ce qu'on apprenoit de nouveau; après avoir été instruit de tous les principes, qui devoient faire renoncer aux préjugés de l'ensance, & avoir été imbu des secrets des mysteres: après, dis-je, tous ces préparatiss, on descendoit dans l'Antre de Trophonius, ou dans quelqu'autre sanctuaire semblable, ou sous des Images sensibles & énigmatiques, qui n'étoient que des représentations mysterieuses, ou qui se faisoient réellement par la voye des enchantemens, on étoit censé communiquer avec les Dieux, & apprendre d'eux les choses qu'il importe le plus à l'homme de sçavoir pour se conduire à sa fin.

Dion Chrysostôme nous représente un homme initié dans cet état de vision mysterieuse, aux oreilles de qui plusieurs voix se font entendre, sous les yeux duquel se présentent en spectacle plusieurs Scenes differentes, où les choses les plus cachées dans la nature, sont mises en évidence; qui joüit tour à tour de la lumiere & des ténebres. & devant qui ensin se passent plusieurs cho-

Dio Chryfost. Orat. 12. p. 202.

qui joüit tour à tour de la lumiere & des ténebres, & devant qui enfin se passent plusieurs cho-

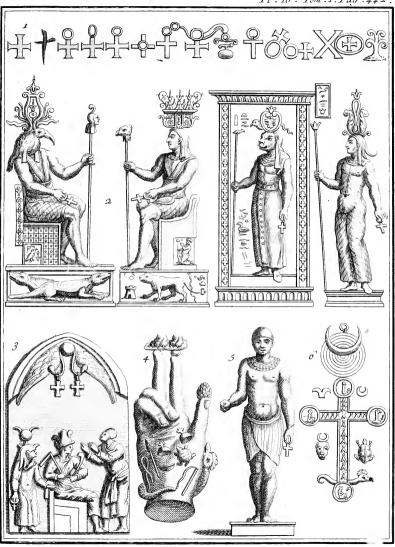

,

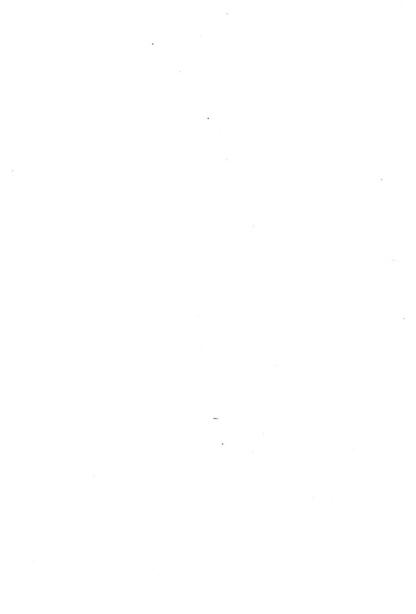

fes extraordinaires. Apulée après avoir été initié, rapporte la même chose de lui-même: "J'ai apprope fine proché, dit-il, des portes de la mort; je suis « entré dans le sanctuaire de Proserpine; & après « avoir été porté sur tous les élémens, je suis re- « venu : j'ai vû au milieu des ténebres de la nuit « le Soleil brillant des plus vives lumieres : je me « suis approché des Dieux du Ciel & des Enfers, ... & je les ai adorés de prés. «

Platon & ses Sectateurs étoient extrêmement entêtez du pouvoir imaginaire des Initiations des Orgies, & des Mysteres de la Theürgie. Ils croyoient que par leur vertu l'ame étoit purissée, & que les sacrifices magiques la rendoient capable de recevoir l'impression des Génies & des Esprits subalternes, par le moyen desquels ils croyoient parvenir à la vision des Dieux superieurs, & du premier ordre. Mais les Orgies ayant reçû presque toutes les alterations du Paganisme, antécedemment à Platon & à ses Disciples, les Saints Peres se sont appliquez à ren- v. Aug. Lib. verser toutes les idées platoniciennes sur ce sujet; Dei, cap. 192 & à montrer que toute l'opération divine de la Theurgie n'étoit rien autre chose que la magie la plus criminelle, condamnée par toutes les Loix divines & humaines; que les merveilles que voyoient ceux, qui s'étoient purifiez par les en-chantemens, & par les sacrifices magiques, sup-posé qu'il n'y eut point de fraude de la part des hommes, n'étoient que des illusions des Démons.

& des Esprits de ténebres transformés en Anges de lumiere, pour s'attirer les adorations & les hommages, qui n'étoient dûs qu'au seul vrai Dieu.

Rien ne nous fait connoître plus clairement quelles étoient sur cela les pensées des Payens, que la cérémonie qui termine les Initiations des Caraïbes, & qui met comme la derniere forme aux épreuves nécessaires pour faire un Piaye ou un Devin. J'ai tiré la description que j'en vas donner du Pere du Tertre, & d'une Relation mapuscrite plus détaillée du Pere le Breton Jesuite Missionnaire, qui avoit passé plusieurs années entre les Caraïbes dans l'Isle Saint-Vincent où il étoir encore, lorsqu'il composa ce petit Ouvrage, qui m'a été communiqué.

Devin Caraïbe.

Initiation Après donc que le jeune Proselyte, qui veut finale d'un être fait Devin, a fourni la longue carriere de Devin Carriere de plusieurs années d'épreuves sous la conduite d'un ancien Piaye, qui en est tellement le maître, que ses plus proches parens & amis n'ont pas même la liberté de le voir, & de lui parler; après avoir soûtenu les rigueurs de ces potions abominables de jus de Tabac, de ces jeunes affreux, & des assauts frequens que lui livrent pendant la nuit les autres Devins, qui lui dechiquetent tout le corps avec des dents d'Acouti tranchantes comme des razoirs, pour l'accoûtumer à ces incisions volontaires qu'ils doivent faire sur eux-mêmes en certaines



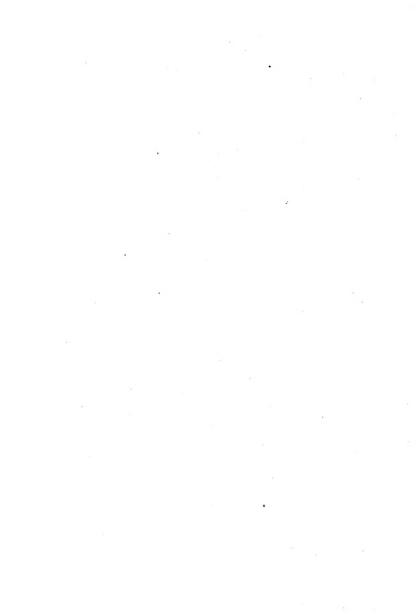

raines occasions, selon l'usage qu'en avoient les Prêtres de Baal; enfin le Myste vient trouver son disciple à l'entrée de la nuit, qui doit couronner son invincible patience, & mettre sin à ses épreuves. Il lui représente fort au long la dignité du rang où il va être élevé; il lui exaggere l'honneur & les avantages qu'il recevra, ayant un esprit familier, qui lui sera affecté, qu'il pourra évoquer quand il lui plaira, & dont il pourra se servir selon les divers besoins qu'il en aura; il lui explique ensuite tout l'ordre de ce qui doit se passer dans le cours de cette nuit, & il l'exhorte à ne point se laisser épouvanter par les choses extraordinaires, qui doivent lui arriver.

Cependant les femmes, par ordre du Devin, nétoyent une Cabane. Elles y suspendent trois lits ou Hamacs, l'un pour l'Esprit, le second pour le Piaye, & le troisième pour le Proselyte. Elles dressent ensuite avec des paniers, ou de petites tables d'osser & de latanier, qu'elles mettent les unes sur les autres, une espece d'Autel à l'extrémité de la Cabane, sur lequel on met quelques pains de Cassave, & un Canari ou vaisseau plein d'ouicou, pour l'Esprit à qui on en fait le sacrissee.

Vers le milieu de la nuit le Devin & son disciple entrent seuls dans la Cabane. Le premier, après avoir sumé une seuille de Tabac roulée, entonne de toutes ses sorces, & presque en hurlant une chanson magique, qui est suivie à l'instant, s'il faut s'en rapporter au récit de ces Barbares,

d'un bruit horrible dans les airs, mais qui est encore assez éloigné. Le Devin l'ayant entendu, éteint le seu, & en couvre jusqu'à la moindre étincelle; car les Esprits, à ce qu'ils assurent. n'aiment que les ténebres & l'obscurité. Aussi-tôt que les seux sont éteints, le Maboya,

Aussi-tôt que les seux sont éteints, le Maboya, ou l'Esprit, entre dans la Cabane par le toit, avec la même véhemence, & le même éclat que fait la soudre, qui tombe au plus sort d'un violent orage. Le Devin & son Proselyte lui rendent leurs devoirs dans ce moment, & il se lie entre eux une conversation, dont ceux qui sont dans les Cabanes voisines, attentiss à ce qui se passe,

ne perdent pas une parole.

L'Esprit commence à parler le premier d'une voix contresaite, semblable à la voix de ceux qui font parler les Marionnettes. Il demande au Devin quel est le sujet pour lequel il l'a évoqué; il l'assure en même temps qu'il est prêt à l'écouter, & à exaucer tous ses désirs. Le Devin le remercie, & le prie en peu de paroles de prendre place au paravant, & de toucher au festin qui est préparé pour lui; après quoi il garde pendant quelque temps un prosond silence.

Le Démon répondant, comme il faut, à cette invitation, prend d'abord possession de son Hamac, avec une agitation qui fait trembler toute la Cabane y il se dispose ensuite à manger, & on entend un cliqueris violent de dents & de machoiles, comme si en esset il mangeoit, & désende

voroit tout ce qui lui est présenté. Ce n'est-là cependant qu'un jeu, & on ne manque jamais de trouver après la cérémonie, les pains aussi entiers, & le canari aussi pleins, qu'ils l'étoient, lorsqu'on les a mis sur l'Autel. Les Caraïbes neanmoins sont persuadez que l'Esprit en prend ce qui lui convient, & ce qui en reste, & qui paroît entier, est comme sacré, ainsi que l'étoient les pains de proposition qu'on offroit dans le Temple au vrai Dieu: il n'y a que les anciens Piayes qui puissent en manger, encore faut-il qu'ils se soient purisiez pour cela, & qu'ils ayent une certaine netteté de corps, qui les en rende dignes.

Ce bruit des dents étant fini, le Devin quitte fon Hamac, & se met à terre en posture de suppliant, assis sur ses talons à la maniere des Ca-

raïbes, & parle de cette sorte.

Je t'ai appellé, non seulement pour te rendre « les devoirs de mon respect, & de mon obéissan- « ce; mais encore pour mettre sous ta protection « ce jeune homme qui est ici présent. Fais donc « en sorte qu'il descende ici tout maintenant un « autre Esprit semblable à toi, afin que ce jeune « homme le serve, & s'engage à lui aux mêmes » conditions, & pour la même fin, pour laquelle » je te sers depuis tant d'années. «

Je le veux, répond l'Esprit, avec des marques d'une joye sensible : vous allez être exaucez dans le moment. En effet un second Esprit donne des signes à l'instant de sa présence, avec un bruit

aussi effroyable que celui qu'avoit sait le premier à son arrivée. Leurs sens sont alors sascinez pendant un assez long espace de temps, par des prestiges sans nombre, qui les mettent presque hors d'eux mêmes.

Le jeune Proselyte effrayé & presque mort de peur, saute alors de son Hamac en terre, & se metrant aussi en posture de suppliant, dit ces paroles d'une voix tremblante: » Esprit, qui » veux bien me prendre sous ta protection, sois » favorable, je te prie, à mes desseins: je suis » perdu sans ton secours, ne me laisse pas mourir » miserablement, & rends-toi propice à mes demandes, de maniere que je puisse t'évoquer » toutes les sois que je le voudrai, & que cela sera » nécessaire pour le bien de ma Nation.

nécessaire pour le bien de ma Nation.

Prens courage, répond l'Esprit invoqué, soismoi sidelle, je ne t'abandonnerai point dans tous tes voyages de Terre & de Mer, & je se rai à tes côtés dans tous les dangers où tu te trouveras; mais sçache aussi que si tu ne me sers pas avec sidelité, & de maniere à me contenter, tu n'auras pas de plus cruel ennemi que moi. Cela dit, les Esprits s'évanoüissent, faisant retentir toute la Cabane, & tout le voisinage d'un coup éclattant de Tonnerre, qui met le comble à l'essroy de ces deux malheureux esclaves de Satan.

On accourt alors sans perdre de temps de toutes les Cabanes voisines avec de la lumiere; on entre en soule dans celle où vient de se passer: route cette scene, & on enleve dans leurs lits ces miserables qu'on trouve renversés par terre, tremblans, demi morts, & presque sans sentiment; leurs parens & leurs amis mettent tout en usage pour les faire revenir; on les réchausse par le grand feu qu'on allume; & on apporte un remede présent à la faim qu'ils ont soufferte, pendant un long jeûne, en les faisant boire & manger. Mais quelque chose que l'on fasse, on a dela peine à guérir leur imagination blessée, des impressions, qu'y a fait le Démon, auquel ils ne font si servilement attachez, que parce qu'ils éprouvent souvent, disent-ils, de terribles effets de sa tyrannie:

Dans ce détail de l'Initiation finale des Ca- Traits raibes, les Sçavans peuvent discerner plusieurs d'Antiquité traits curieux & singuliers de la Religion des bles dans Payens. Ces traits sont les signes de la présence l'Initiation de l'Esprit : l'Epulum Deorum, ou le festin des Caraïbe. Dieux : le Lectisternium, ou le lit préparé pour la Divinité : l'offrande du pain & du vin : le pain chaste: le Van mystique : la voix contrefaite des Oracles, & une maniere de les rendre immédiarement, & indépendemment des Pythonisses 300 des Devins, & des Idoles.

Le Démon, qui est un esprit de ténebres, ne se plaisoit que dans l'obscurité, & rendoit ses Oracles dans des antres & dans des cavernes. dans les réduits obscurs des Temples inaccessi-

X x iii.

bles au jour, ou bien même pendant les horreurs de la nuit.

Tout ce qui manifestoit sa présence, inspiroit de l'effroy. La Terre mugissoit sous les pieds; les Lauriers étoient violemment agités; les Temples, ou les Antres, étoient ébranlés jusqu'aux fondemens; les Spectateurs étoient saissé de crainte; les Devins & les Pythonisses même, appréhendoient extrêmement l'impression de l'Esprit, qui s'emparoit de leurs organes, & les faisoit ex-Incan. Phais. traordinairement souffrir. Lucain nous fait connoître les signes ordinaires de la présence du Dieu, par le défaut de ces mêmes signes, qui n'ayant pas paru dans l'occasion, dont il parle, firent connoître que la Pythie avoit trompé les Spectateurs, ayant redouté l'effort & les mouvemens convulsifs, que devoit lui causer l'espriz de Python.

Lib. s.

Non rupta trementi

Verba sono, nec vox antri complere capacis Sufficiens spatium, nulloque horrore comarum Excussæ laurus, immotaque culmina Templi, Securumque nemus, veritam se credere Phabo Prodiderant.

Les Anciens étoient intimement persuadez que les Dieux prenoient leur part aux sacrifices; qu'ils se repaissoient du sang & de la chair des victi-

mes; qu'ils savouroient avec plaisir jusqu'à la fumée des viandes qu'on leur présentoit. C'étoit pour cela qu'il y avoit des fêtes instituées, qu'on appelloit le festin des Dieux, Epulum Deorum, lesquelles consistoient dans des repas superbes, qui leur étoient offerts. Ceux qui avoient charge d'ordonner ces repas, & qui en mangeoient la meilleure partie, à laquelle les Dieux n'avoient pas touché, étoient nommez Epulones. Les saints Peres ont raillé cruellement les Payens sur leurs Divinités, qui avoient toûjours les yeux ouverts sur la terre, & le nez à l'air, pour sentir d'où venoit le vent des chairs rôties, & qui faisoient de grandes courses en Ethiopie, & par-tout ailleurs, pour se nourrir de l'odeur des os grillés, & des viandes cuites. Les Juifs, toûjours enclins à penser comme les Gentils, n'étoient pas éloignez d'une idée si peu convenable à la Divinité. C'étoit pour la corriger, ou pour les précautionner contre cette idée, que Dieu leur dit, qu'il ne Plalm. 400 mangera point la chair des Taureaux, & qu'il ne boira point le sang des Boucs; mais qu'il veut être honoré par le facrifice de loüange, le facrifice du cœur, & de l'esprit.

Comme c'étoit la coûtume chez les Anciens de manger, étant couchez sur dés lits, ainsi que c'est encore la coûtume des Sauvages Meridionaux, qui, quoiqu'ils ay ent de petits sieges à trois pieds, comme les sellettes des Cordonniers, sur lesquels ils mangent ordinairement, prennent

aussi leur repas assez souvent, couchez dans leurs Hamacs, aussi-bien que ceux de l'Amerique Septentrionale, qui mangent assis sur les mêmes nattes où ils couchent; c'étoit aussi l'usage de dresser des lits, pour les Dieux & pour les Déesses, à l'honneur de qui on faisoit le festin; & pour cette raison-là même on appelloit ces Fêtes, Lectisternia. Vid, Joan. Il y avoit des lits de differentes sortes : il y en de Lectis ve avoit de suspendus, comme les bransles des vaisterum , cap. 20. de Lectiseaux, & les lits de coton des Caraïbes : il y en avoit aussi d'autres, qu'on voit peints dans les médailles, & qui ne ressemblent pas mal aux nattes des Cabanes Iroquoifes. Quelques-uns ont cru, qu'on couchoit les statuës des Dieux dans ces lits:

d'autres ont pensé, qu'on se contentoit de les suspendre, ou de les dresser devant les Idoles. On ordonnoit le Lectisternium pour differens motifs: mais sur-tout pour engager les Dieux à se mani-fester par des signes extraordinaires: Prodigiorum

IH. 22.

Alftorphium

Tite-Live, procurandorum causâ, dit Tite-Live. L'offrande du pain & du vin, ou bien de l'eau, chez les Peuples qui ne connoissoient point l'usage du vin, est une offrande bien mysterieuse, & bien marquée dans l'Antiquité. Elle a été un symbole de l'Eucharistie dans la loy de nature , ainsi qu'il paroît par le sacrifice de Melchisedech. Saint Justin, Tertullien, & d'autres Peres de l'Eglise, nous assurent, que le Démon, qui est le singe de la Divinité, avoit aussi un symbole représentatif de ce divin Sacrement, dans les mysteres du Paganisme.

C'est

C'est sans doute ce pain, dont parle Arnobe, Arnobe Lib. & qu'on appelloit le Pain chaste, parce qu'il n'y se avoit que les Prêtres actuellement occupés au service des Autels, les Initiés, durant le cours des Initiations, & ceux qui étoient préparez par une certaine pureté de cœur & de corps, qui pussent s'en nourrir: ainsi qu'il est aussi rapporté des pains de proposition, que le Prêtre Achimelech distribua à ceux qui accompagnoient David, lorsqu'il Reg. Lib. 2. fuïoit devant Saül, après que ce Prince l'eut as-cap. 21. V. 41 suré, que lui & ses gens avoient passé quelques jours dans la continence.

Le Van est aujourd'hui, pour sa figure, un instrument d'osier à deux ances, courbé, & replié en rond par le derriere; mais dont le creux diminuë insensiblement sur le devant en sorme de coquille. Il sert à nétoyer le grain battu, en le remuant, & en le jettant en l'air. Le Van étoit un symbole mystique dans les mysteres de Cerés & de Bacchus. Les Anciens ne nous ont pas assez expliqué sa forme, ni assez développé quelle étoit la fignification de ce symbole. Quel-ques-uns ont pensé, qu'il représentoit aux Ini-tiés, qu'ils devoient purisier leurs ames de tou-tes leurs impersections, comme on purge le bled, en le vannant, de toutes les immondices qui se trouvent mêlées avec le grain. Je crois néanmoins plus probable, que le Van étoit une espece d'Autel fait d'osier & de jonc, comme ces petites tables plattes, faites d'osier & de feuilles de lata-Tome I.

nier, que les Caraïbes nomment Matoutou, donc ils font aussi une espece d'Autel, sur lequel ils Yoan, Phymettent les pains de Cassave, & le vaisseau d'Ouilar, ir. in 1. G.erg. Virg. cou, dont ils font un sacrifice au Démon. Ce sen-P. a. Nonius timent est favorisé par Junius Phylargirus, Noin E annetur Papias. Vannius, Papias, & Servius. Je rapporte les paroles nus. Screius in 1. Georg. de ce dernier en note. \* 2.73.

Les Démons, foit qu'ils rendissent les Oracles par eux-mêmes dans les évocations magiques, ou par la bouche des Pythies & des Devins, affectoient une voix contresaite, & qui n'étoit pas naturelle. On en peut juger par les vers de Lucain, que je viens de citer, & par plusieurs autres expressions des Auteurs, qui marquent ou une espece de murmure, ou une manière de sissement.

Caufes & origine de la Magie.

Le fondement de toutes les superstitions du Paganisme a été cet esprit de curiosité, qui porte les hommes à vouloir pénétrer dans l'avenir, ou dans le secret des choses, que Dieu a voulu cacher dans les secrets de sa sagesse, & dont la connoissance étant au-dessus des forces de la nature, ne nous peut venir que de lui-même par un esser de sa bonté, quand il veut faire aux hommes des graces extraordinaires, ou de la part des Anges de ténébres, par sa permission divine, & en vertu du pouvoir qu'il leur en a laissé.

\* Servius in 1. Georg. p. 73. Alii mysticam sic accipiunt, ut vannum, vas vimineum latum dicant, in quod ipsi optiti capaci-

tatem congerere rustici primitias frugum soleant, & libero & liberæ sacrum sacere, inde mystica-

Dans l'Ancien & dans le Nouveau Testament, mous lisons, que Dieu s'est souvent manisesté aux hommes par les songes, sur-tout aux gens de bien & d'une vertu extraordinaire. Dans la conduite & d'une vertu extraordinaire. Dans la conduite de son Peuple choisi, il avoit ses Prophetes inspirés de son Esprir, que le Peuple alloit consulter dans tous ses besoins: quand il étoit question de retrouver des choses égarées, comme quand Saül alla vers Samuël pour avoir des nouvelles des ânesses de son pere: pour sçavoir le succès d'une guerre, ainsi qu'il est rapporté de Josaphat Roy de Juda, qui demanda un Prophete du Seigneur, pour l'interroger sur l'évenement du combat, que le Roy d'Israël & lui devoient livrer au Roy de Syrie: pour apprendre les suites d'une maladie, comme il est marqué de Jeroboam, lequel envoya son Epouse, pour consulter sur celle de son fils un Prophete, qui lui prédit la mort de cet ensant. L'application de l'Ephod, l'Urim, & le Tummim, faisoient rendre de véritables Orale Tummim, faisoient rendre de véritables Oracles; & l'Ecriture Sainte nous apprend, que Da-Reg. 1. caps vid s'est servi avec succès du premier, pour consulter Dieu sur les cas douteux. Il y avoit aussi des forts infaillibles : pour connoître les choses occultes, aussi-bien que les volontés de Dieu, ainsi que le prouve l'exemple d'Achan, dont le larcin avoit attiré la malédiction du Seigneur sur Israël: Josué 7. v. pour vérifier l'infidelité des Epoules adulteres, &c.

Le Démon, jaloux de la gloire de Dieu, & du bonheur de l'homme, a toûjours été attentif à

dérober à l'un le culte qui lui est dû, & à perdre l'autre, en le rendant son Adorateur. Pour cela il a érigé Autel contre Autel, & a affecté de maintenir le Culte, qu'il vouloit se faire rendre par les effets d'une puissance sur-humaine, qui imposassent par le merveilleux, & qui sussent imités & copiés d'après ceux, dont Dieu donnoit à son Peuple des témoignages si autentiques, par l'évidence des miracles qu'il faisoit en sa faveur. Dieu, pour punir l'homme infidelle, ou pour éprouver le fidelle même, n'a pas resserré le Démon dans des bornes aussi étroîtes qu'il pouvoit, & qu'il dévoit le faire dans la Loy de grace. Il lui a en quelque sorte lâché la main pour tenter l'homme, & pour tâcher de le séduire, & le Démon en a bien profité par nôtre faute. L'Astrologie, dit Lactance, les Augures, les Oracles, la Nécromantie, & l'art magique, sont des ruses de ce malin esprit, par lesquelles il a réussi véritablement à entraîner les Nations, & en faire fes esclaves.

Lactant. Div. Inft. Lib. 2. cap.

Quel qu'ait été le Zoroastre des Anciens, c'est à lui qu'on rapporte l'origine de la Magie. Selon le témoignage de Berose, Noé eut le malheur de voir le Monde infatué de nouveau par l'un de se enfans, que le Déluge, dont il avoit été si miraculeusement préservé, n'avoit pû rendre homme de bien. A mesure que ce saint Patriarche travailloit à établir le Culte de Dieu, Cham de son côté pervertissoit les hommes, leur enseignoit à

invoquer les Démons, les attachoit à leur Culte par les attraits de la Magie; & c'est ce méchant homme que nous devons regarder comme l'Auteur de cet art détestable, qui, gagnant comme

la gangréne, infecta toutes les Nations.

Quoiqu'il en foit du sentiment de Berose, dont l'Antiquité trop reculée, devient aussi trop suspecte; il est pourtant certain, que dès les premiers temps, le Démon eut par-tout ses Oracles, fon Culte, ses Mysteres, ses Devins, ses Enthoustastes, & que les hommes séduits par l'ignorance ou par leurs passions, y firent servir jusqu'aux rigueurs de la Religion, jusqu'aux vertus les plus austeres, ou du moins jusqu'aux apparences, & aux plus beaux dehors de ces vertus.

Bien que tous les Peuples s'attachassent à la Di-vination, il y avoit cependant differentes manie-loivinares d'y parvenir, que chacun suivoit selon son tion. goût; " Car, tandis que les Cariens, ainsi que " le rapporte saint Clement d'Alexandrie, s'ap- « Clem Alexpliquoient à prédire, par la combinaison des « Astres; les Phrygiens, par le vol des oiseaux; « les Peuples voifins de l'Italie, par les entrailles « des victimes; que les Isauriens & les Arabes « s'attachoient à la science des Augures; les Tel- # missiens, Peuples de Lycie, s'adonnerent principalement à cette espece de Divination, qui se 🕶 fait par les songes. «

Ce fut Lycus, fils de Pandion, qui étoit l'un Yy iij

des Telchines de Rhodes, lequel travailla fortement, parmi les Lyciens, à y établir le Culte d'Apollon, les Orgies de Bacchus & des grandes Pausaniss, in Déesses. Pausanias dit, que ce sut un Devin insigne, qu'on conservoit de lui quelques Oracles, & peut-être que ce sut lui, que les Lyciens adorerent dans la suite sous la forme d'un Loup, & 328 in Mef-fen. p. 111. &

fous le nom d'Apollon Lycien.

Si les Iroquois descendoient des Lyciens, ils n'auroient pas démenti leur origine; car ils sont bien infatués de leurs songes; mais cependant cela ne leur est pas particulier, & cette infatuation est commune à tous les autres Peuples de l'Amerique, qui ne sçavent pas trop d'ailleurs ce que c'est que prédire par l'aspect des Astres, & qui ne paroissent pas faire grande attention aux Augures, par le vol des oiseaux, & par la consideration des entrailles des victimes, si l'on en excepte ceux du Pérou & du Mexique.

Idée de l'Ame.

Phocicis , p.

Mais comme la communication des hommes avec les esprits, & tout ce qui est de la dépendance de la Divination, suppose une connoissance de l'Ame & de sa nature; il faut que je dise ici, avant toutes choses, ce que les Anciens en ont pensé, & ce que les Sauvages en pensent aujourd'huy.

Je n'entre point ici dans un examen critique des differentes pensées qu'ont eu les Payens au sujet de l'Ame & de son Essence; s'ils ont eu des

idées justes de sa spiritualité, de son indivisibilité, de son immortalité. L'idée de l'esprit étant au-dessus des sens, & les sens cependant ayant toûjours eu beaucoup de part à la maniere de penser des hommes, il est difficile que cette idée n'ait été bien alterée par l'imagination, & qu'ils ne se soient représenté l'esprit sous des images sensibles, sujettes à la corporéité, à la divisibilité, & aux autres proprietés de la matiere.

Mais que ces idées ayent été justes, ou non, il est toûjours vrai qu'ils ont reconnu de tout temps dans l'homme une Ame réellement distinguée de son corps: une Ame, qui étoit une substance extrêmement subtile & déliée, au-dessus de ce qu'ils connoissoient sous le nom de pure matiere: une Ame, qui étoit de la même nature, que ce qu'ils appelloient Esprits ou Génies, & un écoulement, ou une portion même de la Divinité: une Ame, qui étoit en lui le principe de la vie, de ses pensées, de ses volontés, & de toutes ses opérations: une Ame ensin, dont le corps pouvoit périr, sans qu'elle périt pour cela elle-même, & qui survivoit à la poussière du tombeau.

Je crois bien qu'un Iroquois, & tout autre Sauvage seroit bien embarrassé de dire nettement ce que c'est que son ame, & d'en donner une désinition claire & précise. Ils la spiritualisent néaumoins, autant, ou plus que nous. Ils ne se contentent pas de la regarder comme une substance: capable de penser; mais ils la consondent telles

ment avec la pensée, qu'ils n'ont que les mêmes

rermes pour exprimer l'une & l'autre. Ces termes, parmi les Iroquois, sont Gannigonr-ha, & Erienta. Quoiqu'ils les employent in-differemment pour exprimer les operations de l'Ame; cependant le premier se rapporte proprement aux opérations de l'esprit & de l'entendement, & le second sert à exprimer celles du cœur & de la volonté. Ces termes viennent souvent dans le discours, & il n'est pas permis de s'y mé-prendre. En certaines phrases le terme est fait pour signifier la pensée actuelle; ces pensées, qui le succedent les unes aux autres, & qui sont des modifications de l'Ame; en d'autres, ils signifient la pensée habituelle, la substance qui est le principe de nos pensées, qui est l'Ame elle-même. Quand ils employent d'autres termes, ce ne sont proprement que des periphrases, qui dé-signent l'Ame par ses autres facultés, comme, quand ils disent, que c'est, ce par quoi nous nous mouvons, nous agissons, nous vivons, & le reste.

S'ils s'expliquent comme Descartes, touchant l'Ame des hommes, ils sont bien éloignés de penser, comme lui, sur celle des bêtes. Bien loin d'en faire des automates & de pures machines, ils jugent, par leurs opérations, qu'elles ont beau-coup de raiton, & beaucoup d'esprit. Ils prétendent se connoître à leur langage; ils les font survivre à leur corps, & ils croyent que chaque espece a dans le Ciel, ou dans le païs des Ames, le Type

& le modele de toutes les autres, qui sont contenuës dans cette espece : ce qui revient aux idées de Platon. Ils donnent cependant aux hommes une grande superiorité sur tout le reste des animaux.

C'est par une suite des erreurs du Paganisme, & de la corruption de la Religion, que nos Sauvages, à l'imitation des Anciens, ont spiritualisé L'ame des bêtes, & qu'ils leur ont attribué une espece d'immortalité, pareille à celle qu'ils attribuent à la leur. Les Payens en effet semblent avoir été persuadez, que les ames des bêtes survivoient à leurs corps, & avoient leur place marquée dans ce que nous appellons l'Enfer des Poëtes. C'est sans doute pour cette raison qu'ils pre-noient grand soin de la sépulture de celles qui leur avoient été cheres. On découvre encore tous les jours en Egypte des Cavernes ou Catacombes, où l'on trouve dans des Urnes quantité de mumies d'oiseaux, & d'autres sortes d'animaux, enveloppées de bandelettes, & embaumées avec autant de soin & de préparation, qu'on en prenoit pour les cadavres des hommes. Quoique je ne croye pas que cette erreur ait été aussi commune parmi les Latins, qu'elle l'étoit parmi les Egyptiens, il s'en trouve néanmoins encore quelques vestiges dans quelques Urnes cineraires d'oiseaux, & dans quelques Epitaphes d'Animaux chéris. On peut voir celle d'un Rossignol, qui est très-curieuse dans le troisséme Volume du Nou362 MOEURS DES SAUVAGES veau Voyage d'Italie de Monssieur Misson.

L'Ame des Sauvages est bien plus indépendante de leur corps, que n'est la nôtre, & prend bien plus de liberté; elle s'en sépare, quand elle juge à propos, pour prendre l'essor, & aller faire des excursions, où bon lui semble, sans qu'elle en perde la direction, & qu'elle cesse de l'animer. Les grands voyages ne lui coûtent rien; elle se transporte dans les airs; elle passe les mers; elle pénetre dans les lieux les plus inaccessibles, & les mieux sermés, rien ne l'arrête, parce qu'elle est esprit.

Pfutarch, de genio Sociat. Tertullian, de Animâ, cap.

Une opinion aussi absurde coûta cher autresois à Hermotime, ou Hermodore de Clazomene. Ce pauvre homme étoit sujet à des foiblesses, qui le faisoient paroître comme mort pendant une assez longue durée de temps. Le bruit se répandit, que durant cette espece de sommeil, son ame se détachoit de son corps, & alloit se promener ailleurs. Ce fut son épouse elle-même qui révéla ce secret, dont ses ennemis profiterent; car l'ayantsurpris dans cet état, ils se hâterent de lui rendre les derniers devoirs, & le firent brûler tout vif, sans que la bonne Dame, qui n'aimoit pas son mari, plus que de raison, y mit aucun obstacle. Les habitans de Clazomene, pour consoler Hermotime, lui bâtirent un Temple, & ils défendirent, qu'aucune femme y pût entrer, pour le venger de la faute qu'avoit fait la sienne.

Ce principe, qui a encore plus d'étenduë chez Divination nos Sauvages, leur donne un entêtement pour par les sonleurs Songes, qui passe toute imagination. Comme ils n'ont pas assez de Physique pour les expliquer, ils se persuadent, qu'effectivement leur ame voyant le corps plongé dans le sommeil, profite de ces momens pour aller se promener; après quoi elle revient à son gîte, ou bien que l'esprit avec qui ils sont en commerce, s'appliquant à l'ame immédiatement dans une espece d'extase, lui fait connoître ce qui lui est nécessaire. A leur réveil ils croyent qu'elle a vû réellement ce qu'ils ont pensé dans leurs Songes, & ils agissent consequemment.

Tous les Songes ne sont pas égaux. Il y en a de plus mysterieux les uns que les autres. Il y en a qui ont une espece de fatalité; & qui sont pour eux d'une extrême consequence, par la connexion qu'a avec leur vie ce à quoi ils ont rêvé, parce qu'ils croyent qu'elle y est tellement atta-chée, qu'elle dépend absolument de sa possession, tant par rapport à son terme, que par rapport à toutes les circonstances du temps, & des choses qui peuvent la rendre bienheureuse. Quand ils ont vû cette chose satale, il saut qu'ils l'ayent à quelque prix que cela puisse être; & s'ils sont assez heureux pour l'obtenir, ils la conservent aussi cherement, que leur vie même. Ceux, dont la vie est attachée à quelque être inanimé, sont moins à plaindre, que ceux qui la font dépendre

Zz ii

de la destinée de quelque animal; car celui-ci venant à mourir, ils courent eux-mêmes risque du même sort; & ils se persuadent tellement qu'ils ont peu à vivre, que plusieurs ont en esset vérissé l'Oracle de leur imagination, étant morts peu de temps après, de la persuasion où ils étoient qu'ils mourroient.

Cette connexion de choses, qui, quoique étrangeres à l'homme, ont cependant une telle liaisons avec sa vie, vient d'un mouvement de l'ame, d'une impulsion secrete, & d'un désir naturel, qui la transporte vers cette chose, & fait entre les deux une proportion & une sympathie, d'où dépend, ou la tranquillité dans sa possession, ous une inquiétude dans son éloignement, qui fait que l'ame s'agite, & que s'impatientant dans le corps qu'elle anime, elle lui cause diverses maladies, & souvent la mort même.

Ce désir est disserent des désirs passagers & volontaires, qui supposent une connoissance de l'objet vers lequel la volonté se porte. Celui-ci est inné, intrinseque à l'ame, & ne suppose aucune connoissance dans celui-là même, qui auroit tant d'interêt à connoître ce que son ame souhaite, & qui peut sort bien néanmoins ne le connoître pas, si son ame ne s'en explique par les songes.

Les consequences ausquelles on seroit exposé,

Les consequences ausquelles on seroit exposé, si l'onne donnoit point à l'ame ce qu'elle souhaite, les oblige à observer tous leurs songes avec grandsoin, & engage non seulement celui qui a rêvé;

mais encore tous ses Compatriotes, à lui procurer toute la satisfaction qu'il peut désirer pour l'accomplissement de ses songes; de sorte que dans ces occasions, non seulement ils ne refusent rien de ce qu'on demande, ce qui seroit la plus haute infamie, mais qu'ils vont même au-devant de ce qui peut faire plaisir, & sacrifient ce qu'ils

ont de plus précieux.

Un ancien Missionnaire m'a raconté, qu'un Sauvage ayant rêvé que le bonheur de sa vie étoir attaché à la possession d'une femme mariée à l'un des plus confiderables du Village où il demeuroit, il lui fit faire la même proposition, qu'Hortensius eut le courage de faire autrefois lui-même à Caton d'Utique. Le mari & la femme vivoient dans une grande union, & s'entre-aimoient beaucoup; la féparation fut rude à l'un & à l'autre; cependant ils n'oserent refuser. Ils se séparerent donc. La femme prit un nouvel engagement; & le mari abandonné, ayant été prié de se pourvoir ailleurs, il le fit par complaifance, & pour ôter tout soupçon, qu'il pensât encore à sa premiere épouse. Il la reprit néanmoins après la mort de celui qui les avoit desunis, laquelle arriva peu de temps après.

S'il est difficile d'accomplir le songe, & que son execution air des consequences fâcheuses, our une extrême bizarerie; les parens de celui qui a rêvé, cherchent alors à l'éluder, en contrefaisant: la chose désirée, ou en faisant semblant de l'ac-

complir de quelque maniere que ce soit. J'ai lû dans une de nos Relations, qu'un Sauvage ayant rêvé qu'il étoit pris prisonnier par les ennemis, voulut que ses amis vérifiassent le songe, en le surprenant comme un ennemi de guerre, & le traitant en esclave. Il se laissa fort bien brûler assez long-temps, & crut éluder ainsi la prédiction d'un songe si suneste.

Si, quand ils ont rêvé à quelque chose de fâcheux, dont on ne voudroit point l'accomplisse-ment, on voit en eux une obstination forte à en vouloir l'exécution, on joint les présens à la maniere usitée d'éluder ces songes capricieux, pour séchir par-là leur mauvaise volonté. Mais ceuxci ne se contentent pas toûjours de cela. Un Sauvage choqué de ce qu'on avoit donné la vie à un esclave dans sa Cabane, contre son inclination, en conserva une haine mortelle pour lui, qu'il couva pendant plusieurs années. Enfin ne pouvant plus dissimuler, il dit, qu'il avoit rêvé qu'il mangeoit de la chair humaine; & peu après il déclara, que c'étoit de la chair de l'esclave en question. On chercha vainement à éluder ce songe barbare ; on fit plusieurs bons hommes de pâte, qu'on fit cuire sous les cendres; il les rejetta; on n'omit rien pour le faire changer de pensée; il ne se rendit point, & il fallut faire casser la tête à l'esclave.

Cette liberté qu'ils ont de demander, & d'obtenir tout ce qu'ils souhaitent, par respect pour les songes, fait que souvent il s'en trouve qui en

abusent, & qui demandent hardiment ce qu'ils ont rêvé, en veillant. Un Sauvage ayant vû à un François, qui étoit esclave parmi eux, une couverture assez bonne & meilleure que la sienne, y rêva tout aussi-tôt, & la lui demanda. Le François, qui n'étoit pas bête, la donna de bonne grace, comptant bien d'avoir sa revanche. Peu de jours après, il alla dans la Cabane de son homme, & ayant apperçû une belle robe de bœuf ilinois, il feignit d'y avoir rêvé; le Sauvage la livra sans se faire prier. Cette alternative de rêves dura quelque temps, le Sauvage rêvant toûjours, & le François faisant paroli à tout, sans se méprendre dans l'objet de son rêve. Enfin le Sauvage s'ennuya le premier. Il alla trouver le François, & le fit convenir qu'ils ne revroient plus à rien, qui pût appartenir à l'un ou à l'autre. Le François y con-fentit, & perdit plus que le Sauvage à ce Traité.

Outre cette liberté qu'ils ont de demander en Fête des particulier tout ce qui a été l'objet de leurs Songes. rêves, ils ont encore une Fête generale, qui est comme la Fête des Songes, ou des Désirs. Elle tient quelque chose de la coûtume ancienne des Orientaux, de se tenter par des énigmes, & par des emblêmes allegoriques, & elle est en même temps une suite des Bacchanales & des Saturnales, dont nous avons conservé un reste dans les mascarades, & les déguisemens du Carñaval. Elle: commence à peu près dans le même temps, &

dure quelquefois des trois & quatre semaines de suite. Nos Sauvages la nomment Onnonhouarori, la folie, ou le renversement de tête, parce qu'ils paroissent alors être véritablement fous, & avoir la tête en écharpe. Tout le Village entre dans une espece d'accès de phrénesse. Chacun se déguise à sa maniere. Ils se sont des masques d'écorce à sa maniere. Ils se font des masques d'écorce d'arbre, tels que ceux dont parle Virgile \*, ou d'un sac qu'ils percent à l'endroit des yeux & de la bouche. Ils se peignent, & s'habillent d'une maniere extraordinairement bizarre. En cet équipage ils courent comme des forcenés de Cabane en Cabane, rompant, brisant, & renversant tout, sans que personne y puisse trouver à redire, & pense même à s'en plaindre. Les plus sages cependant s'écartent dans les champs; car c'est un temps dont on prosite pour satisfaire les haines, & les vengeances particulieres. Ils crient à pleine tête qu'ils ont rêvé, & laissent deviner à ceux à qui ils se présentent, quel est l'objet de leurs rêqui ils se présentent, quel est l'objet de leurs rêves, qui sont désignés, partie dans les disserns emblêmes de leur déguisement hieroglyphique, et partie dans quelques paroles énigmatiques qu'ils lâchent dans leurs chansons. C'est à celui, qui a deviné, de payer, & de satisfaire le désir du masque: ce qu'ils sont avec plaisir, chacun se faisant un sujet de gloire d'avoir pû donner la solution de leur dissiculté. On les charge ainsi de présens de toutes sortes, & on les voit sortir char-\* Virgil. Lib. 2. Georg. Oraque Corticibus sumunt horrenda cavatis.

Virgil. Georg. 2.

ges de haches, de chaudieres, de porcelaine, de meubles, en un mot, de tout ce qui peut satisfaire leur envie, sur-tout de viandes, qui servent à entretenir la Fête, laquelle enfin se termine par aller jetter, disent-ils, la folie hors du Village, à peu près comme le bas Peuple en Europe, va ensevelir Carême-prenant. Après la Fête on rend à chacun tout ce qu'il a donné, qui n'étoit

pas le mot de l'énigme.

Tome I.

Comme la plûpart des Fêtes des Sauvages se célebrent pendant la nuit, & qu'à celle-ci on les woit courir par le Village & dans les Cabanes, portant des tisons à la main, ou des slambeaux d'écorce de bouleau : j'ai quelque soupçon que celle-ci doit sa premiere origine aux courses Lymphatiques qu'on faisoit à l'honneur de Bacchus, de Pan, de Cerés, de Vulcain, de Promethée, de Minerve, &c. & qu'on appelloit la Fête des Torches, ou des Lampes, dont nous trouvons plusieurs vestiges dans les monumens anciens, & dans les Auteurs qui en ont parlé sous divers noms, & dont on rapporte l'origine à des temps si reculés, qu'on en attribuoit l'Institution, ou aux Dieux mêmes, ou bien aux hommes indigenes. Les plus célebres de ces Fêtes étoient les Panathenées à Athenes, à l'honneur de Minerve; les Lupercales à Rome, à l'honneur de Pan, & la Fête des Lampes en Egypte, en memoire d'Iss. Je ne doute point que la Fête des Lanternes, qui se fait avec tant de pompe chez les Chinois, & Aaa

dont nous avons une description si magnifique dans les Memoires du Pere le Comte, ne soit aussi

un reste de ces Fêtes payennes.

Bien que chacun en son particulier ait la liberté de rêver à son aise, & puisse recevoir par les songes des connoissances, que leur ame, ou les génies lui révelent pour son propre interêt; ce n'est pourtant qu'après que l'ame a été préparée par les épreuves des Initiations, par la retraite, par le jeûne, par la continence, &c. à recevoir ces connoissances sublimes, & si interessantes, dont la vie dépend; Ce n'est qu'après que, détachée de la matiere & des sens, où les plaisirs & les besoins du corps la tenoient comme ensevelie; qu'ayant acquis une vûë plus perçante, & que s'étant approchée des esprits, elle découvre par leur moyen cette chose essentielle, laquelle a connexion avec tous ses désirs, & que les Sauvages nomment leur Oiaron.

Cet Oiaron, qui leur est montré dans un de ces songes mysterieux, consiste dans la premiere bagatelle qui aura passé dans leur imagination, déreglée par le sommeil, ou alterée par un long jeûne. Un calumet, un coûteau, une peau d'Ours, une plante, un animal, en un mot quelque chose que ce puisse être, c'est-là l'Otkon, l'Okki, le Mantou, c'est-à-dire, l'Esprit: non pas qu'ils croyent que ce soit réellement un esprit, mais plûtôt c'en est le symbole, le signe du pacte, ou le terme de l'union morale, qui est entre leur ame & ce

génie, qui s'attache à eux, par qui ils doivent tout connoître, & tout operer; car, en vertu de cet Oïaron, ils peuvent se métamorphoser, se transporter, & faire ce qui leur plaît. Leur idée sur ce point répond à celle que nous avons de la Lycantropie. L'Oïaron est la bête qui sert à leurs transports, à leurs enchantemens, soit qu'ils croyent ces transports réels, soit qu'ils soient persuadez, que c'est l'ame seule qui se détache, ou le génie qui agit consormément à leur intention,

& selon seur gré.

Tous n'ont pas la même vertu dans la même étenduë. Ils croyent qu'il y a des personnes que les esprits savorisent davantage, qui sont plus éclairées que le commun, dont l'ame sent, non seulement ce qui les concerne personnellement, mais qui voyent jusques dans le fonds de l'ame des autres, qui percent à travers le voile qui les couvre, & y apperçoivent les désirs naturels & innés, qu'elle a, quoique cette ame elle-même ne les ait pas apperçûs, ou qu'elle ne les ait pas déclarés par les songes, ou bien que ceux qui auroient eu ces songes, les eussent entierement oubliez. C'est ce qui leur a fait donner le nom de Saïotkatta par les Hurons, & d'Agotsinnachen par les Iroquois: c'est-à-dire, voyans, parce qu'ils voyent les hommes dans leur interieur. L'Ecriture Sainte donne le même nom aux Prophetes du Seigneur. Mais, comme ils ajoûtent à cette science des choses cachées, le pouvoir de

faire encore d'autres merveilles, par le moyent de leurs chansons, & de leurs danses Lymphatiques; ils leur donnent aussi le nom d'Arendiouannens, c'est-à-dire, de Chantres Divins, que l'aveugle antiquité donnoit à Orphée, & à tous ceux qui étoient remplis de l'Esprit de Divination. Enfin le commerce qu'ils ont avec les Esprits, leur fait attribuer le nom d'Agotkon, qui est le même qu'ils donnent aux Esprits & aux Génies du second Ordre, avec qui on suppose qu'ils ont une étroite liaison. Les noms de Piayes, Boyés, Pagés, &c. qu'on leur donne chez les disserens Peuples de l'Amerique, reviennent à ces mêmes significations.

Divination par l'Enthousiasme, & ce qu'on en doit penser. Les Devins, dans tous les temps du Paganisme; ont été regardez comme des sages, qui avoient la connoissance des choses divines & humaines, qui connoissoient l'efficace des plantes, des pierres, des métaux, de toutes les vertus occultes, & de tous les secrets de la nature; non seulement ils sondoient le sonds des cœurs, mais ils prévoyoient dans l'avenir; ils lisoient dans les Astres, dans les Livres des destinées, & ils entretenoient un commerce intime avec les Dieux, dont le reste des hommes n'étoit pas digne; ce qui joint à une austerité de vie, & une régularité de mœurs, au moins apparente, & hors d'atteinte & de censure, les rendoit respectables à tout le monde, qui venoit les consulter comme des Oracles, & comme les organes de la Divinité:

Les Arendiouannens ou Agorsinnachens, qui sont les Successeurs de ces Devins, sont aussi des gens extraordinaires que leur état rend considerables, & sait consulter en toutes choses, comme des sources de vérité; car non seulement ils expliquent les songes, & exposent les désirs secrets de l'ame; mais il n'est rien, sur quoi leur science ne se porte. Les prédictions de l'avenir, le succès d'une guertre, d'un voyage, les causes secrettes d'une maladie, ce qui peut faire le bonheur d'une chasse, ou d'une pêche, les choses détournées par le larcin, les sorts & les malesices; enfin tout ce qui a rapport à la Divination, est absolument de leur ressort, & doit passer par leurs mains, pour qu'ils puissent découvrir la source du mal, le conjurer, le détourner, & y appliquer le remede convenable; Aussi ne s'épargnent-ils point à faire valoir leur métier.

Ils ont encore une autre espece de personnes extraordinaires, qu'ils nomment aussi Agotkon, ou Esprits. Ce sont celles qui jettent des sorts, ou des malesces. Le nombre en est assez grand de l'un & de l'autre sexe. Les semmes sur-tout sont soupçonnées de se mêler de ce petit métier, qui n'ayant pour but que de faire du mal, & d'en donner, les sait regarder avec horreur, les oblige à se cacher pour leurs mysteres d'iniquité, & sert à accréditer les Devins, dont la principale occupation est de découvrir ces sorts, d'en faire connoître les Auteurs, & d'y apporter remede.

Aaa iij

C'est une industrie des Athées, & un effet de cet esprit d'irreligion, qui fait aujourd'hui des progrès si sensibles dans le monde, d'avoir détruit en quelque sorte dans l'idée de ceux même qui se piquent d'avoir de la religion; qu'il se trouve des hommes, qui ayent commerce avec les Démons par la voye des enchantemens & de la magie. On a attaché à cette opinion une certaine foiblesse d'esprit à la croire, qui fait qu'on ne la tolere plus, que dans les semmelettes & dans le bas peuple, ou dans les Prêtres & dans les Religieux, qu'on suppose avoir interêt à entretenir ces visions populaires, qu'un homme de sens auroit honte d'avoüer.

Pour établir cependant cet esprit d'incrédulité, il faut que ces prétendus esprits forts veuillent s'aveugler au milieu de la lumiere, qu'ils renversent l'Ancien & le nouveau Testament; qu'ils contredisent toute l'Antiquité, l'Histoire Sacrée, & la Prophane. On trouve par-tout des témoignages de ce commerce des hommes avec les Divinités du Paganisme, ou pour mieux dire, avec les Démons; & bien loin que les Gentils eux-mêmes se soient jamais avisez de détruire cette opinion, ils commencerent au contraire à se plaindre dès la naissance du Christianisme, de ce que ce commerce devenoit moins sensible, & moins frequent : d'où il arrivoit un grand préjudice au culte de leurs Dieux, que tout le monde abandonnoit, comme ils paroissoient eux-mêmes abandonner tout le monde.

Il est vrai qu'il y a eu des incrédules dans tous les temps, aussi-bien que des gens simples & trop crédules. Mais le faste de l'incrédulité des uns, & la sotise de la crédulité des autres, ne doivent pas préjudicier à la verité. Il est vrai aussi, que parmi les Prêtres des Idoles, qui avoient plus de liaison avec les maîtres qu'ils servoient, & qui avoient interêt de soûtenir leur réputation par le merveilleux; il s'est trouvé de grands fourbes & de purs charlatans, qui suppléoient au défaut des Démons, quand ceux-ci se taisoient, & qui trompoient par des subtilités & des tours de passe passe; mais cela n'étoit pas tellement universel, qu'il n'y eut aussi de la réalité, de vrais sorts, de vrais malefices, de vrais enchantemens, de vrais enthousiastes, des gens saiss, & inspirés de l'esprit de Python, qui étoient les organes vivans & animés, par lesquels les Démons s'expliquoient, & rendoient leurs Oracles. Ce seroit rendre le monde trop sot, que de vouloir le supposer pendant plusieurs siecles, la dupe de quelques mis serables joueurs de gobelets.

Ce qui s'est fait autresois, & qui étoir mêmessi averé, peut se faire encore aujourd'hui sans répugnance & sans contradiction. Quoiqu'aprèssia venuë de Jesus-Christ les Oracles eussent commencé à cesser, & que les Démons perdissent beaucoup de leur pouvoir, où le Christianisme prenoit racine, ils ne cesserent pourtant pas absolument, & l'Histoire Ecclesiastique nous fournit

beaucoup d'exemples de cette ancienne communication avec les Esprits de ténébres; que les Saints & les Successeurs des Apôtres ont souvent obligé de rendre justice à la verité contre euxmêmes, pour servir de témoignage à la Religion

qu'ils annonçoient.

Aujourd'hui même les Relations des Païs nouvellement découverts, où l'idolatrie est dans toute sa force, nous font connoître, que Dieu permet encore que le Démon y exerce son pou-voir d'une maniere sensible sur les Infidelles; qu'il rende des Oracles par la bouche de quelqu'un de ces malheureux, à qui il fait payer cherement l'honneur qu'il lui fait de se servir de lui comme de son organe; & les Missionnaires ont souvent eu la consolation d'apprendre, que la seule présence d'un Chrétien l'a rendu muet, & a arrêté l'effet des superstitions du Paganisme.

Pour ce qui est des Sauvages de l'Amerique, on en a parlé assez diversement. Ceux qui ont écrit des Relations de l'Amerique Meridionale & du Méxique, disent tous, sans exception, même les Protestans, comme le Ministre de Leri & le Ministre Rochesort, que le Démon leur apparoît sous diverses formes, qu'ils ont avec lui un commerce sensible, & qu'ils l'apprehendent au-delà de tout ce qu'on peut dire, parce qu'il exerce sur eux un empire cruel, qu'il les bat étrangement, & leur laisse souvent des marques visibles des coups qu'il leur a donnez. Je ne sçache point

point d'Auteurs de Relations, qui ayent parlé autrement des Mexiquains & des Ameriquains Meridionaux.

Il s'en trouve aussi quelques-uns qui disent la même chose des Barbares de la Nouvelle France; & nous lisons dans les premieres Relations, que le célebre Membertou Chef des Souriquois, si connu par les Voyages du Sieur de Champlain, de Lescarbot, & du P. Biard, & qui avoit été un Devin célebre, se convertit, & apportoit pour motif de sa conversion, que le Démon, qui lui avoit souvent apparu, ne pouvoit être qu'un mauvais maître, parce qu'il ne lui avoit jamais commandé que de mauvaises actions.

Le plus grand nombre des Auteurs parle néanmoins autrement des Sauvages de l'Amerique Septentrionale. Les Missionnaires de la Nouvelle France, qui ont eu le plus à souffrir de la part de ces especes de Devins, lesquels entrete-nant les peuples dans leurs superstitions anciennes, formoient le plus grand obstacle à leur conversion, examinerent d'abord avec grand soin, si le Démon avoit part à leurs sorts, & à leurs autres pratiques superstitieus; mais, quelque peine qu'ils ayent pû prendre, ils ne purent rien découvrir, sur quoi ils pussent appuyer un jugement assuré. Ils prirent donc le parti, dans cette incertitude, de condamner leurs superstitions, lesquelles sont acceptants. lesquelles sont certainement mauvaises, & de ne conferer le Baptême qu'à ceux qui feroient Tome I.

une profession ouverte de les condamner, & d'y renoncer; mais ils crurent devoir regarder ce qu'ils disent eux-mêmes de leurs sorts & de leur divination, comme des inepties, & ils n'envisagerent dans leurs prétendus Devins que de purs charlatans, & d'assez mauvais medecins, qu'on a toûjours depuis appellé fongleurs, comme si tout leur art n'étoit que pure forfanterie.

Il ne m'appartient pas de décider cette ques-

Il ne m'appartient pas de décider cette question, & je veux bien croire que tout ce que ces Jongleurs font de merveilleux, n'a rien, dans le fonds, que de naturel, non pas tant à cause que leurs prédictions sont suspectes, & souvent contraires à l'évenement, ainsi qu'on le prétend (car le Démon a été de tout temps le pere du mensonge, & a précipité les hommes dans l'erreur par des Oracles saux & ambigus) que parce qu'en effet il n'y a gueres de moyens d'illusions & de prestiges, qu'on ne puisse imiter par des tours d'adresse; de sorte qu'il est presque impossible de discerner la réalité d'avec la fourbe.

Malgre tout cela néanmoins, il y a certaines choses qui m'ont frappé, & que je crois mériter

une attention particuliere.

La premiere, c'est cette conformité d'idées & d'operations des Jongleurs, ou de ceux qui jettent des sorts, avec ce que nous lisons dans les Anciens, de la nature de leurs enchantemens, & de leur divination, dans les temps que les puissances des Esprits de ténébres, pour ces mysteres.

d'iniquité, étoit plus reconnue, & moins révo-

quée en doute.

Les Jongleurs, & ceux ou celles qui jettent des forts, sont regardez, ainsi que je l'ai déja dit, comme des Agotkon, ou des Esprits, à cause du commerce qu'on prétend qu'ils ont avec les Esprits ou les Génies. Ils ne disserent en apparence les uns des autres, que par le motif qui les fait agir : ceux qui jettent des sorts, n'ayant d'autre but que de nuire, & de faire du mal, les Jongleurs au contraire, quoiqu'ils puissent aussi abuser de leur art, ne se proposant que le bien public, & de porter un remede au mal que les autres pourroient faire, ou auroient déja fait.

Le pouvoir de faire des choses extraordinaires, vient du même principe dans les uns & dans les autres, c'est-à-dire, de la communication avec les Esprits. L'estime que les Sauvages ont pour leurs Jongleurs, & l'extrême aversion qu'ils ont pour ceux qui jettent des sorts, me fait croire qu'ils mettent néanmoins quelque difference entre les Esprits avec lesquels ils croyent communiquer, de maniere qu'ils pensent que les bons sont la cause des merveilles que sont leurs Devins, & que les méchans au contraire sont les auteurs des malésices & des sortileges. Les Anciens étoient dans les mêmes principes; car, bien que nous devions regarder toutes les operations de la Theürgie comme l'ouvrage de l'Esprit de ténébres, aussi-bien que la magie la plus noire; il ne

Bbbij

paroît pas que les Anciens eussert cette opinion de leur Theürgie. Celle-ci est célebrée par les grandes loüanges qu'ils lui donnent; elle étoit enseignée dans le cours des Initiations, & étoit le fruit des épreuves pénibles, par où passoient ceux qui se faisoient initier; au lieu que la magie étoit si abhorrée, que, comme il falloit avoir le cœur pur & net pour entrer dans les Initiations, elle étoit mise au nombre de ces crimes énormes, dont il suffisoit d'être coupable, ou même soup-çonné, pour être à jamais exclus du Temple de

conné, pour être à jamais exclus du Temple de Cerés, & de la participation à ses mysteres.

Heliodore a fort bien distingué ces deux sortes de magie des Anciens; voici comment il fait parler, sur ce sujet, un Prêtre Egyptien: » Plufieurs se persuadent que la science de la Divination, chez les Egyptiens, est partout la même, dans ceux qui s'en mêlent, & ils sont sur ce point dans une grande illusion; car il y a une magie vulgaire, laquelle, pour ainsi parler, rampe toûjours à terre, est servilement attachée aux ombres des morts. & rode consinuellement aux ombres des morts, & rode continuellement au-tour des cadavres. Elle pâlit sur l'étude des imples, s'adonne toute entiere aux enchante-mens, n'ayant par elle-même aucune bonne sin, ne pouvant y conduire ceux qui s'y appliquent, - & s'abusant au contraire souvent dans ses prin-» cipes. Elle ne laisse pas d'avoir quelques essets » prodigieux, comme de faire paroître des phanr tômes de choses qui ne sont pas, comme si elles étoient réellement & de fait, de frustrer les ... hommes dans l'attente de ce qu'ils esperoient, « inventant tous les jours de nouveaux crimes, & « flattant sans cesse les passions les plus sales, en « procurant les moyens de se plonger dans les «

plus infâmes voluptés. «

Mais l'autre, qui est la vraye sagesse, dont « cette premiere tâche vainement d'emprunter un « faux éclat pour se déguiser, & dont nous autres « Prêtres, & tous ceux qui sont de race sacerdo- « tale, faisons profession dès l'âge le plus tendre, « s'éleve par la contemplation au-dessus des cho-« ses célestes; elle converse familierement avec » les Dieux; elle participe en quelque sorte à la « nature divine; elle s'étudie à la connoissance du ... mouvement des Astres, & mettant à profit tou-« tes les lumieres qu'elle acquiert en pénétrant « dans l'avenir, elle s'applique à écarter de la vie « des hommes tout ce qui peut nuire au corps & « à l'ame, & elle dirige en même temps toutes « ses vûës à les porter au bien & à la vertu. «

Le même Prêtre Egyptien refusant à Chari-Heliod. clée la permission qu'elle lui demandoit de con-Lib. 6. sulter sur le sort de son amant, une Magicienne, à qui ils voyoient faire ses operations magiques pendant les horreurs de la nuit, lui fait connoître combien cette magie devoit être abhorrée, en lui disant, « que c'étoit une action impie & dé- « restable, dont la vûë même étoit interdite, à « moins qu'on ne sut forcé d'en soûtenir le spec-«

Bbb iii

" tacle, comme il l'étoit lui-même dans les circonstances présentes. Car, ajoûtoit-il, il n'estpas permis aux Prêtres de prendre plaisir à ces
fortes d'enchantemens, ni de les approuver par
leur présence : d'autant que le pouvoir qu'ils
ont eux-mêmes de faire des prodiges, & de prédire les choses futures, leur vient de la sainteté
des sacrifices légitimes, non pas des conjurations sacrileges, & des évocations impies des
Manes, que font ceux, qui, comme cette miserable Egyptienne, que le hazard nous fait
voir, errent toûjours au-tour des sepulchres.

» voir, errent toûjours au-tour des sepulchres. Leurs sorts & leurs remedes aux sorts ont le même caractere que ceux des Anciens, & la même disproportion avec le mal qu'ils veulent donner, ou guérir. Cueillir les herbes à certains temps de la Lune, à certaines heures de la nuit; observer avant de les cueillir, & en les cueillant, mille cérémonies superstitieuses; proferer, en les arrachant, des paroles confuses & magiques; des paroies contules & magiques; faire des figures de pâte, ou de feüilles de bled d'Inde, ou de fil de coton, qui supposent pour la personne que le sort regarde; les percer avec des épines, les frapper avec de petites slêches proportionnées à la grandeur de la figure; croire que ces sorts ainsi préparés puissent agir, & avoir leur effet par la seule direction d'intention, en les ensevelissant sous un seüil de porte, sous une natte, ou même dans les sépulchres; tout cela, dis-je, est de l'idée & du caractere de ces sorts;

cela en fait comme la propriété essentielle, & en est la condition absolument nécessaire. Cela se trouve en même temps si conforme à ce que nous lisons des sortileges des Anciens, & à ce que nous trouvons dans les Livres qui traitent de la Nécromantie, que nos Sauvages ne feroient pas mieux, s'ils les avoient étudiez.

Le Pere Garnier avoit entre les mains plusieurs de ces sorts, que les Sauvages qu'il avoit convertis, lui avoient remis. Un jour j'excitai en lui une curiosité qu'il n'avoit pas encore euë, & je le priai que nous les examinassions ensemble. Il y en avoit une assez grande quantité; c'étoient des paquets de cheveux entrelassés, des os de serpens, ou d'animaux extraordinaires, des morceaux de fer, ou de cuivre, des figures de pâte, ou de seülles de bled d'Inde, & plusieurs autres choses semblables, qui ne pouvoient avoir par elles-mêmes aucun rapport avec l'esset qu'on s'étoit proposé, & qui ne pouvoient operer, que par une vertu au-dessus des forces humaines, en consequence de quelque pacte formel, ou tacite.

Les Jongleurs ont en eux quelque chose, qui tient encore plus du divin. On les voit entrer manisessement dans cette extase, qui lie tous les sens, & les tient suspendus. L'esprit étranger paroît s'emparer d'eux d'une maniere palpable & sensible, & se rendre maître de leurs organes, pour agir en eux plus immédiatement. Il les fait entrer dans l'enthousiasme, & dans tous les mou-

vemens convulsifs de la Sibylle; il leur parle au fonds de la poitrine, ce qui fit donner aux Pythonisses le nom de Ventriloques; il les enleve quelquefois en l'air, ou les fait paroître plus grands,

que leur stature naturelle.

Dans cet état d'enthousiasme, leur esprit paroît absorbé dans celui qui les possede; ils ne sont plus à eux-mêmes, semblables à ces Devins dont parle Jamblique, en qui l'esprit étranger operoit de telle sorte, que non seulement ils ne se connoissoient point, mais qu'ils ne se sentoient pas même, & ne recevoient aucun dommage de tout le mal qu'on pouvoit leur faire pendant ce tempslà; de maniere qu'on pouvoit impunément leur appliquer le feu, les percer avec des broches ardentes, leur donner des coups de haches sur les épaules, & leur découper les bras avec des razoirs. En effet dans ces extases on leur voit avaler le feu, marcher sur les charbons ardens, sans virg. Aneid. en être blessez; comme ceux, dont parle Virgile, qui étoient inspirés d'Apollon au Mont-Soracte, ou comme ceux, dont Strabon fait mention, qui devinoient par l'impression de la Déesse Feronie, ou comme les femmes de Castaballe dans la Cilicie, dont parle le même Auteur, lesquelles étoient

consacrées à Diane Perasia. Outre cela ils enfoncent de longs morceaux de bois dans leur gosier, ils roulent des serpens vivans dans leur sein, & font mille autres choses, qui paroissent tenir du

9. Plin. Lib. 7. cap. 2. Strab. Lib. 5. p. 156. Id. Lib. 12. p. 370.

merveilleux.

C'est pendant qu'ils sont ces merveilles, qu'ils voyent les choses au-dedans d'eux-mêmes, ou qu'elles leur sont représentées au-dehors d'une infinité de manieres differentes; car ils ont à peu près les mêmes manieres de deviner par la Pyromantie, l'Hydromantie, & les autres, qu'on peut voir dans les Auteurs, qui ont traité de la Magie & de la Divination. L'esprit agit aussi en eux, comme dans l'Antiquité, à certains signaux, tels qu'étoient le son des Cymbales d'airain, ou de quelque autre instrument de Musique, certaines potions, les baguettes divinatoires, la farine, les calculs, & le reste.

Un Officier François, qui parle la Langue Huronne, comme les Hurons même, parmi lesquels il a vêcu dès fon bas âge, & qui connoît fort bien le génie des Sauvages, m'a raconté un fait, dont il a été le témoin, & que je rapporte ici, parce que le trait est singulier, & peut saire juger des autres. Quelques Sauvages intrigués, au lujet d'un parti de lept Guerriers de leur Village, & dont tout le monde commençoit à être en peine, prierent une vieille Sauvagesse de jongler pour eux. Cette femme étoit en grande réputation, & on avoit vérifié plusieurs de ses prédictions: mais on avoit beaucoup de peine à la déterminer à faire ces sortes d'operations, quoiqu'on la payât bien, parce qu'elle souffroit beaucoup. Comme elle avoit de l'amitié pour moi, dit cet Officier, & que même elle avoit jonglé autrefois à mon oc-Tome I.

casion, je me mis de la partie avec les Sauvages, ajoûtant néanmoins très-peu de soy à ces sortes de choses, je la priai très-fortement, & je sis tant, qu'elle s'y résolut.

Elle commença d'abord par préparer un espace de terrain qu'elle nétoya bien, & qu'elle couvrit de farine, ou de cendre très-bien bluttée (je ne me fouviens pas exactement laquelle des deux.) Elle disposa sur cette poudre, comme sur une Carte Geographique, quelques paquets de buchettes, qui représentoient divers Villages de differentes Nations, observant parsaitement leur position, & les rhumbs de vent. Elle entra leur position, & les rhumbs de vent. Elle entra ensuite dans de grandes convulsions, pendant lesquelles nous vîmes sensiblement sept bluettes de feu sortir des buchettes qui représentoient nôtre Village, tracer un chemin sur cette cendre ou farine, & aller d'un Village à l'autre. Après s'être éclypsées, pendant un assez long-temps, dans l'un de ces Villages, ces bluettes reparurent au nombre de neuf, tracerent un nouveau chemin pour le retour, jusqu'à ce qu'ensin elles s'arrêterent assez près du Village, ou paquet de buchettes, d'où les sept premieres étoient d'abord sorties. Alors la Sauvagesse, toûjours en sureur, troubla tout l'ordre des buchettes, foula aux pieds tout le terrain qu'elle avoit préparé, & où cette scene venoit de se passer. Elle s'assit ensuite, & après s'être donné le temps de se tranquilliser, & de reprendre se esprits, elle raconta tout ce qui

étoit arrivé de singulier aux Guerriers, la route qu'ils avoient tenuë, les Villages par où ils avoient passé, le nombre des prisonniers qu'ils avoient fait; elle nomma l'endroit où ils étoient dans ce moment, & assura qu'ils arriveroient trois jours après au Village, ce qui fut vérissé par l'arrivée des Guerriers; qui confirmerent de point en point ce qu'elle avoit dit.

Les Abenaquis & les Algonquis sont fort adonnés à la Pyromantie, ou Divination par le seu. Ils sont un charbon de bois de cédre, qu'ils broyent, & réduisent en poudre presque impalpable, & qu'ils disposent d'une certaine façon; après quoi ils y mettent le seu, & devinent par la maniere dont le seu court. Quoiqu'aujourd'hui les Abenaquis fassent tous profession du Christianisme, ils ne laissent pas encore d'avoir quelquesois recours à cet art qu'ils ont recô de leurs Personne fois recours à cet art qu'ils ont reçû de leurs Peres. Ils s'en confessent néanmoins, à cause de l'horreur qu'on leur en a inspiré; mais il s'en trouve quelques-uns qui cherchent à le justifier, comme s'il n'y avoit rien en cela qui pût être blâmable. Une Sauvagesse disoit à un Missionnaire, qui tâchoit de lui faire concevoir sa faute : je n'ai jamais compris qu'il y eut à cela aucun mal, & j'ai peine à y en voir encore; écoute, Dieu a partagé differemment les hommes : à vous autres François, il a donné l'Ecriture, par laquelle vous apprenez les choses qui se passent loin de vous, comme si elles vous étoient présentes;

pour ce qui est de nous, il nous a donné l'art de pour ce qui est de nous, il nous a donné l'art de connoître par le seu les choses absentes & éloignées; suppose donc que le seu, c'est nôtre Livre, nôtre Ecriture; tu ne verras pas qu'il y ait de disserence, & plus de mal dans l'un que dans l'autre. Ma mere m'a appris ce secret pendant mon enfance, comme tes parens t'ont appris à lire & à écrire; je m'en suis service plusieurs sois avec succès, avant d'être Chrétienne; je l'ai fait quelquesois avec le même succès, depuis que je la suis; j'ai été tentée, & j'ai succombé à la tentation, mais sans croire commettre aucun péché

sans croire commettre aucun péché.

La seconde chose qui m'a frappé, c'est l'inti-me persuasion où ils sont tous, du pouvoir que le Démon a sur eux, de l'essicace des sorts, & de la vertu qu'ont leurs Jongleurs pour connoître, & pour découvrir ceux qui les ont donnezi Est-il bien probable, que depuis leur origine qu'ils sont infatués de ces opinions, ils n'eussent pas dé-couvert la fourbe, s'il n'y avoit que pure forfan-terie? Chacune de ces Nations étant peu nom-breuse, la fraude en est plus aisée à connoître; & les Anciens, les confiderables, ceux enfin qui sont les plus sensés, étant instruits, cela eut été plus que suffisant pour détruire une pareille prévention. Mais cette persuasion est si generale & si incarnée, qu'il n'y a pas une Nation de l'Amerique dans toute son étenduë, qui n'ait ses Devins, ou ses Jongleurs, pas une qui n'apprehende les sorts, pas une, où personne resuse de recourir. aux Jongleurs, & ne subisse volontiers toutes les épreuves des Initiations, pour être fait Jongleur soi-même.

Dans l'Amerique Meridionale tous les Peuples craignent le Démon; & parce que le feu a quelque chose de sacré chez eux, & de divin, & que depuis un temps immemorial, ils font accoûtumés à le regarder comme un remede efficace contre l'insulte des malins esprits; ils ont soin d'entretenir un seu allumé pendant toute la nuit autour de leurs Hamacs; les Devins eux-mêmes, hors les cas de leurs operations magiques, n'oleroient faire un seul pas dans l'obscurité, sans porter un tison ardent de ce bois, qu'on appelle, pour cette raison, Bois de Chandelle, moins pour se conduire, que pour se garantir de la rencontre des mauvais génies. Generalement toutes ces Nations Barbares sont dans une défiance continuelle de ceux qui peuvent les ensorceller, des yeux qui pourroient les fasciner ; elles ont mille superstitions pueriles pour détourner l'effet des sorts, & se mettre à l'abry du charme. On peut dire aussi universellement parlant, qu'il n'y a point de plus mauvaise réputation parmi eux, que celle de donner des malefices, & que cette réputation est partout suivie de la fin tragique du plus grand nombre de ceux qui se la sont faite.

Dans le pais des Iroquois cette opinion des sorts cause souvent des scenes sunestes; & lorsqu'ils en viennent aux éclaircissemens, la multitude des

accusations est si grande, qu'ils sont obligez de faire des présens, & de jetter des colliers de porcelaine pour en arrêter les suites. Parmi ceux qui sont Chrétiens, on doit regarder comme un acte heroïque, quand, dans leurs maladies, ils n'ont point recours aux Jongleurs, sur-tout s'il y a quelque apparence, ou quelque songe, qui fasse naître un soupçon de sortilege.

Quoique je n'aime pas à rapporter leurs fables, dont l'absurdité me choque, je vais cependant en raconter une que j'ai apprise d'eux-mêmes, & qui fera connoître plus clairement l'idée qu'ils ont de ceux qui jettent des sorts. Je parlerai dans la suite de le maniere des la late de la maniere de la late de late de la late de late de la late de late de late de la late de la late de la late de late de late de la late de late de late de la late de la late de la late de la late de l

la suite de la maniere dont les Jongleurs tâchent d'en guérir, en parlant de leur médecine.

Il y avoit autresois parmi eux un célebre Solitaire, nommé Shonnonkouiretse, ou la très-longue chevelure, dont la mémoire est encore en venération. De son temps le Village où il étoit né, sut attaqué d'une mortalité publique, qui s'attachoit aux têtes les plus considerables, & les moissonnoit les unes après les autres. Toutes les nuits un oiseau funébre volant au-dessus des Cabanes, seconoit fes aîles avec grand bruit, & poussoit plusieurs cris lugubres, ce qui augmentoit l'allarme & la consternation. On ne doutoit point que ce ne sut l'Oiaron, ou la Bête de celui qui jettoit des malesices; mais on ne sçavoit à qui s'en prendre pour aller à la source du mal, & les Devins consultés, ne voyoient goute dans leur art. Dans cette terrible extrémité, le Conseil des Anciens députa trois des plus considerables à Shonnonkouiretsi, pour le prier d'avoir pitié d'eux; son état ne lui permettoit pas de quitter sa retraite, & il ne put jamais condescendre à en sortir pour aller au Village. Il se laissa pourtant sléchir en quelque chose, & il donna jour aux Députés, pour revenir apprendre de lui sa derniere résolution. Ils revinrent au temps marqué. Le Solitaire leur montra trois slêches qu'il avoit travaillées dans leur absence; & sans leur rien communiquer de son dessessement de les bien examiner, asin de pouvoir les reconnoître.

Le soir, vers le coucher du Soleil, Shonnon-kouiretse alla se mettre en embuscade sur un petit coteau, qui étoit assez prêt du Village. L'oiseau prétendu, sortit du tronc d'un arbre à l'entrée de la nuit, & secouant ses aîles à l'ordinaire, il nomma distinctement quelques uns des principaux, qu'il destinoit à mourir le lendemain. Dès que le Solitaire l'apperçût, il s'avance peu à peu, lui décoche une de ses slêches, & se retire, assuré de l'avoir bien blessé.

Le jour suivant, le bruir se répandit dans le Village, qu'un certain jeune homme, qui étoit seul dans une pauvre Cabane avec une bonne semme de mere, étoit sort mal. Les Anciens, attentiss à tout ce qui se passoit, l'envoyerent visiter secretement, & comme sans dessein, par les trois Députés, qui avoient été vers Shonnonkoui-

retsi. Le malade étoit trop pressé de son mal pour pouvoir le dissimuler; il avoit une slêche qui lui entroit bien avant dans le côté. La slêche du Solitaire sut reconnue. On avoit donné des instructions secretes à ceux qui devoient traiter le malade; & ceux-ci s'étant mis en devoir, comme pour ôter la slêche, ils la dirigerent si bien, qu'ils

percerent le cœur à ce miserable.

La Vieille encore plus coupable que son fils, n'ignoroit pas d'où partoit le coup, & s'apperçût bien de l'office que les Anciens lui avoient rendu. Elle étoit semme, & n'étoit pas d'humeur à démentir son sexe sur l'article de la vengeance; elle résolut de s'immoler le Solitaire pour premiere victime. Son crime ne sut pas conduit avec tant de secret, malgré ses differentes metamorphoses, qu'il ne sût ensin découvert. On la sit brûler avec tout le raffinement de la cruauté Iroquoise; elle avoüa que son fils & elle irrités, avoient voulu se vanger, de ce qu'au retour d'une chasse, on les avoit négligés dans une distribution publique de viandes; elle soûtint les tourmens les plus affreux, en riant, en insultant, en menaçant.

Après sa mort, les maux precedens recommencerent. Les Devins consultés répondirent, que cette malheureuse Vieille en étoit la cause, qu'elle avoit été métamorphosée en sisseur ou marmotte, qui étoit son Oiaron, ou sa bête durant sa vie. On l'épia, & on s'apperçut qu'elle se retiroit dans une taniére, au pied du coteau,

où son fils se métamorphosoit lui-même, & avoit été blessé. On y appliqua le feu, & la fumée l'ayant contrainte de sortir, on la tua. Les Iroquois Agniez montrent encore l'entrée de cette tanière toute enfumée, comme un monument autentique de la verité de cette belle fable.

Le nom de Shonnonkouiretsi, qui signifie la trèslongue chevelure, me fait croire que cet homme vivoit comme les Pénitens des grandes Indes, qui laissent croître leurs cheveux, & qui les ont de plusieurs brasses de longueur, de maniere que leur tête en est chargée comme d'un pesant fardeau. Il y en a de cette sorte en Amerique, & ils étoient du nombre de ceux qui s'habilloient Acosta, Hist. en femmes. Acosta raconte la même chose des dias, Lib. 4. Prêtres Mexiquains.

Il semble qu'on peut recuëillir de tout ceci, que ce sont-là des restes de l'Idolatrie, & une suite de la séduction des hommes, trompés par les prestiges des Démons, ou par les fourberies de ses Ministres. Ces femmes accusées de jetter des sorts, sont ce qu'étoient la Canidie d'Horace, les Hôtesses d'Apulée & de Lucien, les empoisonneuses de Thessalie, & les femmes connuës sous les noms de Lamia, Saga, Venefica, qui étoient l'exécration des payens même; les Jongleur sau contraire, & les Pythonisses employés & honorés dans leurs employs, sont ce qu'étoient, ainsi que je l'ai dit, Orphée, Mopsus, Thamgris, Eumolpe, Calchas, la plûpart des Prêtres Tome I.

& des Prêtresses des faux Dieux; & ceux, qui, dans l'Ecriture, sont nommés Magi & Arioli, que les Payens connoissoient aussi sous les differens noms de Devins, Mages, Chaldéens, Aruspices, Hierophantes, Saliens, Druides, & semblables, dont la profession ayant été long-temps en honneur, commença à tomber avec le culte des Idoles, lorsque le Christianisme s'établissant sur leur ruine, dévoila aux yeux des Peuples la vanité de leurs fausses Divinités.

De l'état de l'Ame après la. mort.

Les mysteres d'Eleusine, des Cabires, & les autres, regardoient l'état de l'Ame après la mort, comme leur fin derniere & leur principal objet. C'étoit pour cette raison sans doute, que chez les Egyptiens Cerés & Bacchus, sous les noms des-même que dans les mysteres de Samothrace, Hecate, Pluton, & Proserpine. C'est aussi ce que Diodore de Sicile a voulu signisser, en parlant d'Orphée. Car, après avoir dit, qu'il avoit ap-porté d'Egypte dans la Gréce les cérémonies des Înitiations, il ajoûte tout de suite aux Initiations toute la Mythologie des Enfers, à cause de la liaison inseparable qu'il y avoit entre ces Ini-tiations, les mysteres, & l'Ame considerée dans

Diodor. Sic. Lib. 1. p. 60..

son Eternité.

2. n. 123.

En effet cette mort mystique des Initiations, ces expiations, ces lustrations, l'Evasme des Bacchantes, qui étoient de vrayes éjulations, aussibien que les pleurs qu'on versoit dans les mysteres d'Atys, d'Adonis, & d'Osiris, les fables même énigmatiques d'Adonis & d'Osiris, morts, & ensuite ressuscités; la regéneration, la vie nouvelle des Initiations, les épreuves de rigueur & de pénitence; l'état de perfection qu'on enseignoit dans les grands mysteres; tout cela, dis-je, réuni, ne pouvoit pas avoir pour objet unique cette vie périssable, pour laquelle tout eut été inutile & insense, si tout devoit périr avec elle.

Les mysteres donc, & leurs Initiations, por-toient les vûës de l'homme au-delà du trépas, pour lui faire envisager une fin bien plus heureuse, à laquelle celle-ci, qui est caduque & mortelle, ne tenoit lieu que de passage & de préparation.

Les Payens eux-mêmes se sont bien expliqués sur le sens de ces mysteres, & sur le but qu'ils avoient. Platon assure, que ceux qui descendent plato, in aux Enfers, sans être expiés & initiés, y sont ensevelis dans la bouë & dans la fange; au lieu que ceux qui l'ont été, y habitent avec les Dieux. Sophocle déclare, que ceux qui ont été initiés, socrates apud ont seuls dans les Enfers une vie heureuse, & les audiend. Poeautres rien que de la misere & de la souffrance. Isocrate & Ciceron disent aussi positivement, que Isocrates, in ceux qui ont participé aux Initiations, ont des estperances plus consolantes, & d'une mort plus douce, & d'une plus heureuse fin. Mais pour cela

Ddd ii

Arrian. in Epictet. Lib. 3. cap. 21.

même il falloit avoir passé par les Initiations, en prenant leur veritable esprit. Car les Initiations, ainsi que ledit Arrian, ne devenoient utiles, qu'autant qu'on étoit entré dans la pensée des Anciens, qui les avoient instituées, pour instruire & pour corriger les mœurs.

Tous ces témoignages des Auteurs payens nous font assez comprendre la sainteté du motif de ceux qui avoient établi ces pratiques de Religion, avant que l'idolâtrie & la superstition les corrompissent. Et qui étoient ceux qui les avoient établies, si cen'est nos premiers Peres eux-mêmes, qui, n'ignorant pas cette vie heureuse, dont un Libérateur devoit leur ouvrir l'entrée, consacrerent leur pénitence, & toutes les actions de la vie des hommes par des actes de Religion, qui aboutissoient tous à cette sin, qu'il étoit si important à toute leur posterité de bien connoître, pour pouvoir y arriver?

Ce que la Foy nous enseigne de nôtre derniere sin, c'est qu'ayant été créés pour Dieu, nous devons tous tendre, & nous réünir à lui, comme au centre de nôtre bonheur: que l'homme étant tiré de la poussiere, doit retomber en poussiere; mais que son ame, immortelle de sa nature, n'est pas plûtôt délivrée des liens, qui la tenoient captive dans son corps, qu'elle est portée au Tribunal du souverain Juge, qui condamne aux slammes éternelles ceux qui sont morts dans le crime, & qui destine d'éternelles récompenses à ceux qui ont vêcu dans la justice, après néan-moins qu'ils auront expié les taches légeres, qui ne les rendent pas ennemis de Dieu à la verité, mais qui leur ferment encore, pour quelque temps, ce lieu de délices, où rien de souillé &

d'impur ne peut entrer.

Cette même Foy nous fait connoître encore, que le Ciel ayant été ouvert par les mérites d'un Redempteur, devant qui ces Portes éternelles s'ouvrirent, quand il y entra en triomphe, accompagné des ames des Justes, qui avoient été detenues dans les Lymbes jusqu'au jour heureux de leur délivrance; le Ciel s'ouvrira derechef à la fin des siecles, pour faire paroître le même Redempteur, en vertu des mérites duquel tous les hommes ont pû être sauvés, & qui viendra alors juger les vivans & les morts, lesquels ressuscitant dans leur propre chair, recevront avec un nouvel arrêt de salut ou de condamnation, une nouvelle récompense dans la justice, qui sera renduë à leurs vertus à la face de tout l'Univers, ou une nouvelle punition dans l'étonnante humiliation qu'ils seront obligés de subir, en soûtenant les reproches accablans qu'auront mérité leurs. crimes.

Quelques travesties que soient ces verités dans Enser des les fables des Payens, & dans les imaginations Poëtes, des Philosophes, on y découvre néanmoins presque tout le fonds de cette doctrine, qu'on peut Ddd iii

recueillir, ce semble, de l'Enfer des Poëtes, de la rigueur de ses Juges, des disferens étages de torture, des restes d'expiation par l'air, par l'eau, & par le seu, dont les gens de bien même ne sont pas exempts, des plaisirs des champs Elysiens, des Apotheoses des Dieux & des Héros, de l'opinion de la Metempsycose de la Palingenesse, ou renaissance & transmigration successive des ames en d'autres corps après une longue révolution de siecles. Ces idées en esset sont comme une suite de la connoissance claire qu'on avoit euë de la nature de l'ame, & de son immortalité; d'un Législateur, qui ordonne le bien, & qui défend le mal, qui destine des récompenses aux bons, & qui réserve des châtimens aux méchans. Pour peu qu'on veüille les approsondir, on verra qu'el-les sont dérivées des sources pures de la verité, fources corrompuës ensuite par l'ignorance; mais qu'elles n'ont pû être tellement alterées, que la verité ne se sasse encore quelque jour à travers les ténébres dont elle est enveloppée.

Tous les Barbares sont intimement persuadés, que l'ame ne meurt point avec le corps, & ils imaginent un païs des Ames, que les Iroquois & les Hurons nomment Eskennanne, ou le païs des Ancêtres, lequel a tout l'air de l'Enfer des Poëtes.

Ceux-ci s'étoient figurés un endroit soûterrain, où les ames se retiroient après leur séparation d'avec le corps. Celles à qui on avoit rendu les derniers devoirs, devoient passer l'Averne ou le Stix dans la barque de Charon. Elles subissoient le jugement de trois Juges redoutables, & elles étoient séparées selon les divers ordres de leurs crimes dans differens lieux destinez à punir les coupables, ou si elles étoient innocentes, elles alloient jouir d'une douce tranquillité dans les

champs Elysiens.

Cette fable avoit pris son origine, disent les Auteurs, de ce qui se pratiquoit en Egypte à l'égard des corps morts. Après qu'on les avoit préparés pour la sepulture, on les embarquoit sur le Nil dans un bateau, dont le Nocher s'appelloit Charon dans leur Langue. Avant de déposer les corps dans leur tombeau, on faisoit leur procès dans les formes. Des Juges destinés à recevoir les accusations, examinoient avec rigueur ce que chacun étoit en pleine liberté de dire contre les défunts, & prononçoient après cet examen, condamnant à de très-rigoureux supplices les accusateurs s'ils accusoient faux, ou privant de sepulture celui qui étoit accusé, si les crimes qu'on lui imputoit, étoient juridiquement prouvés.

Cette pratique des Egyptiens, dont, comme nous l'avons déja observé, toute la Religion étoit hieroglyphique, pouvoit sort bien être une Image symbolique de ce qui se passa à l'égarde de l'ame, laquelle, au moment même de la mort, est présentée au Tribunal du Juge redoutable, pour y recevoir la décision de son état pour l'Eternité. Il est même très-vraisemblable, que le Peu-

Il est aussi probable que cette méthode n'étoit pas particuliere aux Egyptiens, & qu'elle étoit commune à presque toutes les Nations, dont il n'y en a aucune qui n'ait une idée, que l'ame survivoit à son corps, & qui n'ait imaginé un Enfer à peu près semblable à celui des Poëtes, que chacune a placé en divers lieux, selon sa fantaisie. Car ce n'étoit pas seulement en Egypte qu'étoient les Palus Acherusiennes, les Juges infernaux, & les fleuves redoutables aux Dieux mêmes. On les plaça auprès de Thébes dans la Bœotie; à Tartesse dans les Espagnes, auprès de Cumes en Italie, dans les Isles Britanniques, & dans les Canaries, appellées Fortunées, parce qu'on croyoit qu'elles étoient le séjour d'une heureuse immortalité. Il femble néanmoins que les vrayes Isles Fortunées des Anciens étoient les Isles de la Mer Egée, désignées par le nom de Champs Elysiens, parce que ces Isles étoient tombées dans le partage des enfans d'Elisa, petit-fils de Japhet. L'Isse de Créte, qui en étoit la principale, fut appellée l'Isle des Bienheureux. Minos & Rhadamante qui y avoient regné, étoient pour cette raison Juges des Enfers; le Lethé, & les autres fleuves infernaux

fernaux, étoient des Rivieres, ou des sleuves de cette Isle. Enfin les Isles Fortunées étoient celles, où Rheé avoit enfanté Jupiter, que la fable fait naître & mourir en Créte, où pendant longtemps les Crétois ont montré son Tombeau.

C'est du côté de l'Oüest, d'où les Sauvages prétendent être venus, qu'ils placent le Païs des Ancêtres, ou des Ames. C'est, disent-ils, un païs très-éloigné, & où chacun est contraint de se rendre, après son trépas, par un chemin fort long & fort pénible, dans lequel il y a beaucoup à souffrir, à cause des Rivieres qu'il faut passer sur des ponts tremblans & si étroits, qu'il faut être une ame pour pouvoir s'y soûtenir; encore trouve-t-il au bout du pont un chien, qui, comme un autre Cerbere, leur dispute le passage, & & en fait tomber plusieurs dans les eaux, dont lá rapidité les roule de précipice en précipice. Celles qui sont assez heureuses pour franchir le p. Debre pas, trouvent, en arrivant, un grand & beau de la Nouve. païs, au milieu duquel est une grande Cabane, France pour dont Tharonhiaouagon leur Dieu occupe une part. ch. 2. p. partie, & Ataentsic son ayeule occupe l'autre. L'appartement de cette Vieille est tapissé d'une quantité infinie de colliers de porcelaine, de bracelets, & d'autres meubles, dont les morts, qui sont sous sa dépendance, lui ont fait présent à leur arrivée. Ataentsic est maîtresse de la Cabane, selon le style des Sauvages; elle & son petit-fils dominent sur les Manes, & font consister leur

Tome I.

Eee

plaisir à les faire danser devant eux. Il y a une infinité de versions sur le pais des Ames: mais ce que je viens d'en rapporter, en est comme le fonds, où tout le reste se réduit.

Cette fable, ou le récit fabuleux de ce pais des Ancêtres, est confirmé par une autre fable, laquelle est presque absolument semblable à celle d'Orphée, qui descendit aux. Enfers, pour en

retirer; Euridice son épouse.

C'étoit un jeune homme au désespoir de la mort de sa sœur, qu'il aimoit avec une extrême affection. L'idee de la défunte lui revenoit sans cesse à l'esprit. Il résolut donc d'aller la chercher jusqu'au païs des Ames, & il se slatta de pouvoir la ramener avec soi. Son voyage sut long & très-laborieux; mais il en surmonta tous les obstacles, & en dévora toutes les difficultés. Enfin il trouva un Vieillard solitaire, ou bien un génie, qui l'ayant questionné sur son entreprise, l'encouragea à la poursuivre, & lui enseigna les moyens d'y réüssir. Il lui donna ensuite une petite calebasse vuide pour y rensermer l'ame de sa sœur, & il l'assura qu'à son retour il lui donneroit son cerveau, parce qu'il l'avoit en sa disposition, étant placé là, en titre d'office, pour garder le cerveau des morts. Le jeune homme prostre de ses lumieres e il acheve heureusement. profita de ses lumieres; il acheva heureusement la course, & arriva au païs des Ames, qui étoient fort étonnées de le voir, & suyoient en sa préfence.

Tharonhiaouagon le reçût fort bien, & le défendit, par les conseils qu'il lui donna, des embûches de la Vieille son ayeule, laquelle, sous les apparences d'une amitié feinte, vouloit le per-dre, en lui faisant manger de la chair des ser-pens & des viperes, dont elle fait elle-même ses délices. Les Ames étant ensuite venuës pour danser à leur ordinaire, il y reconnut celle de sa sœur. Tharonhiaouagon lui aida à la prendre par surprise; il n'en seroit jamais venu à bout sans son secours; car lorsqu'il s'ayançoir pour la saisir, elle évanouissoit comme un songe de la nuit, & le laissoit aussi embarrassé, que l'étoit Enée, lorsqu'il s'efforçoit d'embrasser l'ombre de son pere Anchise. Cependant il l'a prit, il l'enferma; & Anchise. Cependant il l'a prit, il l'enserma; & malgré les instances & les tuses de cette ame captive, qui ne songeoit qu'à se délivrer de sa prison; il la rapporta par le même chemin, par où il étoit allé, jusqu'à son Village. Je ne sçais s'il se souvint de prendre la cervelle de sa sœur, ou s'il la jugea peu nécessaire: Mais dès qu'il y sut arrivé, il sit déterrer le corps, & le sit préparer, selon les instructions qu'il avoit reçûes, pour le rendre propre à recevoir l'ame, qui devoit le ranimer. Tout étoit prêt pour la réussite de cette resurrection, lorsque la curiosité impatiente de quelqu'un de ceux qui étoient présens, en empêcha le succès. L'ame captive se sentant libre, s'envola, & le voyage devint entierement inutile. Le jeune homme n'en rapporta point inutile. Le jeune homme n'en rapporta point E e e ij

### "404 MOEURS DES SAUVAGES

d'autre avantage, que celui d'avoir été au païs des Ames, & d'en pouvoir dire des nouvelles fûres, qu'on a eu soin de transmettre à la posterité.

Ce païs des Ames a aussi ses differens étages, & tous n'y sont pas également bien. C'est ce que conclut un de nos Missionnaires, de ce qu'il entendit dire à une jeune Sauvagesse. Cette fille voyant sa sœur mourante, par la quantité de ci-guë qu'elle avoit prise dans un dépit, & déter-minée à ne faire aucun remede pour se garantir de la mort, pleuroit à chaudes larmes, & s'efforçoit de la toucher par les liens du sang, & de l'amitié qui les unissoit ensemble. Elle lui disoit sans cesse: c'en est donc fait, tu veux que nous ne nous retrouvions jamais plus, & que nous ne nous revoyions jamais? Le Missionnaire frappé de ces paroles, sui en demanda la raison. Il me semble, dit-il, que vous avez un païs des Ames, où vous devez tous vous réunir à vos Ancêtres; pourquoi donc est-ce que tu parles ainsi à ta sœur? Il est vrai, reprit-elle, que nous allons tous au païs des Ames; mais les méchans, & ceux en pais des Ames; mais les mechans, & ceux en particulier, qui se sont détruits eux-mêmes par une mort violente, y portent la peine de leur crime; ils y sont separés des autres, & n'ont point de communication avec eux c'est-là le su-virgil. Æ- jet de mes peines. Virgile assigne de la même maceid. Lib. 6 niere un quartier separé dans les Ensers à Didon, & à quantité d'autres, qui avoient été les

malheureuses victimes de leur propre desespoir.

Les Sauvages sont assez éclairés pour discerner le bien d'avec le mal. La conscience ne laisse ignorer l'un & l'autre à personne. Il n'est pas surpre. prenant qu'ils ayent connu, comme tous les autres, qu'il y avoit des peines réservées pour le crime, & des récompenses destinées à la vertu.

Je me persuade que l'opinion qu'avoient les Anciens sur les Champs Elysées, & tous ces lieux la Galaxie, soûterrains, ou marqués en differens endroits de ou Voye la terre pour le séjour des Manes, étoit dérivée de la Tradition ancienne des Lymbes des Saints Peres, dont les Ames, ne pouvant monter au Ciel, avant qu'un Liberateur leur en eut ouvert l'entrée, étoient détenuës comme captives, soûpirant sans cesse après le moment de leur délivrance. Car quelque sentiment qu'ayent eu les Anciens sur les Champs Elysiens , & quelques fables qu'ils ayent débité sur ce sujet, il semble qu'ils ne les regardoient que comme un lieu de passage, d'où les Ames devoient monter au Ciel; pour se rejoindre aux Dieux.

Plutarque a placé ce séjour des Ames dans la Plutarch de facie in orbs elles s'élevoient jusqu'au Firmament, qui étoit le lieu de leur origine. Car, selon le systême de la Mythologie payenne, elles en descendoient premierement pour animer leur corps, & elles y re- Vide Manimontoient ensuite après une longue période d'an- lium Afro-nom. Lib. 14-

Séjour des Ames dans Lactée.

Lee iii

Rhodigin. Lact. Antiq. Lib. 15. cap. 23. p. 700. Col. 2.

Et Calium nées, pendant lesquelles elles se purificient de toutes les souillûres qu'elles avoient contractées dans ces corps impurs & corruptibles. Les Anciens avoient imaginé pour cela deux portes aux deux points fixes des Solstices, ou la Galaxie, autrement la Voye Lactée, est coupée par le Zodiaque. L'une de ces deux portes étoit appellée la porte des Hommes, & l'autre étoit nommée la porte des Dieux, des Héros, ou des Morts. La premiere étoit située au tropique du Cancer, & donnoit entrée dans ce bas Monde; la seconde étoit placée au tropique du Capricorne, & laissoit le retour libre vers les Dieux. De cette sorte toute la Voye Lactée étoit de la Jurisdiction de Pluton; & il y a apparence qu'elle n'étoit nommée la Voye de Laiet, que parce qu'elle étoit comme la voye de l'enfancé, soit qu'il fallut naître sur la terre, soit qu'il fallut renaître au Ciel.

Cette opinion des Anciens nous est encore représentée aujourd'hui dans l'Astronomie des Sauvages, plusieurs Nations de l'Amerique ne donnant point d'autre nom à la Voye Lactée, que celui de chemin des Ames; à quoi se rapporte l'opinion populaire, ou le proverbe, qui a encore lieu parmi le bas peuple en quelques Provinces de France, chez qui la Voye Lactée est appellée le chemin de S. Jacques, où, dit-on, il faut aller vivant ou mort. Pierre Martyr, & Gonzales d'Oviedo ont aussi écrit, que les Sauvages de l'Isle Espagnole, qui se faisoient mourir à la mort de

leurs Caciques, n'étoient ainsi cruels à eux-mêmes, que par l'esperance qu'ils avoient de monter jusqu'an Soleil & dans le Ciel, où ils seroient heureux, & par la crainte que s'ils manquoient à cet usage de leur païs, leur ame ne mourut avec le corps, & ne fut réduite au néant.

Le chant & la danse étoient un des principaux Felicité des-objets de la beatitude du séjour des Ames heureuses, soit dans les Champs Elysiens, soit dans les Cieux; mais c'étoit sur-tout dans les Cieux qu'elles jouissoient de cette felicité parfaite, en participant à l'harmonie & à la cadence des Esprits, qui animent les corps célestes. La doctrine de l'Antiquité étoit curieuse sur ce point. Il nousen reste encore des vestiges bien marqués dans les Livres des Platoniciens.

Les Anciens donc imaginoient une harmonie divine universellement répandue dans tout le Monde, laquelle consistoit dans un mouvement cadencé de tous les corps célestes, & dans un son mélodieux qui en résultoit. Dieu en étoit le principe comme premier Moteur, & les Divinités subalternes, lesquelles présidoient à tous les corps, dont brille le Firmament, y concouroient avec lui, formant autant de chœurs differens, qu'il y avoit de differentes Spheres. C'est pour cette raifon, dit Cœlius Rhodiginus, qu'on donnoit le v. Cœl. Rhonom de Muses aux ames motrices de ces corps Antiq. Lib. 7.2 célestes, & qu'on disoit, qu'Apollon étoit le con- Col. 2.3 ducteur des Muses.

Les Ames destinées à habiter la terre, étant créées, selon leurs principes, long-temps avant que d'informer les corps qu'elles devoient animer, ayant entendu cette harmonie divine, & y ayant participé, avoient toûjours une secrete inclination pour elle, quoiqu'elles sussent absorbées dans ces corps materiels, lesquels, par leur opacité, les empêchoient de pouvoir l'entendre. Cependant comme la Musique, le son des instrumens, & les danses de Religion, rendoient les Dieux sensibles aux prieres des hommes, elles operoient aussi cet esset merveilleux, qu'elles réveilloient dans les Ames des hommes l'idée, & les especes de ce qu'elles avoient entendu autre-·Les Ames destinées à habiter la terre, étant les especes de ce qu'elles avoient entendu autrefois de l'harmonie divine, & que, fur-tout lorsqu'on étoit disposé par les Initiations, le souve-nir de cette divine harmonie les ravissoit hors d'elles-mêmes, & les faisoit entrer dans cette sureur lymphatique, nécessaire à l'asslation, à la divination, & au commerce avec les Dieux, pendant lequel elle se faisoit mieux entendre. Mais Jamblich, de comme c'étoit un don extraordinaire que les Dieux faisoient aux hommes, la communication n'en étoit accordée, pendant cette vie mortelle, qu'avec une certaine mesure, & une certaine proportion fort bornée & fort limitée. Ce n'étoit qu'après que l'ame, dégagée des liens d'une chair corruptible qui l'appelantit, étoit renduë à sa premiere liberté. Ce n'étoit qu'après qu'elle s'étoit purisiée de la contagion du corps, que remontant à sa Sphere,

myfter. Æ. gypt. Segm. 3. cap. 9.

elle entendoit de nouveau ces divins concerts, qui entretiennent la beauté de cet Univers, &

qui font la felicité des Dieux.

Quoique les Sauvages n'ayent pas poussé si loin la subtilité d'une doctrine si déliée, ils semblent avoir raisonné selon le même systême, qu'ont fuivi depuis Platon & ses Sectateurs; car non feulement le chant & la danse entrent dans toutes leurs réjoüissances, dans toutes leurs fêtes de Religion; mais dans l'idée de tous les Sauvages de l'Amerique, elles font encore le bonheur des

Ames après la mort.

Après que les Ames ont dévoré, disent-ils, toutes les difficultés de leur pénible voyage, & qu'elles ont surmonté tous les obstacles qui se rencontrent, avant que d'arriver au séjour de leurs Ancêtres, elles entrent enfin dans un païs charmant, qui leur présente par-tout ce qui peut contribuer à leur felicité, felicité materielle à la verité, de la maniere dont ils la conçoivent, & dont ils l'expriment; mais qui n'est point differente de virgil. Æ-celle que Virgile nous décrit. Il leur reste alors neid. 6. peu de chemin à faire pour arriver au lieu, où le tambour & le son de la Tortuë marquent la cadence des Morts avec un charme propre à enlever les cœurs. Elles n'ont pas plûtôt entendu les premiers tons de cette Musique ravissante, qu'elles se sentent transportées d'un plaisir extrêmement vif, qui les entraîne, & les fait courir avec ardeur vers cette douce mélodie, laquelle deve-

Tome I.

nant plus sensible, à mesure qu'elles approchent du terme, & animée de la joye, que les Ames. qui dansent, expriment par des acclamations continuelles, augmente encore en elles un nouveau sentiment de plaisir beaucoup plus flatteur. Lorsqu'elles sont bien près de cet heureux séjour, plusieurs Ames se détachent pour venir à leur rencontre, & leur témoigner la joye qu'elles ont de leur arrivée. Ces Ames les conduisent ensuite. à la Cabane d'Ataentsic, & au milieu de l'assemblée où se tient la danse. Là, après tous les complimens, & après s'être rassassées de tous les mets. les plus délicieux, elles se mêtent parmi les autres pour danser, & jouissent ainsi alternativement de tous les plaisirs, dont la danse est toûjours le principal, sans être jamais plus sujetes au chagrin, à l'inquiétude, aux infirmités, ni à aucune des vicissitudes de la vie mortelle.

Bien que leur doctrine, sur le séjour des Ames dans le Ciel, ne soit pas bien claire, la danse & la musique y ont aussi lieu parmi les Ames heureuses, & les Iroquois nomment la Constellation des Pleïades, Te jennonniakoua, c'est-à-dire, les

Danseurs & les Danseuses.

Metempsycose.

n'étoient pas dignes de jouir de la felicité parfaite, & qu'il n'y avoit de felicité parfaite, que
lorsqu'elles étoient élevées au rang des Dieux,
elles avoient bien des épreuves, par lesquelles il.

leur falloit passer, avant que tout ce qu'il y avoit d'impur & de souillé en elles, sut entierement épuré. C'est ce qui a donné lieu à la Palingenesie, à la Metempsycose Pythagoricienne, ou transmigration successive des Ames en plusieurs corps. On voit encore des idées parmi les Sauvages de cette Metempsycose; mais ils n'en ont pas poussé si loin l'extravagance, que les Disci-ples de Pythagore, & les Gymnosophistes des Indes. Une opinion de cette nature leur seroit trop préjudiciable ; car fans la chasse & la pêche, la plûpart mourroient de faim. Je ne crois pas non plus que quelque opinion qu'ils ayent eu de cette Metempsycose, ils ayent jamais apprehendé, qu'en tuant quelque bête à la chasse, ils délogeassent de son corps l'ame de quelqu'un de leurs Ancêtres, ni qu'ils ayent jamais estimé assez quelque animal que ce puisse être, pour souhaiter que leur ame passe de droit sil dans son corps; comme pensent les Brachmanes des Indes, qui s'estiment heureux de mourir, en tenant la queuë d'une vache. Il me reste encore quelque chose à dire, sur l'opinion des Anciens & des Sauvages, sur l'état de l'Ame après la mort, que je remets à la fin de cet Ouvrage, où je traiterai de leur sepulture. Examinons maintenant les vestiges du Judaïsme & du Christianisme, qu'on a trouvés en Amerique, depuis le temps qu'on en a fait la découverte.

Des signes de Judaïsme & de Christianisme trouvés en Amerique.

Gretius, Dist rt. al erâ de orig ne Gent. Amer.

Les Peuples de la grande Peninsule du Jucatan, & quelques autres de leurs voisins, étoient circoncis. » Nous en avons tant de témoignages, « dit le sçavant Grotius \*, qu'il faut n'avoir point » de pudeur pour le nier. Pierre Martyr ajoûte le » Baptême à la Circoncision. Herrera dit, contimuë cet Auteur, que le Baptême avoit chez eux » le nom de Regeneration. On le donnoit aux » enfans à l'âge de trois ans. Les parens se disposoient à cette cérémonie par le jeûne & par la » continence. Ils avoient aussi une maniere de » Confession, l'Onction au front, une honnête » sepulture, & la croyance du Jugement unis » versel.

Grotius raisonnant sur tous ces signes de Judaissme & de Christianisme mélés ensemble, s'en sert, pour appuyer sa conjecture, sur l'origine des Peuples de l'Amerique Meridionale, qu'il croit descendus des Chrétiens d'Ethiopie. De Laet a fort bien resuré le sentiment de ce grand Homme, ainsi que je l'ai déja dit, & je ne crois pas devoir m'y arrêter davantage.

Il reste néanmoins quelques doutes sur ces ves-

Joan-de Laet, Respons, ad utramq: Groni Dissertat.

\* Grotius, Dissert 2. de origine Gent. Americ. Circumcisos suiste, cum Hispani in illas terras venerunt, Jucatanenses & vicinos quossam populos, tam multos testes habemus, ur idinegare non sit hominis modesti ac verecundi. Baptismum addit Martyr: Baptismum addit Martyr: Baptismo datum nomen regeneratio-

nis: administratum infantibus anno ætatis terrio: parentes ad id se parasse jejunio & secubatione : confitendi Morem, Unctionem in fronte; honestam sepulturam: sidem de Judicio Universali Herrera. Hæc simul juncta aliò referre non possum, quam ad Æthiopas Christianos. tiges, pour sçavoir, si les Juifs, ou des Peuples instruits de la Loy de Jesus-Christ, n'auroient

point passé anciennement en Amerique.

Pour ce qui regarde les Juifs, plusieurs se sont persuadés, que les dix Tribus d'Israël, transportées en captivité dans la Médie par les Rois des Assyriens, ceux en particulier, dont il est parlé au quatriéme Livre d'Esdras, s'étoient fait un Esdras, Lib, chemin pour aller dans ce nouveau Monde. Ils 4 cap. 13. à v. 40. ad 49. se fondent non seulement sur ce que je viens de dire, & sur ce que quelques Auteurs ont écrit au sujet de la Circoncision, mais encore sur plusieurs traits de ressemblance, qui se trouvent entre les observances légales, & d'aurres coûtumes civiles des Juifs, & entre les usages des Ameriquains. J'ai vû moi-même plusieurs Missionnaires, sur qui cela avoit sait impression, & qui n'étoient pas éloignés de croire, que tous les Ameriquains en general étoient originaires du Peuple-Hébreu.

Mais après avoir bien examiné ce sentiment. je le crois entierement insoûtenable; je ne crois pas du moins qu'on puisse rien apporter d'assez solide, sur quoi l'on doive s'appuyer.

Acosta \* nie formellement ce que les autres

Idem Histor. Moral. de Indias, Lib. 5. cap. 26. Los Mexicanos tenian tambien sus bautismos, con essa ceremonia, y es que a los Recien Nacidos les scarificavan las orejas y el miembro viril que

Fff iii

<sup>\*</sup> Acosta Histori Natural. de Indias, Lib. frim. cap. 23. Los Indios poco ni Mucho no se retajan, ni han dado jamas en essa ceremonia como Muchos de los de Ethiopia y del Oriente.

Auteurs ont avancé de la Circoncision, & Herrera n'en parle point. Ces deux Auteurs, tous deux dignes de foy, & qui ont le mieux traité des mœurs de ces Peuples, forment un très-fort préjugé contre les premiers. Il n'y a pas d'apparence, qu'étant aussi-bien instruits qu'ils le paroissent, ils eussent ignoré, ou contredit un article aussi essentiel, & aussi sensible. Je crois que les Auteurs, qui ont cru appercevoir cette Circoncision, auront été trompés, sur l'usage qu'avoient les Mexiquains, & les Peuples de leur voisinage, de tirer du sang des differentes parties de leur corps, aussi-bien de celles de la generation, que des autres, dans leurs pratiques de Religion, & sur-tout dans le cours des Initiations, pour en faire le sacrifice à leurs Divinités.

Mais quand même il seroit vrai, que la Circoncision eut été en usage parmi les Peuples de la Peninsule du Jucatan, & parmi leurs voisins; cette coûtume ne caracterisoit point tellement les Juiss, qu'elle ne sût encore usitée & reçûë chez les Egyptiens, les Ethiopiens, les Ismaëlites, les Troglodytes, les Arabes, les Syriens, les Pheniciens, & les Peuples de la Colchide, ainsi qu'on peut le vérisier par les Auteurs.

Le quatriéme Livre d'Esdras, sur lequel on s'appuye pour le passage de ces Israëlites, ne me-

en Alguna manera remedavan la te con los Hijos de los Reyes y se-Circoncision de los Judios. Esta sóres, ceremonia se hazia principalmensite pas qu'on le réfute; & l'endroit qu'on en cite, bien examiné, se détruit par lui-même. Car où trouver aujourd'hui parmi les Peuples de l'Amerique, ou de quelqu'autre partie du Monde que ce soit, des traces de ce Peuple sidelle, que Dieu doit ramener dans la Terre promise, & qui se soit si bien conservé dans la pureté de son culte, qu'il puisse meriter, que Dieu ouvre dereches pour lui le sein de l'Euphrate, & qu'il fasse le même miracle qu'il sit d'abord, pour le conduire dans ce païs d'Arsareth, où il falloit une année entiere pour se rendre; Païs si caché, qu'il n'ajamais eu de place que dans l'imagination des Rabbins, accoûtumés à se repaître de pareilles chimeres?

Il y avoit des pratiques de Religion, des obfervances légales qui étoient communes à tous les Peuples, que les Gentils avoient, aussi-bien que les Juiss. Il n'y a qu'à faire comparaison de ce que j'ai déja dit de la Religion des Payens, avec ce que j'ai apporté de la Loy de Moïse. On ne peut rien conclure de ces pratiques generales: Mais les Juiss en avoient une infinité de particulieres & de détaillées, que ceux qui seroient de leur lignée, auroient mieux conservées, que n'ont pas fait les Ameriquains.

Je dis la même chose des usages de la vie civile. Il y en avoit de communs à tous les hommes, que les Juiss pouvoient avoir comme les autres, & qu'ils avoient sans doute. Mais pour

ceux qui sont caracteristiques dans l'Amerique, tels que sont la Ginécocratie de plusieurs Nations, l'ordre des Successions, des Génealogies, des heritages, &c. Ils sont absolument opposés à ceux qui étoient essentiels au gouvernement des Israëlites; ainsi, à moins que ceux-ci n'eussent absolument perdu leur langue, leurs Loix, leurs coûtumes les plus marquées, pour embrasser la Religion & tous les usages, qu'ont eu de tout temps les Gentils, parmi lesquels ils eussent été confondus, on ne peut point assurer qu'aucun des Israëlites ait passé dans cette partie du Monde. Grotius & Laet, qui se sont fait vivement la guerre sur l'origine des Ameriquains, sont parfaitement d'accord sur ce point-ci.

Ce que Pierre Martyr & Herrera disent de cette espece de Baptême, & des autres Sacremens, de la Foy de la Resurrection, &c. ne conclut rien, pour qu'on en puisse dire, que la Religion Chrétienne y ait été annoncée, quoique ces sortes de Sacremens & cette créance paroissent y être si conformes. ceux qui sont caracteristiques dans l'Amerique,

formes.

Les Sacremens de la nouvelle Loy avoient dans celle de Moise, & dans la Loy de nature, leurs ombres & leurs figures, dont ils sont la réalité & l'accomplissement par la grace du Redempteur, de qui ils reçoivent toute leur vertu & toute leur efficace; & c'est en quoi consiste tout l'avantage que la Loy de Jesus-Christ a sur les autres qui l'ont précedée. Le Démon, qui a toûjours été le finge

singe de la Divinité, avoit affecté de faire retenir aux Idolâtres les usages qu'ils avoient pris de la vraye Religion, & qu'ils avoient hérités de generations en generations, en remontant jusqu'à l'origine des hommes. Mais ces usages saints en eux-mêmes & dans leur institution, cessoient de l'être, & devenoient criminels par la superstition qui les alteroit, par l'application que les Payens en faisoient, & par les abominations qu'ils y mêloient.

Nous avons déja remarqué, que les Peres de l'Eglise avoient reconnu cette verité, & cet artifice de Satan; mais il est bon d'en dire encore ici quelque chose. Tertullien \* parlant contre les Hérétiques, qui faisoient comme une nouvelle præser. Hæ-Religion dans le Christianisme, en corrompant les Dogmes, & détournant un peu le sens des paroles de l'Ecriture Sainte, dit, qu'ils suivoient en cela l'exemple du Démon, lequel avoit corrompu la Religion des premiers temps, en copiant cette Religion même dans les mysteres des fausses Divinités. Il fait ensuite une énumeration des Sa-

Tertul. de

\* Tertullian. de Prescript. Haretic. cap. 40. Sequetur, à quo intellectus interpretetur eorum quæ ad Hæreses faciant ? à Diabolo scilicet, cujus sunt partes intervertendi veritatem, qui ipsas quoque res Sacramentorum Divinorum, idolorum mysteriis æmulatur. Fingit & iple quoldam, utique credentes & fideles suos : ex-

politionem delictorum de lavacro repromittit; & si adhuc memini, Mithra fignat illic in frontibus milites fuos : celebrat & panis oblationem, & imaginem Refurrectionis inducit, & sub gladio redimit coronam. Quid quod & fummum Pontificem unis nuptiis statuit; habet & Virgines, habet & continentes.

Tome I.

cremens imités. » Le Démon, dit-il, baptise quel-» ques-uns de ceux qui croyent en lui, & qui sont » ses sidelles serviteurs, & il leur promet la ré-» mission de leurs pechés, en vertu de ce Baptê-- me. Si je m'en souviens bien encore, Mithra \* signe & marque au front ceux qui se sont ini-tier, pour être ses soldats; il sait une Fête de » l'offrande du pain, il donne une représentation » mystique de la Resurrection, & il rachepte la Couronne sous le glaive. Que dirai-je encore de ce qu'il a fait une Loy à son Souverain Ponrife de ne se marier qu'une fois? Il a aussi ses » Vierges & ses Adorateuts, qui font profession » de continence. Saint Justin, saint Jean-Chrysostome, & quelques autres saints Peres, reconnoissent une espece de Baptême dans ces mysteres des Gentils, dont nous venons de parler; & saint Justin, ainsi que je l'ai dit, fait ailleurs une comparaison des mysteres de Mithra avec le Très-Saint Sacrement de l'Eucharistie, comme si ces mysteres eussent été une image de ce Pain-

Justin. Apol. 2- pro Christ. P-94.

Justin. Apol. 2. pro Christ. P 58.

Aug. contra Facit. Lib. 1. sap. 13.

céleste. Saint Augustin fait plus; car il dit, qu'enconsequence de l'offrande du pain & du vin, plusieurs des Payens croyoient que les Chrétiens adoroient Cerés & Bacchus: Nonnulli nos propter panem & calcem, Cererem ac Liberum colcre existimants.

Ce n'est point certainement en consequence de l'établissement de la Religion Chrétienne, que les Gentils auroient changé les rites & les cérémonies de leurs mysteres, pour en faire une imi-

tation de nos Sacremens. La haine que les Payens avoient pour les Chrétiens, ne nous permet pas de croire, qu'ils aïent voulu copier des gens qu'ils abhorroient, & qu'ils persecutoient à toute outrance par le fer, par le feu, & par toutes sortes

de supplices.

Ce que nous avons déja dit des Orgies & des Initiations, des Expiations, des Lustrations, des Regenerations, & d'une espece de Confession, dont nous avons parlé sur le témoignage de Plutarque, marque, que ces Institutions étoient anciennes, & d'une antiquité même si reculée, que nous avons eu raison d'en conclure, qu'elles étoient des alterations de la premiere Religion que Dieu ait donnée aux hommes; Religion, dont les allusions mysterieuses ont eu leur entiere vérification dans celle que le Redempteur du Monde, siguré dans la Loy de Nature, & dans la Loy écrite, nous devoit transmettre dans la Loy de Grace, laquelle doit subsister jusqu'à la consommation des siecles.

Nous devons raisonner des Religions des Indes Orientales & Occidentales de la même maniere, qu'ont raisonné les Saints Peres sur les mysteres des Anciens. Rien de plus frequent dans l'une & dans l'autre Inde, que les Purifications Lustrales, en guise de Baptême, pour l'expiation des pechés, & rien de mieux établi dans la doctrine des Brames, que l'efficace qu'ont leurs prétenduës eaux salutaires, & la vertu qu'ils attri-

buënt au Gange, & à certaines autres Rivieres, pour purifier les Ames des souillûres qu'elles ont contractées. La Confession des pechés est une des pratiques des plus anciennes, & des plus constantes de leur Religion. Leurs Dieux même n'étoient pas exempts de cette obligation; & le P. Bou-chet, dans sa Lettre à M. d'Avranche, rapporte sur cela une de leurs fables qui est très-curieuse. Tavernier dit, , , que quand les Gaures sont ma-

" lades, ils appellent leurs Prêtres, à qui ils font

» une espece de Confession, & les Prêtres leur or-

Lettres édifiantes de la Compagnie. 1x. Recuril. Lettre 1.

Tavernier. Voyage de Perse, Liv. 4. ch. 8.

#2p. 29.

» donnent de faire des aumônes & autres bonnes » œuvres, pour avoir le pardon de leurs pechés. La Confession est encore en usage au Royaume de Siam & au Japon, aussi-bien que dans plusieurs Asonta, Hist. Erats des Indes. Celle que faisoient au Japon cer-Moral, de In-dias, Lib. 5. tains dévots, qui alloient en pelerinage s'expier sur la montagne d'Oçaca, a quelque chose de si affreux, qu'on ne peut lire qu'avec horreur, comment ils avoient le courage de se mettre dans le plat d'une balance au-dessus du plus affreux desprécipices, & restoient suspendus en l'air dans cet état, jusqu'à ce qu'ils eussent entierement déchargé leur conscience publiquement & tout haut, par un aveu general des plus détaillés, des plus finceres, & des plus humilians. La Confession étoit pareillement en usage au Pérou, & avoitses rigueurs, ses pénitences proportionnées, & ses cas reservés. Les filles consacrées au Soleil, & qui avoient atteint un certain âge, y confessoient

Acosta, loc. cit.

. . . . . .

aussi bien que les Prêtres, & avoient leur Juris-diction comme eux. L'Inca seul ne se confessoit qu'au Soleil; & après sa confession faite, il alloit se baigner dans une Riviere, la priant de porter ses pechés à la mer, de maniere qu'ils sussent entierement oubliés.

Le Pere Bouchet, dans la même Lettre que j'ai Lettres édicitée, dit, qu'il n'avoit jamais rien remarqué fiantes, 1x. Recueil. Let. dans la Religion des Brachmanes, qui eut rapport à la divine Eucharistie, mais qu'un Brame converti lui fit faire attention, il y a quelques années, à une circonstance très-digne de remarque: « C'est, dit-il, que les restes des sacrifices, & ... le Ris qu'on distribue dans les Temples, con-« serve chez les Indiens le nom de Prajadam. Ce « mot Indien signisie en nôtre Langue, divine -Grace, & c'est ce que nous exprimons par le terme, Eucharistie. «.

Il y avoit quelque chose de mieux marqué au Pérou, & qui paroît avoir encore plus de rapport avec le divin Sacrement de nos Autels. Toutes les années on y célébroit deux Fêtes. La pre-Acosta, Hist. miere commençoit au mois de Decembre, qui Moral de IIétoit le premier de leur Calendrier. Cette Fête cap. 23. duroit plusieurs jours, lesquels se passoient en sacrifices, & autres cérémonies de Religion dans la Ville de Cusco, où l'on ne permettoir à aucunétranger d'assister. Ce n'étoit qu'à la fin & le dernier jour, qu'on leur ouvroit les portes, &: qu'on leur permettoit de participer à la conclu-

sion de cette Fête: ce qui se passoit en cette sorte. Les filles consacrées au Soleil, saisoient de petits pains avec de la farine de Maïs, pêtris dans le sang des Agneaux blancs & sans tache, qu'on offroit ce jour-là en sacrifice. Les étrangers de toutes les Provinces étant entrés dans la Ville, on les rangeoit en haye. Des Prêtres du Soleil, qui de-voient être d'une certaine famille destinée à faire cette cérémonie, portoient dans des plats d'or & d'argent ces pains idolatriques, coupés par morceaux, & en donnoient une particule à chaque étranger, en l'exhortant d'être toûjours fidelle à l'Inca, ou au Soleil, que l'Inca représentoit, ajoûtant en même temps, que ce morceau de pain serviroit de témoignage contre lui-même, si son intention n'étoit pas pure & conforme à ce qu'il devoit à son Dieu & à son Souverain. Chacun recevoit, & mangeoit ces particules de pain avec de grandes démonstrations de reconnoissance, & de fortes protestations, qu'ils ne penservient, & ne feroient jamais rien contre le Soleil & contre l'Inca, disant, que ce morceau qu'ils leil & contre l'Inca, disant, que ce morceau qu'ils mangeoient, seroit dans leur corps un témoignage & un garant de leur fidelité. La seconde Fête se célébroit au dixième mois, qui répond à nôtre mois de Septembre, à peu près de la même maniere. On envoyoit aussi ces pains de la Ville Capitale dans tous les Temples, & dans tous les lieux sacrés de l'Etat, & par-tout on les recevoit avec beaucoup de marques de respect & de reli-

gion. L'Agneau avoit quelque chose de bien mystique dans la Religion des Peruviens. Ils en plaçoient un dans la Voye Lactée, qu'une brébis allaitoit. Garcilasso dit, que tandis qu'il étoit en-core enfant, on s'efforçoit de lui faire voir l'un Reales, Lib. & l'autre; « mais moi, ajoûte-t'il, je voyois « bien les taches de la Voye Lactée qu'on me mon-« troit, mais je ne voyois ni figure d'Agneau, ni a figure de Brebis, apparemment parce que je a n'avois pas l'imagination assez forte pour pouvoir me les représenter. ...

Rien n'est aussi plus frappant que ce qui se passioit au Mexique en cette matiere. Toutes les an-Acosta, Hist. nées on y célébroit une Fête, qui étoit la plus so-dias, Lib-5. lemnelle de toutes celles de l'Etat, parce qu'elle cap. 24. étoit proprement celle de leur Dieu. Deux jours auparavant les filles consacrées dans le Temple, préparoient une grande quantité de farine, saite: avec la semence de bête, & avec du Mais rôti & pilé. Elles la pêtrissoient dans une eau miellée & en formoient une idole de la grandeur de celle de bois, qui étoit adorée dans le Temple. Elles préparoient en même temps avec la même farine de petits pains faits en forme d'ossemens humains & qu'on appelloit les ossemens du Dieu Vitzilipuzli. Le jour de la cérémonie étant arrivé, on portoit cette idole en procession, dès le grand matin, avec une pompe, une magnificence, & une grande: quantité de cérémonies, dont Acosta donne tout le détail, auquel je renvoye le Lecteur; Et de la

même maniere que les Juiss mangeoient l'Agneau en équipage de Voyageurs, & avec beaucoup de précipitation, parce que c'étoit le passage du Seigneur, Phase, ou transitus Domini; on faisoit aussi cette procession avec une extrême celérité, & on l'appelloit le court chemin du Dieu Vitziliputzli. Le chemin ne laissoit pas cependant d'être fort long; mais il ne le paroissoit pas, à cause de la vîtesse avec laquelle on le parcouroit. Au retour de cette procession, on mettoit dans le Temple, où l'on avoit rapporté cette idole, tous ces pains faits en forme d'ossemens; & après beaucoup de sacrifices, où l'on immoloit des victimes humaines, après beaucoup de chants, de danses, & de cérémonies, lesquelles étoient comme une consecration de cette idole, & de tous ces pains; tout le peuple qui devoit être à jeun, depuis les enfans de l'âge le plus tendre jusqu'aux plus âgés, alloit se dépoüiller de tous les ornemens qu'il avoit pris, pour rendre cette Fête plus superbe. Cependant les Prêtres dépoüilloient l'idole, & la coupoient ensuite par morceaux, avec tous ces pains faits en forme d'ossemens, & qui étoient aussi facrés que l'idole même; le peuple étant ensuite revenu, & tous venant se présenter de rang, hommes & femmes, grands & petits, riches & pauvres, on leur départissoit tous ces morceaux, que chacun recevoit avec un respect, qui causoit de l'admiration, & avec une dévotion, qui alloit jusqu'aux larmes, disant qu'ils mangeoient la chair

& les os de leur Dieu, & se regardant comme indignes d'une si grande faveur. La cérémonie si-nissoit par un discours, qu'un Prêtre des plus an-ciens faisoit sur le sujet de la Fête.

Acosta s'attache de cette maniere à prouver, que le Démon a pris soin de procurer en toutes choses, que les Idolâtres lui rendissent les mêmes devoirs que Dieu même s'est fait rendre. Il montre cette conformité de culte dans la Religion des Indiens du Mexique & du Pérou, non seulement par rapport aux choses qui peuvent répondre à chacun de nos Sacremens, mais encore à tout le détail de la Religion. Cependant il ne lui vient pas seulement en pensée, que ces choses ayent été empruntées du Christianisme, & que jamais les Peuples du Pérou & du Mexique ayent eu connoissance de nôtre Religion. C'étoient en effet de purs Idolâtres, dont l'Idolatrie étoit aussi marquée, que l'est celle des Brachmanes & des Bonzes des Indes Orientales, que nous ne soupçonnons pas d'avoir tiré leurs cérémonies de la Religion Chrétienne, autrement il faudroit dire, que la Religion Chrétienne a été copiée, & chan-gée en Idolatrie, par toutes les Religions Payen-nes, qui ont subsisté jusqu'aux derniers temps, & qui, pour la plûpart, subsistent encore.

Il est bien plus étonnant de voir le signe ado- Du Culte rable de la Croix en honneur dans l'Amerique, de la Croix en Amerique, de la Croix en Amerique, de la Croix en Amerique.

Tome I.

H h h

mon puisse abuser de tout, croiroit-on néanmoins qu'il eut propose à la véneration de ses Adorateurs ce Signe de nôtre salut, dans lequel il a été vaincu, qui a été d'ailleurs un objet de solie pour les Gentils, comme il a été un sujet de scandale pour les Juiss? ou bien seroit-ce une preuve que le Christianisme eut pénétré en Amerique avant la découverte des derniers temps? Examinons d'abord les témoignages des Auteurs qui en ont parlé, pour voir ensuite ce qu'on en doit penser.

Petr-Martyr, Olean, Decad. L.b. 4cap. Is.

Pierre Martyr dit, que les Espagnols, qui aborderent les premiers dans le Jucatan, y virent des Croix; & qu'ayant interrogé sur cela les gens du Païs par leurs Interpretes, quelques-uns avoient répondu, qu'il avoit passé chez eux un homme d'une très grande beauté, qui leur avoit laissé ce Signe, pour les engager à se souvenir de lui; que d'autres avoient dit, qu'un certain homme plus brillant que le Soleil, y étoit mort, en faisant un ouvrage tout semblable. Pierre Martyr ajoûte pourtant, qu'en tout cela il n'y avoit rien de bien assuré.

Lopés de Gomara raconte aussi, que les Espagnols y trouverent des Croix de leton & de bois, dressées sur les sepultures des gens du Païs, que quelques-uns s'étoient persuadés, à cause de cela, que plusieurs Espagnols chassés de leur païs par les Maures, du temps du Roy Rodrigue, s'étoient résugiés dans celui-là, mais qu'il ne pou-

Eopes de Gomara, Hist. Gener. de Ind Lib. 3.

voit pas le croire, parce qu'on ne trouvoit point de Croix semblables dans les Isles qui sont sur le passage, & où ç'eut été une nécessité de toucher, avant que d'arriver jusques-là.

Le même Auteur parlant de l'Isle d'Acuzamil, Idem, Lib. vulgairement nommée Gozumel, assure, que les habitans avoient une espece de petit Temple bâti de pierre, dans lequel il y avoit une Croix haute de dix palmes, qu'ils adoroient comme une Divinité : qu'ils l'invoquoient pour obtenir de la pluïe, & la portoient en procession: qu'on ne sçavoit pas, d'où leur étoit venuë cette dévotion, mais qu'elle avoit été cause qu'ils en avoient eu plus de facilité à embrasser le Christianisme.

Il rapporte encore dans les coûtumes des Cu- 1d. Lib. 3. manois, qu'ils avoient, entre plusieurs Idoles, une Croix faite comme celle de Saint André, & un Signe, comme ceux des Notaires Apostoliques, qui sont quarrés, serrés, avec des Croix de Bourgogne traversées les unes dans les autres : qu'ils se munissoient, par le moyen de cette Croix, contre les visions nocturnes, & contre les phan-tômes de la nuit : & qu'ils l'appliquoient aux

enfans qui ne faisoient que de naître.

L'Inca Garcilasso assure, que les Rois du PéReal. Lib. 2. rou avoient dans une de leurs Maisons Royales cap 3. une Croix d'un jaspe christallin, mêlé de blanc & d'incarnat, dont il donne une description exacte; l'ayant examinée lui-même dans la Sacristie de l'Eglise Cathedrale de Cusco, où les

Hhhii

Espagnols l'avoient mise, après s'être rendus les maîtres de cet Etat. Les Incas conservoient cette Croix dans l'un de ces appartemens qu'on nommoit Huaca en langue du païs, & qui étoient un lieu sacré. Ils n'adoroient point cette Croix anciennement, mais ils lui portoient un grand respect, sans sçavoir néanmoins, ni depuis quel temps ils la possedoient, ni quel étoit le motif de ce respect qu'ils avoient pour elle. Ils l'adorerent dans la suite, dit-il, après l'arrivée des Espagnols, & la tinrent en plus grande vénération, au sujet de ce qui arriva à Pierre de Candie, & qui est rapporté ailleurs par le même Auteur.

Le Pere Antoine Ruiz fait mention d'une Croix miraculeuse, qu'on trouva dans cette partie du

Conquista Espiritual del Paraguay, &c. §. 23. & 25.

Le Pere Antoine Ruiz fait mention d'une Croix miraculeuse, qu'on trouva dans cette partie du Paraguay, qu'on a depuis appellée de Sainte Croix, probablement en mémoire de cette découverte. Ce Pere regarde cette Croix comme une des preuves qu'il apporte, pour confirmer l'opinion qu'on avoit, que Saint Thomas Apôtre avoit annoncé l'Evangile dans le Brésil, dans le Paraguay, & dans le Pérou. La Tradition du pais porte, ditil, qu'anciennement un homme blanc ayant une grande barbe, y étoit venu d'au-delà la Mer, pour y faire connoître Dieu: qu'il portoit partout avec lui cette grande Croix, faite d'un bois singulier, lequel ne se trouve point dans tous ces quartiers-là: qu'à la vûe de cette Croix les Démons devinrent muets, & que les Oracles cesserent; le saint Homme sur cependant très-mal-

traité des Gentils, qui lui attribuoient le silence de leurs Dieux; ils enleverent sa Croix, & l'enfoüirent auprès d'un Lac, où elle s'est conservée, sans aucune corruption, pendant plus de quinze siecles, à ce que croit cet Auteur; & elle est aujourd'hui si entiere, & si solide, qu'il n'y a pas même apparence qu'elle puisse jamais pourrir & se corrompre.

Ce qu'on raconte d'une autre petite Nation de Sauvages établis vers Gaspé, dans le sonds du Golphe Saint-Laurent, sur une petite Riviere, qu'on nomme la Riviere Sainte-Croix, & ausquels on a donné le nom de Porte-Croix, ou de Cruciantaux, a quelque chose d'aussi surprenant,

& qui est encore mieux particularisé.

Le Pere Chrétien le Clerc, qui, à ce que je Relation de crois, a eu le premier la gloire de cette décou-ch. 9. & 10. verte, prétend que le culte de la Croix est si ant cien chez ces Sauvages, que « c'est une matiere « suffisante, pour nous faire conjecturer, & croire « même, que ces Peuples n'ont pas eu l'oreille « fermée à la voix des Apôtres, dont le son a re- « tenti par toute la Terre. « Cela ne doit pas néanmoins se conclure tout-à-fait, de la maniere dont il en rapporte l'établissement.

La Tradition de leurs Ancêtres porte, dit-il, « que leur païs étant affligé d'une maladie très- « dangereuse & pestilentielle, qui les réduisoit à « une extrême disette de toutes choses, & qui « en avoit mis déja plusieurs dans le tombeau; »

Hhh iij

" quelques Vieillards de ceux qui étoient les meil-"leurs, les plus sages, & les plus considerables, "s'endormirent tous accablez de langueur & de "chagrin, de voir une désolation si generale, & "la ruine prochaine de toute la Nation Gaspe-"sienne, si elle n'étoit promptement soulagée par "un puissant secours du Soleil, qu'ils reconnois-", sent, comme nous avons dit, pour leur Divi-"nité. Ce fut, disent-ils, dans ce sommeil plein " d'amertuine, qu'un homme beau par excellence "leur apparut avec une Croix à la main, qui "leur dit de prendre bon courage, de s'en re-"tourner chez eux, de faire des Croix sembla-» bles à celles qu'on leur montroit, & de les pré-» fenter au Chef des familles, les assurant, que "s'ils les recevoient avec estime, ils y trouve-"roient indubitablement le remede à tous leurs "maux. Comme les Sauvages sont crédules aux "fonges jusqu'à la superstition, ils ne néglige"rent pas celui-ci dans leur extrême nécessité.
"Ainsi ces bons Vieillards retournerent aux Cabanes, d'où ils étoient partis le jour précedent.
"Ils sirent une assemblée generale de tout ce qui "restoit d'une Nation mourante, & tous ensem-"ble conclurent d'un commun accord, que l'on " recevroit avec honneur le facré figne de la Croix » qu'on leur présentoit du Ciel pour être la fin » de leur misere, & le commencement de leur "bonheur, comme il arriva en effet, puisque la maladie cessa, & que tous les affligés, qui porterent respectueusement la Croix, furent gué-« ris miraculeusement. «

La Croix fut dans leur païs comme l'Arc-en-« Ciel, que Dieu fit paroître autrefois à la face « de tout l'Univers pour consoler le Genre Hu-« main, avec promesse de ne plus le punir d'un « fecond deluge; & c'est ainsi que la Croix arrêta « tout court ce torrent de maladies & de morta- « lité qui désoloit ces Peuples , & leur fut un « signe essicace, & rempli d'une merveilleuse sé-« condité de graces & de benedictions. Les avan- « tages miraculeux qu'ils en reçûrent, leur en sit « esperer de bien plus considerables dans la suite; « c'est pourquoy ils se proposerent tous de ne dé- « cider aucune affaire, ni d'entreptendre aucun » voyage sans la Croix. «

Après donc la résolution prise dans le Confeil, qu'ils porteroient toûjours la Croix, sans en excepter même les petits enfans, pas un Sauvage n'eut jamais osé paroître devant les autres, sans avoir en sa main, sur sa chair, ou e
fur ses habits ce sacré Signe de leur salut : ensorte que s'il étoit question de décider quelque e
chose de consequence touchant la Nation, soit e
pour conclure la paix, soit pour déclarer la e
guerre contre les ennemis de la patrie; le Ches
convoquoit tous les Anciens, qui se rendoient e
ponctuellement au lieu de Conseil, où étant e
tous assemblés, ils élevoient une Croix haute e
de neuf à dix pieds; ils faisoient un cercle, & e

" prenoient leur place avec chacun leur Croix à "la main, laissant celle du Conseil au milieu de "l'Assemblée. Ensuite le Chef prenant la parole, faisoit ouverture du sujet, pour lequel il les "avoit convoqués au Conseil; & tous ces Porte-"Les Anciens approuvoient par leurs acclama-", tions ordinaires de hoo, hoo, hoo, ce que le Chef , avoit dit, souhaitant toute sorte de prosperités à

dre pour le fervice de sa Nation. « «

Cet Ambassadeur donc sortoit du Conseil, la "Croix au col, comme la marque honoraire, & "le caractere de son Ambassade. Il ne la quittoit « que le soir pour la mettre sous sa tête, dans la « pensée qu'elle chasseroit tous les méchans es- prits pendant son repos. Il la conservoit toû- jours avec soin jusqu'à l'accomplissement de sa négociation, qu'il la remettoit entre les mains « du Chef avec les mêmes cérémonies, qu'il « l'avoit reçûë en plein Conseil, & devant toute " l'Assemblée il faisoit rapport de son voyage. "

Enfin ils n'entreprenoient rien sans la Croix. Le Chef la portoit lui-même à la main en forme de bâton, lorsqu'il marchoit en raquettes, & "il la plaçoit dans le lieu le plus honorable de sa Cabane. S'ils s'embarquoient sur l'eau dans leurs petits canots d'écorce, ils y mettoient une "Croix à chaque bout, croyant religieusement «

qu'elle les préserveroit du naufrage.

Voilà quels étoient les sentimens d'estime & " de veneration de nos anciens Gaspesiens pour a la Croix, qui subsistent encore aujourd'hui re- a ligieusement dans les cœurs de nos Porte-Croix, a puisqu'il n'y en a pas un, qui ne la porte dessu s' ses habits, ou dessus sa chair. Les langes & les berceaux des petits enfans en sont toûjours or- anés; les écorces de la Cabane, les canots, & a les raquettes en sont toutes marquées. "

Tome I.

"Les femmes enceintes la figurent avec le "Porc-épic dessus l'endroit de la couverture qui cache leur sein, pour mettre leur fruit sous la protection de la Croix. Enfin il n'y en a gue-res qui ne conserve précieusement, en son particulier, une petite Croix faite avec de la porcelaine & de la rassade, qu'il garde, & qu'il des estime à peu près, comme nous faisons les Reliques; jusques-là même que ces Peuples la préferent à tout ce qu'ils ont de plus riche & de "plus précieux."

"Chrétiens, que Sauvages: cérémonie qu'ils ob"fervent autant de fois, qu'il meure quelqu'un
"de la Nation des Porte-Croix, fut-il éloigné de
"cent lieues, de l'endroit où se fait ordinairement

", leur sepulture.

Les lieux de pêche & de chasse les plus con» siderables, sont distingués par les Croix qu'ils y
plantent; & on est agréablement surpris, en
» voyageant dans leur païs, de rencontrer de
» temps en temps des Croix sur le bord des Ri» vieres, à deux & à trois croisées, comme celles
» des Patriarches. En un mot ils sont tant d'es" time de la Croix, qu'ils ordonnent qu'elle soit
» enterrée avec eux dans un même cercueil, après
» leur mort, dans la croyance que cette Croix

leur fera compagnie dans l'autre monde, & « qu'ils ne seroient pas connus de leurs Ancêtres, « s'ils n'avoient avec eux la marque & le caractere « honorable, qui distingue les Porte-Croix de tous les autres Sauvages de la Nouvelle France. «

La même chose a été écrite, quant au fonds & Lettre impri-mécen 1688. à la substance, quoiqu'avec des circonstances un peu differentes, par une personne d'une autorité bien plus respectable, que ne peut être celle du Per e Chrestien le Clerc. Mais cette personne n'ayant parlé que sur le rapport de ce Pere, ou de gens qu'il avoit instruits, ce n'est point à elle à garantir un fait de cette nature, lequel peut être faux, & qu'elle a pû cependant écrire sur la probité & sur la bonne foy de ceux qui le lui ont attesté.

Si l'origine de ce culte de la Croix devoit être rapporté à des songes, ou à des visions mysterieuses, ce seroit-là une solution de la difficulté, qui nous épargneroit la peine de faire d'autres recherches; mais il y a bien peu à compter sur ces sortes de traditions de la bouche des Sauvages, & quelquefois bien moins encore sur le merveilleux qui se trouve dans certains faiseurs de Relations.

La plûpart des Auteurs embarrassez de ce que Pierre Martyr & les Ecrivains Espagnols ont raconté de ce culte de la Croix, ne pouvant d'ailleurs se persuader que les Ameriquains ayent jamais eu aucune teinture de nôtre Religion, &

Annot, in I. D ffert. Hu con. Grot. Oviedo , Lib. 17. cap. 3.

Joan. de Laet aucun commerce avec des Chrétiens, avant les derniers temps, prennent le parti de nier ces-faits. Jean de Laet les nie très-fortement, & cite pour lui Oviedo, qui traite tout cela de fable.

Le respect que je dois à la mémoire du Pere le Clerc, & à son Ordre, m'empêche d'en faire autant de sa Relation : quoique considerée en elle-même, & dans la maniere dont elle est écrite, elle ait tout l'air d'un pieux Roman. Quoi donc? seroit-il bien possible, que ce culte de la Croix, dont la découverte est assez recente, & ne remonte pas au-delà du temps du Pere Chrestien le Clerc, eut été inconnu pendant plus d'un sie-cle & demi? Depuis le regne de François premier, les François ont voyagé presque sans relâtche vers ces côtes maritimes de l'Amerique; ils ont commercé avec tous les Sauvages de ces cantons Canadiens, Micmacs, Souriquois, Gaspesiens, Etechemins, Almouchiquois, ils ont visité tous les Havres & tous les Ports, depuis la Floride jusqu'au païs de Labrador; seroit-il probable qu'ils n'eussent point eu connoissance de ce culte de la Croix, ou qu'en ayant eu connoissance, ils n'en eussent pas dit un seul mot dans leurs Relations, lesquelles sont pleines de choses bien moins importantes? Celle-ci étoit assez singuliere, & rien ne devoit les frapper davantages Cependant ni Thevet, ni Lescarbot à qui rien s'échappe, ni Champlain qui pous a donné une n'échappe, ni Champlain qui nous a donné une description exacte de tous ces païs-là qu'il a vi-

sités en personne, ni les Sieurs de Mons & de Poitrincourt, qui en ont eu des concessions de nos Rois: ni aucun des Missionnaires Recollets, Capucins, & Jesuites, n'en ont jamais parlé, ni rien écrit avant le Pere le Clerc. Il est vrai que le Sieur de Champlain rapporte, que visitant les voyages du Ports de la Baye Françoise, il trouva en l'un de Champlain, ces Ports trois ou quatre lieuës au Nord du Cap, 16. Edition de de Poitrincourt, » une Croix qui étoit fort vieille, « toute couverte de mousse, & presque toute pour-« rie. « Mais le Sieur de Champlain bien loin de regarder cette Croix comme l'ouvrage des Sauvages, dit expressément, » qu'elle montroit un « signe évident qu'autrefois il y avoit eu des Chré- « tiens. « Il paroît évident en effet qu'elle avoit été plantée par les Européans, qui avoient naviguévers ces côtes plus de cent ans avant le Sieur de Champlain. L'attention de cet Auteur à observer cette Croix , nous est un sûr garant qu'il eut raisonné autrement, & qu'il n'auroit pas manqué. de parler du culte de la Croix parmi les Sauvages de ces quartiers-là, si ce culte eut été aussi étendu & aussi marqué, que l'assure le Pere le Clerc.

Le Pere Hierôme l'Allemand, Superieur des Relation de la Nouvelle Missions de nôtre Compagnie dans la Nouvelle France pour France, donne dans sa troisséme Lettre, écrite 1658. l'an 1658. un état des Missions, que nous avions dans ces quartiers-là. Il distribue celles du bas de la Riviere S. Laurent, & des côtes maritimes

en trois districts, qui sont Rigibouctou, Miscou, & le Cap Breton. Dans le district de Miscou, il comprend les Sauvages de Gaspé & de Miramichi, qui sont les Sauvages en question; & il ajoûte ces paroles: "Voilà le païs que nos Peres" ont cultivé depuis l'an 1629. & où présentement travaillent le Pere André Richard, le » Pere Martin Lyonne, & le Pere Jacques Fremin. On voit dans la Relation de 1660. & 1661, un extrait de Lettre du Pere André Richard, écrite de ce païs-là même. Il y parle de ces Sauvages, & de quelques-unes de leurs coûtumes; mais il n'y dit rien de ce culte de la Croix. Auroient-ils pû l'ignorer, lui & les autres Missionnaires, étant au milieu de ces Barbares, & auroient-ils pû s'en taire, s'il ne l'avoient pas ignoré? Véritablement ce silence auroit de quoi surprendre. Ensin ces Sauvages ne sont autre chose que les Micmacs, ou les anciens Souriquois. Or certainement les Micmacs n'ont point eu anciennement le culte de la Croix. Cela est hors de toute dispute; & il n'y a pas le moindre doute à former sur cet article. Ceux dont on parle, sont établis à la Ri-viere de Miramichi. C'est le vrai nom de cette Riviere; & le Pere le Clerc avouë que c'est luimême qui a changé son nom, quand il dit: nous l'avons honorée du titre de sainte Croix, « au bruit du canon, & de mille acclamations » de joye & de réjoüissance, tant des François, " que des Sauvages. Le Pere le Clerc semble d'ail.

la Gaspesse, ch. 9. Teurs contredire tout ce qu'il a déja dit dans le même Chapitre que j'ai extrait, en avouant, « que ces Sauvages s'étoient insensiblement re- « lâchés de la ferveur de leurs Ancêtres; & que « quand il fut dans le païs pour commencer sa « Mission, il ne trouva que des peuples, qui « Relation de n'avoient plus que l'ombre de la coûtume de « ch. 10. leurs Ancêtres, qui manquoient de respect pour 🕳 la Croix, qui avoient aboli l'usage de leurs Assemblées croisées; & il se felicite de l'avoir rétabli. «

Cependant, comme je ne voudrois pas penser, que ce que le Pere le Clerc dit du culte de la Croix chez les Gaspesiens, fût une sable de son invention, je crois devoir dire, pour l'excuser, que ces Sauvages qui avoient pratiqué long-temps les François avant le Pere Chrestien le Clerc; qui avoient eu chez eux des Missionnaires de nôtre Compagnie, pendant plusieurs années; auront conservé pour la Croix parmi eux quelque respect, que ces premiers Missionnaires leur avoient inspiré; que la superstition des songes aura accredité ce culte, pendant quelque temps, après quoi il aura commencé à languir, & que le Pere le Clerc allant rétablir cette Mission, qu'on avoit été obligé d'abandonner 3. & ayant trouvé. quelque reste de ce culte, aura été persuadé, ou sur ces apparences, ou sur le récit trompeur de quelque Sauvage, que ce culte étoit de temps. immemorial.

la Nouvelle France pour

Relation de : Ce que je dis, cest sondé sur une Lettre quise trouve dans nos Relations, où le Pere Perrault, Pan 103, P parlant de ces Sauvages, assure, »qu'ils font vo-"lontiers le signe de la Croix, comme ils nous » voyent faire, levant les mains & les yeux au Ciel, » prononçant fesus Maria, comme nous, jusques-là, » qu'ayant remarqué l'honneur que nous rendons » à la Croix, les pauvres gens se la peignent au « visage, à l'estomac, aux bras, & aux jambes, » sans en être priez. Je veux bien, ajoûte-t'il, " qu'ils fassent tout cela en ces commencemens, par une simplicité naturelle, qui les porte à imiter tout ce qu'ils voyent, plus que par aucune autre meilleure consideration, si est-ce "qu'avec le temps ils en peuvent être aidés, &

"ils ne seront pas les premiers, quand ils vien"dront à pratiquer ce qui leur a été en usage,
"comme par rencontre & par hazard. Quoiqu'il
en soit, il n'est plus question aujourd'hui de
Porte-Croix ou de Cruciantaux; & un Missionnaire des Abenaquis, qui sont leurs Voisins, m'a assuré que ces Sauvages ne different en rien des autres.

Le témoignage de l'Inca Garcilasso me frappe plus que tout le reste. Il ne peut gueres être nié, ni expliqué. Car, quoiqu'il ne soit venu au monde, que quelque temps après la décadence & la chûte de ce grand Empire, dont ses ayeux étoient les maîtres, & que par consequent il doive être censé ignorer plusieurs choses des anciens usages

usages de son païs; c'est toûjours cependant un Auteur né dans ce même païs, dont il parle, issu de la race de ses Rois, & qui doit être mieux instruit que des étrangers. Il paroît être de bonne foy dans tout ce qu'il rapporte, & il rend ici un rémoignage sur une chose qu'il a vûë de ses propres yeux: c'est pourquoy, supposant l'antiquité de ce culte de la Croix, & la verité de tous les faits rapportés par les Auteurs que j'ai cités; je crois devoir dire deux choses sur ce sujet.

La premiere, c'est que quoique la Croix soit le signe du Chrétien, elle n'est pourtant pas une marque infaillible du Christianisme, & de la Prédication de l'Evangile. Elle étoit un symbole sacré dans la Religion des Anciens, & sur-tout dans les mysteres d'Isis, dont nous avons parlé jusqu'à présent, ainsi que l'ont remarqué Juste Lipsus, de Cruce, Lib. Lipse, Gretser, Pignorius, & plusieurs autres 1. cap. 8. Sçavans, en particulier le Pere Athanase Kirker. Gretter, de Celui-ci en parle fort au long dans son Oedipe, Le 51. & dans son Obelisque de Pamphile. Entre les expos mense Hieroglyphes des Egyptiens, il n'en voit point Kirker, in de plus faint, de plus efficace, & de plus par-Obelic. Pamsait, que sa Croix Hermetique, ou Isiaque, dont Phil. il attribuë l'invention à Mercure Trismegiste.⊀

Gretfer , de Pignorius, in Ifiacæ.

\* Athan. Kirker Oedipi Ægypti Class. 10. cap. 4. Hermes Trifmegistus . . . . caracterum Hieroglyphicorum Institutor, ut, quæ in mundo occultissima latent, mirifico à se excogitato symbolo ex-Tome I.

poneret, omnia unico caractere quem & Crucem Hermeticam appellant ( nos Isiacam seu Ansatam, eo quod in nullis fere simulachris Ægyptiacis manu gestatus non spectetur appellamus, ) Kkk

Je ne m'arrête point à toutes les explications qu'il en donne, lesquelles peuvent avoir quelque chose d'Ideal que les Sçavans pourroient lui disputer. Ce qu'il y a de certain, c'est que, selon le témoignage de Ruffin, la Croix étoit au nombre des lettres Hieratiques, ou Sacerdotales des Egyptiens, lesquelles étoient sacrées, ainsi que le mot le porte. Il falloit que ce caractere fut regardé comme d'une grande sainteté, & d'une grande perfection, puisqu'on le voit gravé sur presque tous les monumens, qui nous restent de la magnificence de l'ancienne Egypte : qu'il est réïtere plusieurs fois sur les Obelisques, & qu'il n'est presque point de Divinité qui ne tienne ce symbole à la main, ou bien à qui il ne soit en quelque maniere attaché. J'ai choisi, parmi ces monumens, ceux qui m'ont frappé davantage, & je les ai fait graver pour les mettre ici sous les yeux du Public, qui sera plus en état d'en porter son jugement. Je crois qu'il y verra avec plaisir cette Croix entre les mains d'Horus Apollon: au col du Dieu Apis, de Jupiter Ammon, & au Thyrse de Bacchus, que je crois être les Types du Liberateur: au col des Vestales: aux Vases sacrés, qui contenoient les liqueurs qu'on offroit aux Dieux sur les Autels : aux Cymbales des Corybantes ,

expressit. Quem quidem caracterem in tanta veneratione habebant, ut nihil sine eo rectè confici posse existimarent, eratque Amuletum potentissimum, & caracter ad naturæ exemplar mirabili ingenii fubrilitate fabricatus, ad viam felicitatis demonstrandam unicus Dux & lumen, &c.

&c. Ce n'étoit pas seulement en Egypte que ce symbole étoit sacré, il l'étoit chez les Phaniciens; & j'ai fait graver quelques médailles, où la Déesse de Syrie est représentée avec une longue Croix à la main, toute droite, ou renversée sur l'épaule. C'est sans doute ce qui a obligé quelques Auteurs à dire, que les Ameriquains, chez qui l'on avoit trouvé la Croix en vénération, avoient reçû ce culte des Carthaginois, lesquels étoient originaires de Phénicie. Ainsi Hornius \* auroit eu Horn de Otort de les contredire, precisément par cet en Americ. Lib. droit, en prétendant, mal à propos, qu'avant Jesus-Christ on n'a rendu nulle part aucun hon-, neur à la Croix, & que le supplice de la Croix étoit en Phénicie un supplice très-honteux. Saint Jerôme assûre, que dans les anciennes

lettres Hébraïques, dont les Samaritains, dit-il, se sont servis jusqu'à présent, le Tau qui est la derniere, a la figure d'une croix. Le Tau, de la maniere, dont le forment encore les Grecs & les Latins, est une espece de croix. Dans les mêmes Hieroglyphes Egyptiens, le Tau & la croix sont 5. Hist. Ecemployés indifferemment. Et selon le témoignage de Socrate, de Sozomene, de Suidas, & de

Ruffin, ceux qui entendoient mieux leur science

Hieroglyphique, assuroient, que c'étoit chez

Hieron. in Ezech. c. 9.

\* Hornius Lib. 2. de Orig. Genti. Americ. cap. 13. Ritum Crucis à Carthaginensium mercatoribus Americanos accepisse quidam prodiderunt, quod vel propterea

falsitatis manifestum, quia nullus Crucis ante Christum natum honos, & quia Crux fœliffimum apud pœnos supplicium.

clefiaft. Sozomen. Hift. Ecclef. Lib. 7. c. 15. Ruffin. Lib. 2. cap. 29. Suidas, saveis.

Socrat. Lib.

Alex. ab. Alex. Lib. 3. cap. 7.

Mendoçâ Soc. Jefu,. Virid. Lib. 8. cap. 7.

eux le symbole de la vie future : nous voyons) même que dans les saintes Lettres, il est le caractere marqué sur le front des Prédestinés. C'étoit peut-être pour cette raison qu'il étoit la derniere Lettre de l'Alphabet, la Béatitude étant le dernier terme où nous devons viser, & où nous devons tâcher d'aboutir. Le Tau étoit aussi une lettre de falut & d'heureux présage chez les Grecs ; & pour un criminel elle étoit la marque qu'il étoit renvoyé absous; au lieu que le Theta étoit un signe: infaillible de condamnation & de mort. \*

On pourroit, ce semble, inferer delà, que dans les premiers temps, & dans la révélation quifut faite d'un Redempteur à nos premiers Peres. la maniere de la Redemption leur fut aussi révélée; la Croix, qui étoit le symbole de la vie-de: l'Eternité, ayant aush été l'instrument, dont le Redempteur s'est servi pour nous ouvrir les portes d'une Eternité heureuse.

\* Franciscus de Mendoça Soc. Jesu. Virid. Lib. 8. cap. 7. Græci Outebantur cum aliquem supplicio capitis addicebant. Quò altudit Persius. Saigra 4.

Et potis es nigrum vitio prafigere Theta.

Martialis. Item Lib. 7: & Aufo-

Hujus rei causa illa-est; quia Savams apud Græcos mortem fignificat; ideoque prima hujus vocabuli littera ad mortem indicandam sumebatur: Cæterum cum aliquem liberum abire permittebant, Tau utebantur. Quam ob

rem vero T' absolutionis nota poneretur, à nemine, quem legerim, explicatur : nisi forte arcanum aliquod mysterium in hoc veterum consensu latere arbitremury qui Crucis rotam, quam Trepræfentat pro salutari usurpabant, animo videlicet præfagientes Crucis fignum nobis saluti fore. Certè apud Hebræos littera Tau salutaris erat; ut colligitur ex Ezechiele c. 9. vel quia in Crucis figuram. effingebatur; vel quia cum-ultima esset Alphabetici Hebraici, Christum fignificabat, qui rerum. omnium finis dicitur . &c.

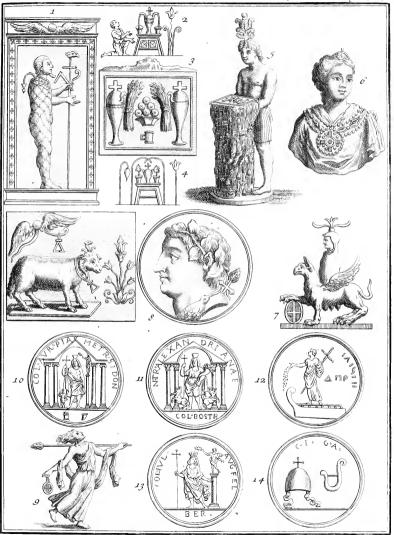

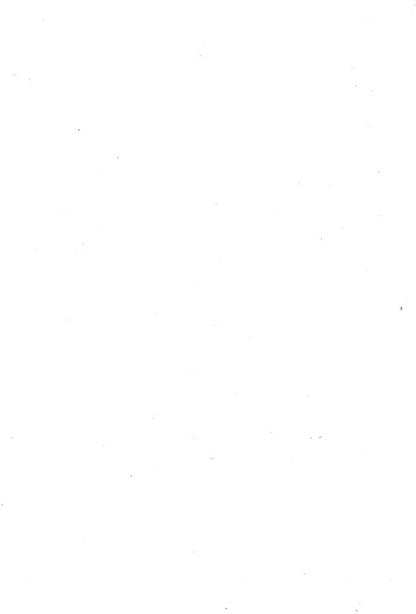

Tout ceci peut être justifié, & confirmé par socrat. Lib. ce qui se passa du temps de Theodose le Grand, cless cap. 17. & qui est rapporté par Socrate, que j'ai cité cidessus. Car comme on détruisoit, & qu'on dédessus. , poüilloit le Temple de Serapis, on trouva dans ce Temple plusieurs Hieroglyphes gravés sur la pierre, parmi lesquels il y en avoit plusieurs qui avoient la forme d'une Croix. Ce sut une matiere de controverse entre les Chrétiens & les Gentils. Les Chrétiens disoient, que cette Croix étant le signe salutaire de la Passion du Sauveur, étoit caracteristique pour leur Religion, laquelle y étoit comme annoncée & prophetisée. Les Gentils au contraire avoüoient, que la Croix étoir commune à Jesus-Christ & à Serapis; mais ils prétendoient en même temps qu'elle avoit une fignification toute autre chez les Egyptiens, que celle qu'elle avoit dans le Christianisme. Pendant que cette dispute étoit ainsi échaussée, plusieurs Gentils qui se convertirent alors, & qui entendoient parfaitement la science Hieroglyphique de l'Egypte, fortifierent la prétention des Chrétiens, & assurerent que ce Hieroglyphe étoit le symbole de la vie future. Les Chrétiens se sentirent fort encouragés par cette décision; mais 🧩 quand on eut ensuite découvert par ces mêmes Hieroglyphes, que lorsque ce signe de la Croix paroîtroit, le Temple de Serapis seroit détruit; il y eut encore un plus grand nombre de Gentilss qui se convertirent à la Foy de Jesus-Christ, &: Kkk iij.

reçûrent le Baptême, reconnoissant les égaremens de leur vie passée. Voilà, dit Socrate, ce que je me souviens d'avoir oüi dire au sujet du symbole de la Croix. Il est vrai que cet Auteur ajoûte ensuite, qu'il ne croyoit pas que les Egyptiens en faisant graver la figure de la Croix sur ces pierres, eussent jamais eu l'idée des mysteres qui devoient s'accomplir dans la personne de Jesus-Christ. Il cite même saint Paul pour soûtenir en cela son opinion. Car, dit-il, si l'Apôtre assure que le mystere de la Redemption a été inconnu aux siecles & aux Generations, s'il a été connu aux fiecles & aux Generations, s'il a été caché aux Démons même, à combien plus forte raison a-t'il été caché à ses Ministres, tels qu'étoient les Prêtres Egyptiens? Mais il arrriva, dit-il, alors, ce qui étoit arrivé autrefois à ce grand Saint. Car ayant apperçû à Athenes un Autel avec cette Inscription au Dieu inconnu, il profita de cette ouverture pour annoncer Jesus-Christ, & convertit plusieurs personnes à la Foy. De la même maniere les Chrétiens saissirent cette occasion de la découverte des Croix, & s'en prévalurent; à moins, ajoûte-t'il, qu'on ne veüille dire que le Verbe Divin avoit operé sur les Prêtres Egyptiens, ce qu'il opera dans Balaam & dans Caïphe, qu'il avoit rendus Prophetes contre leur intention, & sans qu'ils sçûssent qu'ils eussent prophetisé. Ce sentiment de Socrate prouveroit trop si l'on vouloit en inferer, que le mystere de la Redemption n'eut pas été révelé à nos premiers Pedemption n'eut pas été ne pas été ne pas été n'eut pas été ne pas été ne pas été n'eut pas été ne pas été n'eut pas été ne pas été n'eut pas

res, & aux Patriarches qui ont précedé Moise; mais il est vrai dans ce sens, que les Egyptiens qui avoient conservé la plûpart des symboles de Religion, avoient oublié les motifs de l'Institution premiere de ces Symboles; & que quoiqu'ils regardassent celui-ci comme le symbole de la vie future, ils ignoroient parfaitement le mystere de la Redemption, quant au fonds, & quant à la maniere.

Les Egyptiens avoient placé la Croix dans les Astres, & nous voyons encore cette Croix dans les figures que l'Antiquité nous a transmises. du plus grand nombre des Planetes; mais comme dans les derniers temps on avoit expliqué tous les Hieroglyphes Egyptiens du monde Physique, plusieurs Auteurs, marchant sur leurs traces, ne se sont pas élevés au-delà, & favorisent ainsil'Athéilme. Bien loin de raisonner comme eux " nous devons penser, ainsi que l'a fait avant nous Marsile Ficin, dont je cite ici les belles paroles Marsil. Ficinavec plaisir. " Pour moi, dit-il, \* je ne crois " Calit. propa-

gandâ, c. 18,.

\* Marsil. Ficinus de vità Cœlitus propaganda, cai. 18. Antiquiores autem quemadmodum in quo am Arabum Collegio legimus, figuram Crucis cunctis anteponebant, quia corpora per virtutem a, unt ad superficiem jam diffusam. Prima verò superficies Cruce describitur. Sic enim imprimis habet longitudlnem a: que latitudinem. Primaque hæc figura est, & omnium recta quam maxime, &

quatuor rectos Angulos continet. Effectus verò Cœiestium maxime per rectitudinem radiorum Angulorumque resultant. Tunc enim stellæ magnopere sunt potentes quando quatuor Culi tenent Angulos imò Cardines, Orientis videlicet Occidentisque, & medii utrimque. Sic verò dispositæ, radios ita conjiciunt in se invicem ,. ut Crucem inde constituant. Crucem ergo veteres figuram ese di» pas qu'on doive regarder le degré d'excellence « & d'honneur, où étoit la Croix chez les Egy» ptiens avant le Messie, tant comme un témoigna» ge de l'influence bienfaisante des Etoiles, que « comme un présage de l'essicace qu'elle devoit « avoir par Jesus-Christ. Mais les Astronomes, qui « fleurirent peu après la naissance du Christianisme, « voyant les merveilles que la Croix operoit entre » les mains des Chrétiens, ne sçachant pas, ou « ne voulant pas avoüer que Jesus - Christ en sût » l'Auteur, en ont rapporté toute la vertu à l'in» sluence des Astres, quoiqu'ils eussent dû faire « attention, que ces merveilles ne s'operoient pas » par la Croix seule, & sans le nom de Jesus.

Chez les Chinois, \* la Croix se trouve aujourd'hui dans leurs lettres Hieroglyphiques, comme

cebant, tum stellarum fortitudine factam, tum earumdem fortitudinis susceptaculum, ideoque habere summam in Imaginibus potestatem, ac vires & spiritus suscipere Planetarum. Hæc autem opinio ab Ægyptiis, vel inducta est, vel maxime confirmata; inter quorum caracteres Crux una erat infignis, vitam eorum more futuram significans, eamque figuram pectori Serapidis insculpebant. Ego verò, quod de Crucis excellentia fuit apud Ægyptios ante Christum, non tam muneris stellarum testimonium fuisse arbitror, quam virtutis præsagium, quam à Christo esset acceptura. Astrologos autem qui statim post Chris-

tum suerunt, videntes à Christianis miranda per Crucem sieri, nescientes autem, vel nolentes in Jesum tanta referre, in Cælestia retulisse, quamquam considerare debebant per Crucemipsam, absque nomine Jesu miracula minimè perpetrari.

\* Athan. Kirker Chine Illustr. parte 6. cap. 4. de disferentia inter Sinenses & Hieroglyphicos & Egyptiorum carasteres. Cettè inter Sinenses caracteres, Crux quæ tancapud Ægyptios honore habebatur, sæpissimè spectatur; quæ non secus ac apud Ægyptios denarium numerum significat, perfectionis symbolum.

ancien-

anciennement chez les Egyptiens. Elle y est, comme chez eux, le symbole de la perfection, & signifie le nombre de dix. Cela me fait faire attention, que dans l'ancien chiffre romain, le nombre de dix est représenté par une croix de saint André. La Croix est aussi dans les Hieroglyphes Mexiquains, dans le centre d'un caractere, qui représente le plus haut & le plus parfait de tous leurs chiffres, ausli-bien que dans leur Calendrier seculaire, ainsi que je l'expli-

querai dans la suite.

Le Pere d'Avril, dans ses Voyages, dit une Voyagede la chose très-singuliere, en parlant du grand-Prê- 3, p. 194. tre des Tartares, qui est comme une espece de Divinité en terre, pour laquelle tous les Orientaux ont une extrême vénération. « Ce qu'il y a « de remarquable, ajoûte-t-il, c'est qu'il porte le « nom de Lama, qui en Langue Tartare signisse « la Croix, & les Bogdoi, qui conquirent la Chine « en 1644. & qui sont soûmis au Dalaé-Lama dans « les choses de la Religion, ont toûjours des Croix « sur eux, qu'ils appellent aussi Lamas, & pour « lesquelles ils ont un respect tout-à-fait extraor- « dinaire. « Mais comme ces Peuples sont extrêmement idolâtres, & que leur Réligion est très-ancienne, je crois que ce Pere tire delà une conclusion peu convainquante, quand il dit, que Idem. ibid. cela marque assez qu'ils ont été autrefois instruits « du facré mystere, dont ce signe adorable nous « est un mémorial éternel. «

J'ajoûte à tous les témoignages que je viens d'apporter, les magnifiques paroles de S. Romain dans le Poëte Prudence, comme une nouvelle preuve de tout ce que j'ai dit de l'antiquité du culte de la Croix avant la Naissance de Jesus-Christ, & du rapport que ce culte avoit au Liberateur.

Fulgent. Hymn. 14. Crux ista Christi, quam novellam dicitis,
Nascente mundo factus ut primum est Homo
Expressa signis, expedita est litteris.
Adventus ejus mille per miracula
Pranunciatus ore vatum consono.
Reges, Propheta, Judicesque & Principes,
Virtute, bellis, cultibus, sacris, stilo,
Non destiterunt pingere formam Crucis.
Crux pranotata, Crux adumbrata est prius.
Crucem vetusta combiberunt sacula.
Tandem retectis vocibus Propheticis,
Ætate nostrâ comprobata antiquitas
Coram refulsit ore conspicabilis;
Ne sluctuaret veritas dubià side,
Si non pateret, teste visu, comminus.

La seconde chose que j'ai à dire sur ce sujet du culte de la Croix en Amerique, c'est qu'il pourroit bien se faire, que quelqu'une des Nations qui l'habitent, n'eut passé dans cette partie du Monde, que quelques siecles après la mort de Jesus-Christ, & après que les Apôtres & leurs Successeurs eurent annoncé l'Evangile dans le

Pont, dans la Cappadoce, dans la Scythie, dans la Perse, dans la Médie, dans la Bactriane, & dans les grandes Indes; & que ces Nations, à qui l'Evangile eut été prêché, n'eussent retenu que cette marque du Christianisme, comme on le présume des Socotorins, qu'on croit avoir été ins-truits par saint Thomas. Peut-être aussi que la vraye Croix, captive chez les Perses sous l'Empire de Chofroës, y fit des prodiges & des mer-veilles, qui furent connuës de toutes les Nations voisines, & qu'elle s'attira un respect, lequel aura perséveré jusqu'aux derniers temps, parmi ces Nations idolâtres, dont quelques-unes peuvent avoir passé des dernieres dans ce nouveau Monde. Ce ne sont-là que des conjectures assez peu proba-bles à la verité; mais qui le paroissent toûjours davantage, que l'opinion, qui fait aller quel-qu'un des Apôtres en Amerique pour y annoncer Jesus-Christ.

Il est vray que les Auteurs conviennent assez, qu'il y avoit parmi les Peuples, qui sont à l'excrémité de l'Amerique Meridionale, une Tradition constante, qu'un étranger, qui paroît de-voir être parti des côtes Occidentales de l'Eu-rope, y avoit fait des prodiges, dont la mé-moire s'étoit conservée, non seulement dans l'idée des Peuples, mais encore dans plusieurs vestiges assez sensibles. Le Pere Antoine Ruis, Anton Ruis, après un certain Religieux de l'Ordre de saint Espiritual del Augustin, a ramassé sur cela tout ce qu'il a cru Paraguay. S. La Reseaux. S.

pouvoir faire preuve pour établir le sentiment de ceux, qui croyent que saint Thomas a prêché la Foy dans le Bresil, dans le Paraguay, & dans le Pérou, aussi-bien que dans les Indes Orientales; mais, outre que toutes ces preuves sont soibles, équivoques, & peu avantageuses à ce sentiment, ce qu'on en pourroit inserer tour au plus, c'est qu'il se peut saire essectivement, que dans le remps que les Portugais commencerent à naviguer vers les Indes Orientales, quelque vaisseau emporté par la rapidité des tempêtes, frequentes vers le Cap-Verd, aura été faire naustrage au Bresil; & que quelque saint Religieux qui se sera sauvé de ce naustrage, aura jetté dans ces païs-là quelques semences de l'Evangile. C'est, à ce que je crois, tout ce qu'une critique juste & prudente permet de dire.

Conclusion de l'Article de la Religion.

J'aurois pû entrer dans un plus grand détail pour faire sentir davantage la conformité, qui se trouve entre la Religion des Anciens, & les restes de cette même Religion, laquelle s'est perpetuée parmi les Barbares de l'Amerique; mais cette matiere très-vaste par elle-même, m'a déja mené trop loin. L'application est par-tout aisée à faire. Il ne manque rien, ce semble, pour donner un plus grand jour à la comparaison, si ce n'est que ceux, qui ont écrit sur les Mœurs des Sauvages, les eussent un peu mieux entenduës; & que ceux qui ont vêcu parmi eux, eussent pû

pénétrer plus avant dans les fonds des pratiques: de Religion, dont ils n'ont apperçû que l'écorce; qu'ils eussent pû apprendre d'eux mêmes la fin, & le motif de ces pratiques, le sens qu'ils donnent à leurs fables, & à leurs mysteres; & en general quel est l'esprit de tout ce qu'ils ont reçû en ce point d'une Tradition ancienne. Mais il est vrai que comme ils ont perdu une affez grande quantité de leurs premieres coûtumes, sur-tout depuis que les Européans les ont frequentés, on peut croire aussi qu'ils n'en sçavent gueres davantage, que ce qui paroît à l'œil, & qu'ils ont alteré de leur côté, par des idées charnelles & grossieres, ce que les Anciens avoient corrompu du leur par une infinité de fables & de superstitions.

La Religion influoit autrefois dans tout ce que faisoient les hommes, sur-tout dans les actions publiques, où tout étoit de son ressort. Cela seroit aisé à démontrer dans les Anciens, & les vestiges en paroissent encore dans toutes les solemnités des Sauvages. Mais aujourd'hui le sentiment de Religion étant presque essactes de Religion ne sont plus que des usages, des coûtumes purement civiles, dont ils ne voyent presque plus d'autre motif pour les retenir, & pour les observer encore, si ce n'est qu'ils les ont reçûes de leurs Ancêtres, & que leur Terre est ainsi saite, pour m'exprimer comme eux. Jusqu'à quel point Dieu ne permet-il pas, que les L11 iij

hommes, quelque esprit qu'ils ayent d'ailleurs, s'aveuglent, quand ils sont céder les lumieres de la raison à la cupidité, & à la brutalité de leurs

passions!

C'est pour cette raison que je me contenterai de rapporter ailleurs, dans le détail de leurs mœurs, bien des choses que j'aurois pû ranger sous cet Article, par la liaison qu'elles devroient naturellement avoir avec la Religion; mais qu'elles n'ont plus, ce semble, par le peu de part que la Religion paroît avoir avec tout ce qu'ils sont.

J'en ai dit assez néanmoins, pour faire voir, que l'Auteur de la Nature ne s'est pas tellement caché aux Nations, qu'il ait permis qu'il y eut des Peuples entiers qui l'ignorassent de telle maniere, qu'on n'y vit aucun sentiment de Divinité, & aucun culte : j'en ai dit assez, pour faire voir que la Religion n'a eu qu'une même origine pour tous les Peuples; qu'elle a été pure & sainte dans cette origine, austere dans ses pratiques, relevée dans sa fin, & supposant un Estre su-perieur à tout; un Dieu, qui n'étoit pas, ou ce Monde palpable & une matiere insensible, ou une in-telligence indifferente à la conduite des hommes. On n'eut pas établi des pratiques de Religion si rigoureuses pour une chimere, ou pour honorer un Dieu, qu'on supposeroit ne se soucier de rien. L'ignorance & les vices ont corrompu cette Reli-gion; mais le vice & l'ignorance prescrivent-ils contre la Religion, & cela même n'est-il pas

une preuve de cette Religion, & de sa sain-

Les Sauvages ont erré, comme les Anciens, dans l'objet, dans la fin, & dans tous les devoirs du Culte Divin. Les suites de la mort sont aujourd'hui très-peu d'impression sur leurs esprits, & sur leurs cœurs, quoiqu'ils croyent l'ame immortelle. Leurs superstitions sont grossieres & criminelles, ils en ajoûtent tous les jours de nouvelles aux anciennes: mais sont-elles plus criminelles & plus grossieres, que celles des Grecs & des Romains, qui ayant porté les Sciences & les Arts à la plus haute perfection, n'ont retiré de leurs lumières, & de toute leur Philofophie, d'autre fruit, que celui d'avoir gâté la Religion par une multitude infinie de fables trèsridicules & très-insipides, & d'avoir honoré des Dieux plus méprisables, que les hommes qui les encensoient : ou bien d'être parvenus à une espece d'Athéisme pratique, qui suivoit de l'abfurdité de leurs fables mêmes, en consequence de quoy ils refusoient de cœur à leurs Idoles, les honneurs que la bienséance & la politique les obligeoient de leur rendre à l'exterieur dans leurs Temples.



# DU GOUVERNEMENT

#### POLITIQUE.

Gouverne-

ment Monarchique.

N n'a pas fait une moindre injustice aux Sauvages de l'Amerique, en les faisant passer pour des Barbares sans loix & sans police, qu'en disant, qu'ils n'avoient aucun sentiment de Religion, & qu'on n'en trouvoit chez eux aucun vestige. Chaque Nation a sa forme de Gouver-Gouverne- nement. Chez quelques-uns on voit l'Etat Monarchique dans sa perfection, avec un grand respect pour leurs Rois, & une dépendance absoluë de toutes leurs volontés. Au Mexique, & au Pérou, les Souverains étoient respectés jusqu'à l'adoration. Quelques Peuples de la Louisiane & de la Floride paroissent encore aujourd'hui honorer leurs Chefs d'un culte Religieux & divin, comme les Images de la Divinité, & comme des Divinités même. Il n'est pas jusqu'aux Chefs des Nations errantes de la Langue Algonquine, & des Barbares de l'Amerique Meridionale, qui n'affectent une autorité despotique, dont ils sont si jaloux, qu'ils aiment mieux s'exposer à être détruits, que de s'unir ensemble, de peur de perdre quelque chose de cette autorité. Chacun de

de ces petits Rois forme un Etat d'une petite Riviere à l'autre; cette Riviere porte souvent le nom du Chef & de son Village, ce qui, selon que je l'imagine, étant à peu près sur le même pied dans l'Antiquité, sonda l'opinion de la Metamorphose de ces Rois en sleuves, à qui l'on donna l'épithete de Cornigeri, pour marque de leur Souveraineté.

L'Etat Olygarchique & Aristocratique me paroissent aussi être assez répandus dans l'Amerique. C'est cette forme de Gouvernement (car l'un revient assez à l'autre) laquelle me semble avoir été la plus ancienne chez les Barbares, qui occuperent la Grece avant les Cadmonéens, dont les premiers fondemens surent jettés dans l'Isle de Créte, parce que ce sut-là où l'on commença à la mettre en regle; & qui sut ensuite adoptée par les principales Villes de la Grece, comme Athenes, Sparte, & les autres qui se sont renduës si célebres dans les histoires, & qui se maintinrent avec honneur pendant plusieurs siecles.

Le premier Fondateur de ce Gouvernement Olygarchique dans l'Isle de Créte, fut un homme d'une grande probité, nommé Rhadamante, lequel, de la même maniere que Cecrops avoit apprivoisé les mœurs farouches des hommes dans l'Attique, voyant aussi que ces hommes qui se multiplioient de jour en jour, avoient besoin de frein, leur donna des Loix, qu'il feignit avoir

Tome I. Mmm

Gouvernement Olygarchique & Aristocratique.

Ephor. apud Strab. Lib. x. p. 328. Diod. Sic. Lib. 4. p.

reçûës de la bouche de Jupiter. Long-temps après, Minos marchant sur les mêmes traces, se cacha pendant neuf ans dans l'antre de ce Dieu, & persectionna cette forme de Gouvernement, agisfant en homme inspiré, qui avoit eu de grandes communications avec Jupiter même. Les peuples l'écouterent, & se soûmirent d'autant plus volontiers, qu'il mettoit la liberté pour sondement de leur association, & qu'il subordonnoit le Gouvernement à la Religion, & aux ordres de la Diviniré.

Strab. ibid. Plato Valer. Max. & alii.

Diodor Sic. loco citato. Strabo, loco sitato.

Il y en a eu plusieurs, qui ont porté ce nom de Minos. Diodore de Sicile en compte deux 5 Strabon, qui a été embarrassé à les démêler, & qui semble les confondre en une seule personne, felon l'usage des Auteurs Grecs, qui n'ont pas eu une connoissance assez distincte de ces premiers temps, a eu cependant de la peine à se per-fuader, que ce sage Législateur sut ce Minos Pere d'Ariadne & de Phedre, lequel est le plus con-nu. En effet le regne de ce dernier sut plûtôt violent & tyrannique, que juste & moderé. Il est donc probable que Minos le Législateur étoit beaucoup plus ancien que celui-ci. On ne sera pas surpris qu'on ait ainsi confondu plusieurs perfonnes d'un même nom dans une feule, si l'on fait attention à la méthode qu'avoient les Anciens, & que les Sauvages ont encore de ressusciter les morts, & de faire revivre leurs noms après un certain temps.

Cette forme de Gouvernement se conserva Plutarch in plus long-temps à Sparte, que dans toutes les autres Villes de la Gréce. Ce fut Lycurgue, qui l'établit dans cette Ville. Ce Prince, qui étoit Tuteur du fils de fon frere, fur quelque parole mal digerée, qui lui avoit été dite, s'exila luimême de son propre païs, & se mit à voyager pour apprendre les mœurs & les coûtumes des Nations. Il séjourna long-temps dans l'Isle de Crére, où Thalès travailloit alors à composer des Hymnes à l'honneur des Dieux, & à perfectionner les Loix de Minos, comme Minos avoit travaillé lui-même sur celles de Rhadamante. Lycurgue profita beaucoup de la conversation de ce grand homme; & en formant sa République, il s'attacha tellement à se mouler sur les idées des premiers Législateurs de l'Isle de Créte, qu'il n'y avoit rien de plus semblable que les Loix des Crétois, & les Loix des Lacédemoniens. Lycurgue étant revenu à Sparte, y fut très-bien reçû des siens, & il fut assez heureux pour y faire accepter son plan de Gouvernement. Il leur inspira sur toutes choses un respect infini pour l'Anti-quité, une horreur extrême pour les innovations; & il sçût si bien faire revivre les mœurs des premiers peuples, que sa forme de République se conserva plus de 700. ans après lui, sans presque aucune alteration, à cause de ce respect qu'il avoit inspiré pour l'Antiquité.

Ceux des Barbares, qui furent obligés en di-Mmm ij

vers temps de sortir de l'Isle de Créte, & des autres païs de la Gréce, pour aller fonder ailleurs des Colonies, porterent les Loix de leur païs dans ceux où ils s'arrêterent. Sarpedon, par exemple, établit celles de l'Isle de Créte chez les Termiles dans la Lycie. C'est pour cela qu'Herodote a écrit, que les Lyciens se gouvernoient par les Loix des Crétois & des Cariens, qui avoient la même origine.

Cela n'empêchoit pas, que les peuples ainsi transplantés, ne s'accommodassent aussi aux Loix des païs où ils abordoient, & qu'ils ne sissent un mêlange de celles qui leur étoient propres, avec celles de leurs hôtes, ou des voisins, à qui ils

s'allioient.

Ginécocratie.

10. n. 173.

La Ginécocratie, ou Empire des femmes, qui étoit le fondement de celui des Lyciens, pour-roit bien avoir été commune autrefois à presque tous les Barbares de la Gréce, puisqu'elle se trouvoit assez communément répandue chez presque tous les peuples qui en étoient fortis, ainsi que je l'ai prouvé des Cantabres, des peuples d'Espagne, & de ceux de l'Asse Mineure. Il se pourroit faire aussi qu'elle fût venuë des Amazones, dont l'Empire eut une si vaste étenduë. Il est assez vraisemblable que ces semmes, dont quelques unes se fixerent dans la Lycie, où elles furent vaincuës par Bellerophon, & ensuite par les Grecs, lassées enfin d'être toûjours en guerre, & voyant leur décadence & leur ruine prochaine, composerent enfin avec leurs ennemis; qu'elles les reçûrent dans les Villes qu'elles avoient bâties, conservant d'une part le domaine dont elles étoient déja en possession, soit des champs qu'elles cultivoient, soit des enfans qu'elles élevoient; & que d'autre part elles firent aussi honneur aux hommes, en faisant un mêlange des coûtumes de ceux-ci avec les leurs, & leur laissant le soin des affaires, de maniere qu'ils n'en eussent que l'honneur, & elles tout le solide.

Le soin des affaires étant ainsi entre les mains des hommes, comme par voye de procuration, ment des Lyciens. chez les Lyciens, ils formerent de divers petits peuples de leur voisinage, & dont chacun étoir maître chez foi, un corps de République, qui fe de loco cit. gouvernoit par des coûtumes, & non par des Loix écrites, ainsi que le témoigne Heraclide le Pontique. Ils avoient, dit Strabon, vingt-trois Vil- Strabo, Libles : chacune avoit ses Magistrats, & sa police en particulier; mais quand il s'agissoit de l'interêt commun du païs, de faire la guerre ou la paix, de contracter des alliances, &c. ils tenoient une Assemblée generale dans une des Villes les plus commodes pour cet effet: chaque Ville particuliere y envoyoit ses Députés avec droit de suffrage, & tour s'y passoir avec la derniere équité: ils reconnoissoient dans ces Assemblées un Chef general, qu'ils nommoient Lyciarque, & choisis-Mmm iij

Gouvernsment des

14. p. 457:

soient d'autres Magistrats subordonnés; ce qu'ils faisoient avec une telle proportion, & un tel égard au bien commun, qu'il n'y avoit point de Ville, qui n'eut part aux charges & aux honneurs.

Leur République fut toûjours florissante jusqu'au temps des Romains, qui s'étant rendus maîtres de l'Asie, ne laisserent aux Lyciens que ce qui ne pouvoit pas préjudicier à leur souverain domaine; mais du reste ils les traiterent favorablement, leur permettant de se gouverner selon les Loix & les Coûtumes qu'ils avoient reçûës de leurs Ancêtres, avec la subordination qu'exigeoit le droit suprême de leur vainqueur. Ce sut-là même une récompense de la mode-

Ce fut-là même une récompense de la moderation de ces peuples, qui ayant compris, ainsi que les Spartiates, qu'un Empire fondé sur une juste mediocrité, étoit plus durable, que celui qui se laisse ensier par l'avidité des richesses, lesquelles donnent lieu à l'ambition, & à la jalousse des Nations voisines, s'étoient contentés de leur pauvreté, quoiqu'ils eussent été maîtres de la Mer jusqu'en Italie, par les avantages qu'ils avoient remportés sur leurs ennemis. Ils avoient vû depuis, sans s'émouvoir, les Crétois, les Ciliciens, les Pamphiliens, les Pissidiens, & les Cariens, infester la Mediterranée par leurs pirateries, sans vouloir prendre part à leur commerce, & à leurs injustices; ce sut-là en esset la cause pour laquelle les Romains les traiterent beaucoup mieux que

tous les autres, qui s'étoient attirés leur indignation.

On voit par-là, combien Heraclide de Pont a eu tort de dire qu'ils vivoient de vol & de brigandage; ils avoient au contraire le vol si fort en horreur, selon ce qu'en assure Nicolas de Damas, que si parmi eux, une personne libre étoit convaincue de ce crime, elle en étoit punie par l'esclavage, pour marquer par cette severité, que ce vice est un de ceux qui deshonorent le plus l'homme, & qu'il ne convient proprement qu'à la plus vile canaille, tels que sont les esclaves.

Heraciid.

Nicol. Damafe. loc. sits.

Les Lyciens avoient sans doute beaucoup policé leurs mœurs, & perfectionné leur Gouvernement, jusqu'au temps des Romains, par le voisinage & la communication des peuples de la Gréce; mais les changemens qu'ils y avoient apportés, n'avoient point alteré le fonds même, & l'essence de leur République; qui a toûjours subsisté la même jusqu'au temps du bas Empire.

Quelle que soit l'origine des Iroquois & des Gouverne-Hurons, ils ont conservé cette même forme de ment des Iroquois & Gouvernement dans sa premiere simplicité. Car, des Hurons, outre cette Ginécocratie, qui est absolument la même que celle des Lyciens, & où le soin des affaires n'est entre les mains des hommes, que comme par voye de procuration, tous les Villages se gouvernent de la même maniere par euxmêmes 2, & comme s'ils étoient indépendans les

uns des autres. On voit dans chacun la même distribution des familles, les mêmes Loix de police, le même ordre; en sorte que qui en voit un, les voit tous. Mais quand il s'agit des affaires, qui interessent le Corps de la Nation, ils se réünissent dans un Conseil general, où se rendent les Députés de chaque Village; ce qui se fait avec tant d'égalité, de zele pour le bien commun, qu'il en résulte un concert, & une union admirable, qui fait le salut de la Nation, & que, par cette raison, rien n'est capable de rompre.

Des Familles ou Tribus.

Ce n'est-là qu'une idée generale de leur Gouvernement. Pour venir maintenant à un détail plus particulier, chaque Village est distingué en trois familles, ainsi que je l'ai dit; sçavoir, la famille du Loup, celle de l'Ours, & celle de la Tortuë. Chaque famille a son Chef, ses Agoïanders, ses Anciens, ses Guerriers. Tous réunis ensemble, composent le Corps du Village, & forment l'Etat de leur République.

Ces familles sont ce qu'étoient autresois les Tribus, & nous nous servirons quelquesois de ce nom pour les signifier. L'origine des Tribus est très-ancienne, & le terme dans sa signification marque le nombre des divisions, qui étoient, dans les premiers temps, chez la plus grande partie des peuples; soit qu'on voulut distinguer par-là trois branches disserentes d'une même sou-

che,

che, ce qu'on pourroit rapporter aux trois enfans de Noé, dont la Posterité se mêla, & se confondit eu plusieurs endroits; soit que ce fussent en effectrois Peuples differens, qui se fussent réünis, comme dans la fondation de Rome, les Ascon Pe-Rhamnesiens, les Tatiens, les Luceriens, dont dian. in Orat. les Chefs étoient Romulus, Tatius, & Lucumon. rem.

Cette division étoit anciennement dans l'Isle de Créte, & en general dans toute l'Isle, que strabo, Lib. Minos distribua en trois parties, & en particulier chez les Doriens, chez qui on voyoit ce même partage, ce qui donna lieu de les appeller mizaines, c'est-à-dire, partagés en trois.

Elle étoit aussi dans l'Asse Mineure chez les Solymes, chez les Amazones, & chez les Ly-

ciens.

Chez les Solymes, cette distinction des Tri-Homer. Hiad. bus fonda dans la suite la fable de la chimere, qu'Homere nous dépeint comme un composé monstrueux de trois animaux disferens, dont la tête jusqu'aux épaules, étoit d'un Lyon, le milieu du corps d'une Chévre sauvage, & la queuë d'un Dragon: ou qui même, selon Hesiode, Theog. v. sur un assemblage aussi informe, avoit une tête, 311. de chacun de ces animaux.

Je n'ignore pas que l'explication commune qu'on donne à cette fable après Nymphodore, est que les Anciens entendoient par-là une montagne de la Lycie, au sommet de laquelle il y avoit un Volcan, qui ne s'y voit plus, & quan-

Tome I.

tité de bêtes feroces, telles que sont les Lyons ; vers le milieu, d'agréables pâturages où paissoient plusieurs troupeaux de Chévres, & au pied grand nombre de serpens, & d'insectes vénimeux.

Homer.Hiad.

D'autres l'expliquent de trois Nations que vainquit Bellorophon, à sçavoir, les Solymes, qui sont comparés aux Lyons à cause de leur courage; les Amazones semblables aux Chévres sauvages, à cause de leur légereté à courir en chassant sur les montagnes; & les Lyciens, représentés par les Dragons, à cause des embûches qu'ils lui dresserent.

Plutarcho de Virtutib. Mulier.

Plutarque donne une autre explication, & dit: que Bellorophon vainquit un célebre Pirate nommé Chimare, qui infestoit les côtes de Lycie, &: qui avoit sur son vaisseau pour devise, un Lyonà la prouë, une Chévre sur les flancs, & un Dragon à la pouppe.

Geogr. Sacr.

Mais l'explication la plus naturelle, est celle: Lib. 1. cap. 6. que donne M. Bochard au Livre premier de sa Geographie Sacrée, où il dit que c'étoient trois Chefs des Solymes, nommes Arsalus, Arios, & Trosibis :: c'est-à-dire (comme il prétend l'expliquer, en rapportant ces noms à des racines Phéniciennes, fur lesquelles il ne compte pourtant, pas trop, à cause que les Auteurs varient sur ces noms, & sur la maniere de les écrire) Arsalus le Chevreüil, Arios le Lyon, & Trosibis le Serpent, ou la tête. de Serpent.

Quand les Tribus des Solymes eussent été distinguées par les noms de ces animaux, & que leurs Chefs eussent porté chacun le nom de sa Tribu, il n'y auroit en cela rien d'extraordinaire, & qui ne se justifie aujourd'hui par l'exemple des noms sauvages, & de la distinction des trois sa-milles Iroquoises & Huronnes, du Loup, de l'Ours, & de la Tortuë, par les noms desquelles les Chess sont aussi désignés comme les samilles même, ainsi que je l'expliquerai encore plus au long. Les Sauvages, qui habitent vers la source du fleuve Saint-Laurent, & vers le Missisppi, qu'on comprend en Canada sous le nom des Nations d'en haut, sont tous distingués par Tribus, & chaque Tribu porte le nom de quelque ani-mal; & c'est sans doute pour la même raison, que la plûpart des noms des premiers peuples Assatiques & d'Egypte, sont aussi des noms d'animaux, qui étoient chez eux les Symboles de la Divinité.

Ce sont ces mêmes Chefs, Arios, Arfalus, & Plutarch de Trossibis, dont Plutarque écrit, que les Solymes describinent des Dieux, après que Saturne les eut fait mourir. Homere dit, que les Lyciens ennemis des Solymes, chargeoient ces Dieux d'imprécations, ce qui ne signifie autre chose, sinon que par les noms de ces Chefs, étoient représentés les Solymes & leur païs, que ceux des Lyciens, qui étoient en guerre avec eux, (car alors tous les peuples de Lycie n'étoient pas unis en un

Nnnii

corps de Nation) détestoient par mille malédictions, selon l'usage qu'ont encore les Sauvages de dire mille choses outrageantes de leurs ennemis, dans leurs chansons guerrieres, en nommant seulement les Chefs, par qui ils entendent, & la Terre, & le Corps de la Nation, à qui ils veulent faire la guerre.

Apoll. Rhod. Lib. 2. v. 998.

Apollonius de Rhodes assure que les Amazones n'habitoient pas dans une même Ville, mais qu'elles étoient séparées par Tribus, & distinguées en trois; sçavoir, les Themiscyréenes, les Chadesiennes, & les Lycastiennes.

Strabo , Lib. 14. p. 457.

Strabon écrit aussi, que les Lyciens étoient distingués en trois parties. Mais il dit que cette distinction étoit selon le rang des Villes, qu'il distribuë en trois ordres, dont les plus grandes avoient droit de trois suffrages dans leurs Assemblées, les moyennes de deux, & les plus petites d'un seul.

Diod. Sic. Lib. 3. p. 132. Strabo, Lib. x1. p. 348.

Les Amazones avoient bâti plusieurs Villes, comme Ephese, Cumes, Myrrhine, &c. Il est probable que dans toutes ces Villes, elles étoient distinguées par Tribus; en sorte que dans chacune il y en avoit également de toutes les trois, & les Lycastiennes, ainsi que je l'ai déja dit, se rapportent entierement à la famille du Loup des Hurons, & des Iroquois.

Apollonius de Rhodes, & Strabon, peuvent bien avoir confondu ce que l'éloignement des temps pouvoit avoir changé, ou que la distance des lieux ne leur laissoit pas connoître à fonds.

Dans la suite des années, le nom de Tribu a été employé indisseremment pour signifier toutes les branches d'une même famille, en quelque nombre qu'elles sussent comme on s'en est servi aussi pour marquer dans les Villes, non plus, la division des Peuples, mais les disserens quartiers de ces mêmes Villes, dont le monde s'étoit conssiderablement multipliés.

Pour les Iroquois, comme ils ont toûjours été en petit nombre, & que la nécessité de se transporter ailleurs, quand leurs terres sont usées, les a obligés de se s'affamer par la multitude dans un seul, ils ont conservé leur division ancienne; & il n'y a que la famille de la Tortuë, qui s'est sous-divisée en grande & petite.

Chaque Tribu a son Chef, qui est parmi eux Des Chesse ce qu'étoient les Rois, ou les Archagetes des deux samilles des Heraclides à Sparte, ou bien les Chefs des trois Peuples, Romulus, Tatius, & Lucumon à Rome. Les noms qu'on donne à ces Chefs, marquent leur preéminence sur la Tribu, à la tête de laquelle ils sont. Car, outre les noms qu'ils portent comme les autres particuliers, ils en ont encore d'autres, qui sont des noms de dignité, & de Jurisdiction.

Le premier de ces noms est celui de Roiander Gôa, c'est-à-dire, le Noble par excellence de Nnn iii

Gaiander, terme usité pour marquer la Noblesse. Le second est celui des Tribus même qu'ils représentent, & qui sont comme rassemblées dans leur personne. C'est dans ce sens qu'ils disent l'Hogouaho, l'Hoskereouak, l'Hannoouara, c'est-à-dire, le Loup; l'Ours, la Tortuë, a dit, a fait, & le reste. Par cette maniere de parler, ils signissent également & fans équivoque, les Chefs, les Tri-bus, & les terres qui en dépendent. Ces noms nous paroîtront sans doute ridicules; mais si l'on considere que dans l'Antiquité, les noms des Peuples étoient, ainsi que nous l'avons dit, les noms de la Divinité, & que ces noms étoient des noms des animaux qui en étoient le symbole, cela fera sans doute une autre impression. Chez les Mendesiens, par exemple, où Pan étoit représenté sous la figure d'un Bouc, dire Mendes a dit, c'étoit dire la même chose, que Pan a dit, Dieu a dit; & il me semble que rien n'est plus capable de nous donner idée de la Royauté, ou de l'autorité des Chefs des Peuples, que l'idée & les expressions même dont les Peuples se servoient, parlant de leurs Chefs, comme s'ils parloient de la Divinité en son nom. Le troisséme nom est celui de Roksten Gôa, qui signifie le Vieillard, ou l'Ancien par excellence. Ce nom ne convient pas toûjours à l'âge de celui qui est en place, car ce n'est souvent qu'un enfant; mais il convient au caractere dont il est revêtu, auquel ils veulent concilier du respect & de la vénération par un nom, qui marque la maturité,. la sagesse, & toutes les autres qualités que doivent avoir ceux, qui par leur rang & par leur preéminence, sont comme les Peres, ou les Pasteurs des Peuples, ainsi qu'Homere les appelle. Enfin ils prennent aussi le nom propre de la Terre quenter, même : c'est ainsi que parmi les Onnontagués, Sagosendagéte, & parmi les Tsonnontouans, Tsonnonkeritaoui & Te-Ionninnokaraouen, sont des noms affectés au païs, & à quelques-uns des Chefs, particulierement à celui qui est le maître du Village.

Car, quoique les Chefs paroissent avoir une autorité égale, qu'ils soient tous d'une attention extrême à ne pas paroître vouloir attirer à soi lesaffaires, & se rendre despotiques; il y a toûjours néanmoins quelque preéminence des uns fur les autres; & c'est, autant que j'en puis juger, ou celui dont la Cabane a fondé le Village, ou bien celui dont la Tribu est la plus nombreuse, ou bien encore celui, qui est le plus consideré par sa capacité. L'avouë pourtant que c'est ce que je ne puis pas bien décider.

La dignité de Chef est perpéruelle & hereditaire dans sa Cabane, passant toûjours aux enfans de ses tantes, de ses sœurs, ou de ses niéces du côté maternel. Dès que l'arbre est tombé, il faut, disent-ils, le relever. La Matrone, qui a la principale autorité, après en avoir conferé avec ceux de sa Cabane, en confere de nouveau avec ceux

de sa Tribu, à qui elle fait agréer celui qu'elle a choisi pour succéder, ce qui lui est assez libre. Elle n'a pas toûjours égard au droit d'aînesse, & d'ordinaire, elle prend celui qui paroît le plus propre à foûtenir ce rang par ses bonnes qualités. Le choix en étant déterminé, la proposition s'en fait dans le Village par des colliers de porcelaine. On y produit celui qui est élû, qu'on ne fait simplement que montrer, & il est sur le champ proclamé & reconnu. On le proclame de la même maniere, & on le produit dans les autres Villages de la Nation Iroquoise. ges de la Nation Troquoise, & chez toutes les autres Nations alliées; & cette action est toûjours accompagnée de fêtes & de solemnités. C'est à peu près la même chose chez les autres Nations, quant à la maniere de faire reconnoître un Chef. L'arbre étant ainsi redressé, si celui qui est élû

est encore jeune, & incapable de gerer les affaires par lui-même, on ajoûte à l'arbre des racines pour le soûtenir, & pour l'empêcher de tomber: c'est-à-dire, qu'on lui donne, ce que les Spartiates appelloient ΠΡΟΔΙΚΟΣ, un Tuteur, ou un Regent, comme on fait encore aujourd'hui dans les Etats Monarchiques pendant les minorités. Ce Tuteur est reconnu, & proclamé par-tout, en même temps que son pupille, & il est chargé personnellement, au nom de ce pupille, de tout ce que celui-ci devroit saire pour le bien public, si son âge l'en rendoit capable.

L'autorité des Chefs s'étend proprement sur ceux

Plutarch. in Lycurgo.

ceux de leur Tribu, qu'ils considerent comme leurs enfans; ils les nomment communément leurs neveux, & il est rare qu'ils se servent de termes, qui répondent à celui de sujets. Quoiqu'ils ayent une autorité réelle, dont quelquesuns sçavent bien se servir, ils affectent néanmoins de donner tellement à la liberté, qu'on diroit à les voir qu'ils sont tous égaux. Tandis que les petits Chefs des Etats Monarchiques se font porter sur les épaules de leurs sujets, & se font rendre beaucoup de devoirs; ceux-ci n'ont aucune marque distinctive, ni Couronne, ni Sceptre, ni Gardes, ni haches Consulaires, qui puissent les faire discerner du commun peuple. Leur pouvoir ne paroît avoir rien d'absolu, & il ne semble pas qu'ils ayent aucune voye de coaction pour se faire obéir en cas de résistance. On leur obéit cependant, & ils commandent avec autorité; leur Commandement à force de prieres, & l'obéissance qu'on leur rend, paroît entierement libre. Cette liberté sert à retenir les Chefs, elle les engage à ne commander rien, qui puisse faire de la peine, & être suivi d'un refus; elle sert aussi à engager les inferieurs à exécuter de bonne grace les ordres qu'on leur donne, en forte qu'ils, puissent se persuader à eux-mêmes, qu'ils obéissent moins parce qu'on leur commande, que parce qu'ils veulent bien faire ce qui leur est commandé. Le bon ordre se soûtient

par ce moyen; & dans l'exécution des choses, se trouvent réellement la correspondance des Chess & des Membres, & une subordination, telle qu'on pourroit la désirer dans l'Etat le mieux

reglé.

Bien que les Chefs n'ayent aucune marque de distinction & de superiorité, qu'on ne puisse pas les distinguer de la soule par les honneurs qu'on devroit leur rendre, à l'exception de quelques cas particuliers, on ne laisse pas d'avoir pour eux un certain respect; mais, c'est sur-tout dans lesaffaires publiques que leur dignité se soûtient. Les Conseils s'affemblent par leurs ordres; ils se tiennent dans leurs Cabanes, à moins qu'il n'y ait une Cabane publique, destinée uniquement pour les Conseils, & qui est comme une Maison de Ville; les affaires se traitent en leur nom; ils président à toutes sortes d'Assemblées; ils ont une part considerable dans les festins, & dans les distributions generales; on leur fait souvent des présens; enfin ils ont certaines autres prérogatives, qui suivent la preéminence de leur Etat, comme aussi ils ont certains devoirs onereux, qui servent à contre-balancer les foibles avantages qu'ils peuvent avoir d'ailleurs.

Des AgoTanders.

De peur que les Chefs n'usurpassent une autorité trop grande, & ne se rendissent trop absolus,
on les a comme bridés, en leur donnant des
Adjoints, sui partagent avec eux la Souveraineté

de la Terre, & se nomment Agoianders comme eux. Ces Agoïanders sont à peu près, ce qu'étoient dans leur origine les Ephores à Lacédemone, & les Cosmes dans l'Isle de Créte; je dis dans leur origine, & avant que ceux-ci eussent usurpé une autorité, qui anéantit celle des Rois. Les Agoïanders sont subordonnés au Chef qui est à leur tête, & nommé Roïander Gôa pour marquer sa preéminence. Dans chaque Tribu, chaque famille particuliere & distincte en a un, qui représente pour elle; les femmes les choisissent, & le sont quelquesois elles-mêmes. Leur employ est de veiller plus immédiatement aux interêts de la Nation; d'avoir l'œil au Fisk ou Thrésor public; de pourvoir à sa conservation, & de présider à l'usage qu'on doit faire de ce qui y est contenu. On les fait reconnoître dans les Conseils, quand on les a choisis; mais on ne les produit pas chez les Nations alliées, ainsi qu'on a coûtume de le pratiquer pour les Chefs.

Après les Agoïanders, vient le Sénat, composé des Vieillards, ou des Anciens, nommés dans leur Langue Agokstenha: le nombre de ces Sénateurs n'est point déterminé: chacun a droit d'entrer au Conseil pour y donner son suffrage; lorsqu'il a atteint cet âge de maturité, auquel on attribuë la prudence & la science des affaires, comme une prérogative, & chacun, comme par-tout ailleurs, sçait s'y faire estimer, selon

Le Sénat.

# 476 MOEURS DES SAUVAGES qu'il a plus ou moins d'habileté.

Les Guerriers. Le quatriéme & le dernier Corps, est celui des Agoskenrhagete, ou des Guerriers, composé des jeunes gens en état de porter les armes. Les Chefs des Tribus sont ordinairement à leur tête, quand ils ont fait leurs épreuves d'exercices militaires, & qu'ils sont capables de les commander. Mais, outre cela, ils reconnoissent encore pour Chefs de guerre, ceux qui s'y sont rendus recommandables, & qui ont pardevers eux des preuves de valeur, de conduite, & de service.

Affocia-

On m'a assuré qu'il y avoit entre-eux plusieurs autres sortes d'Associations particulieres, comme des Especes de Confraternité; mais n'en étant pas assez instruit, je ne sçaurois dire, si ce sont des liaisons de pure amitié, ou dépendantes du

Gouvernement, & de la Religion.

Dans tous les Etats on a été obligé de multiplier les Charges, quelque forme qu'ait eu le Gouvernement, à mesure que le peuple se multiplioit, & devenoit plus difficile à gouverner parle grand nombre. C'étoit alors une nécessité de partager l'autorité avec la subordination requise, entre differentes mains, pour contenir les sujets dans le devoir. Les Iroquois ayant toûjours été peu nombreux, n'ont pas eu besoin de cette multitude de Magistrats subalternes, qui ne doivent leur origine qu'au besoin indispensable qu'on en a eu ailleurs. Leurs Chefs, & leur Sénat, leur ont toûjours suffi, comme ils ont suffi à tous les peuples dans leurs premiers commencemens. Ils peuvent tous avoir part au Gouvernement sans s'embarrasser; aucun n'est exclus du Sénat, dès que son âge lui donne entrée au Conseil; & ils sont par-là à l'abri des inconvéniens, qui naissent de l'ambition & des brigues, pour entrer dans des Charges, dont le Peuple est souvent la victime.

Des Con-

Les femmes sont toûjours les premieres qui déliberent, ou qui doivent déliberer, selon leurs principes, sur les affaires particulieres, ou communes. Elles tiennent leur Conseil à part, & est consequence de leur détermination, elles donnent avis aux Chefs des matieres qui sont sur le tapis, asin qu'ils en déliberent à leur tour. Les Chefs, sur ces avis, sont assembler les Anciens de leur Tribu; & si la chose dont on doit traiter, interesse le bien commun, tous se réunissent dans le Conseil general de la Nation.

Les Guerriers ont aussi leur Conseil à part pour les matieres qui sont de leur compétence: mais tous les Conseils particuliers sont subordonnés à celui des Anciens, qui est comme le Conseil superieur.

Ce Conseil a des séances qui sont secretes, & d'autres qui sont publiques. Les premieres se tiennent pour déliberer sur leurs différens interêts,

O o o iii

de quelque nature qu'ils puissent être; & les secondes, pour déclarer publiquement ce qui a été résolu, ou pour toutes les autres affaires de la Nation, qui demandent quelque solemnité, comme recevoir des Ambassadeurs, leur répondre, chanter la guerre, pleurer les morts, faire sestin, &c.

On avertit en particulier pour le Conseil secret, ceux qui doivent s'y rendre; le seu de Conseil est toûjours allumé, ou dans la Cabane publique, ou dans celles des Chefs, qui pour cette raison sont ordinairement de cinq, ou même de sept seux, c'est-à-dire, de quatre ou de six longueurs plus grandes, que celles qui n'ont qu'un feu.

Quoiqu'il n'y ait point de temps reglé pour la tenuë de ces Conseils, on s'y rend plus communément à l'entrée de la nuit. Ce Sénat n'a certainement rien de la Majesté auguste, qu'avoit la République Romaine immédiatement avant les Cesars; mais je crois bien qu'il ne cede en rien à celui de Rome même, au temps qu'elle alloit retirer de la charuë les Serrans & les Cincinnats, pour les faire Consuls & Distateurs. C'est une troupe de crasseux assis sur leur derriere, accroupis comme des singes, & ayant leurs genoux auprès de leurs oreilles, ou bien couchés disseremment le dos, ou le ventre en l'air, qui tous la pipe à la bouche, traitent des assaires d'Etat avec autant de sang froid & de gravité, que la

Jonte d'Espagne, ou le Conseil des Sages à Venise.

Il n'y a gueres que les Anciens qui affistent à ces Conseils, & qui y aient voix déliberative. Les Chefs & les Agoïanders auroient honte d'y ouvrir la bouche, s'ils ne joignoient à leur dignité le benefice de l'âge, & s'ils y affistent, c'est plûtôt pour écouter, & pour se former, que pour parler. Ceux même des Chefs, qui sont les plus accredités, & par leur capacité, & par leur âge, déferent tellement par respect à l'autorité du Sénat, qu'ils ne sont qu'exposer par eux mêmes, ou par des gens qui sont à eux, le sujet qui doit être mis en déliberation: après quoi ils concluent toûjours, en disant, pensez-y vous au-ce tres Anciens, vous êtes les maîtres: ordonnez.

La maniere de déliberer se fait avec beaucoup d'attrempance & de maturité. Chacun des opinans reprend d'abord la proposition en peu de mots, & étale toutes les raisons qui ont été alléguées pour & contre, par ceux qui ont opiné les premiers; il dit ensuite son sentiment particulier, & finit par ces paroles : » Voilà ma pensée tou- « chant le sujet de nôtre Conseil. « A quoi ceux de l'Assemblée répondent hoo, ou bien etho: c'estadire, voilà qui est bien. N'importe qu'il ait bien, ou mal dit.

Après leur déliberation, sur quelque chose que ce soit, il n'y a presque point de raison du pour & du contre, qu'ils n'ayent vûë & pesée ::

& quand ils veulent rendre compte de leur décision, ils la rendent si plausible, qu'il est dissi-cile de ne pas donner dans leur sens. En general, on peut dire qu'ils sont plus patiens que nous pour examiner tous les tenans & tous les aboutispour examiner tous les tenans & tous les aboutif-fans d'une affaire: ils s'écoutent avec plus de tranquillité, quand ils parlent les uns les autres: ils ont plus de déference & de politesse à l'égard de ceux qui ont avancé des sentimens opposés aux leurs, ne sçachant ce que c'est que couper la parole à celui qui parle, encore moins disputer avec chaleur: ils ont plus de sang froid, moins de passion, du moins apparente, & se portent tous avec plus de zele pour le bien public: aussi est-ce par une politique des plus raffinées qu'ils ont pris le dessus sur les autres Nations; qu'ils ont surmonté les plus be liqueuses, après les avoir divisées; qu'ils se sont rendus formidables aux plus éloignées, & qu'ils se maintiennent aujour-d'hui dans une Neutralité tranquille entre les François & les Anglois, dont ils sçavent se faire craindre, & se faire rechercher. Ce que je dis de leur zele pour le bien public,

Ce que je dis de leur zele pour le bien public, n'est cependant pas si universel, que plusieurs ne pensent à leurs interêts particuliers, & que les Chess principalement, ne fassent jouer plusieurs ressorts secrets pour venir à bout de leurs intrigues. Il y en a tel, dont l'adresse joue si bien à coup sûr, qu'il fait déliberer le Conseil plusieurs jours de suire, sur une matiere dont la détermi-

nation est arrêtée entre lui & les principales têtes, avant d'avoir été mise sur le tapis. Cependant comme les Chefs s'entre-regardent, & qu'aucun ne veut paroître se donner une superiorité, qui puisse piquer la jalousie, ils se ménagent dans les Conseils plus que les autres; & quoiqu'ils en soient l'ame, leur politique les oblige à y parler peu, & à écouter plûtôt le sentiment d'autrui, qu'à y dire le leur; mais chacun a un homme à sa main, qui est comme une espece de Brulot, & qui étant sans consequence pour sa personne, hazarde en pleine liberté tout ce qu'il juge à pro-pos, selon qu'il l'a concerté avec le Chef même pour qui il agit, avant que d'entrer dans le Con-Teil.

Ce sont communément les Orateurs qui sont Des Orace personnage; les Chefs sçavent se prévaloir teurs. avec avantage de leur esprit, & de la facilité qu'ils ont à parler, & à dire tout ce qu'ils veulent.

Mais c'est principalement dans les Conseils publics, & dans les actions solemnelles, que les Orateurs paroissent avec éclat. Eux seuls y parlent : leur employ consistant proprement à énoncer toutes les affaires qui ont été agitées dans les Conseils secrets, à déclarer le résultat de toutes les déliberations, & à porter la parole avec autorité au nom de tout le Village, ou de toute la Nation.

Tome I.

Ce caractere n'est pas aisé à soûtenir. Il demande une grande capacité, la science des Conseils, une connoissance entiere de tous les usages de leurs Ancêtres, de l'esprit, de l'expérience, & de l'éloquence. On n'examine point, dans le choix qu'on en fait, s'ils sont d'une Cabane considerable; on ne fait attention qu'à leur mérite personnel, & à leurs talens. Il est rare de trouver des Sujets qui remplissent ce poste dignement; à peine s'en trouve-t-il un ou deux dans un Village, qui l'occupent d'une maniere passable; souvent ils sont obligés de recourir à ceux des autres Villages, & ils ne négligent rien pour attirer ceux des Etrangers, qui sont capables de bien exercer cet employ, & qui s'y sont sait quelque réputation.

Les discours de ces Orateurs ne consistent pointent de longues harangues, composées sur le modeie de celles de Demosthene, ou de Ciceron eles Iroquois, comme les Lacedemoniens, veulent un discours vis & concis; leur style est cependant siguré, & tout metaphorique: il est varié se on le disserent caractère des affaires: en certaines occasions, il s'éloigne du langage ordinaire, & ressemble à nôtre style du Palais: en d'autres, il est soûtenu d'une action plus vive, que celle de nos Acteurs sur le Theatre: ils ont en cela quelque chose de fort mimique; ils parlent autant du geste que de la voix, & ils représentent les choses si naturellement, qu'elles sem-

blent se passer sous les yeux des Auditeurs.

L'Orateur a autour de lui une ou deux personnes pour lui rappeller ce qu'il doit dire, pour lui raffraîchir la memoire sur ce qui a été conclu, & pour veiller à ce qu'il dise les choses de suite & par ordre; ce qui se fait néanmoins avec décence, & sans qu'on l'interrompe.

Mais, lui-même durant son discours, il a soin de demander de temps en temps à l'Assemblée, s'il a bien énoncé les choses de la maniere dont on doit les entendre, & qu'elles ont été arrêtées; & quelques-uns du Conseil lui répondent par un etho d'approbation. Il profite aussi de quelques pauses pour consulter ses Assesseurs. Après son rapport suit le nio-hen, qui est le cri general de consentement. Il se pratique de cette sorte. Un des Anciens crie nio hen? Tous les autres répondent nio. Cela se fait ainsi trois sois au nom de chaque Tribu. C'est-là une espece de formule pour demander à tout le monde s'il est content: mais elle n'est proprement que pour la forme; car tout le monde répond qu'oui. Elle semble pourtant instituée, de maniere qu'elle puisse donner lieu à ceux qui jugeroient à propos de faire quelque acte de représentation ou de protestation.

Les femmes ont leurs Orateurs, qui parlent pour elles dans les Conseils publics. Quelquesois aussi elles choisissent un Orateur parmi les hommes, qui parle comme s'il étoit une semme, & qui en soûtient le personnage : mais cela ne se

fait gueres que dans les Ambassades, ou dans les Assemblées des Nations.

Lorsque les Orateurs ont de l'esprit & du sçavoir faire, ils acquierent beaucoup de crédit & d'autorité. Le célebre Garakontié, qui a si bien servi la Religion, & la Colonie Françoise; n'étoit qu'un Orateur à Onnontagué : & cet homme étoit si respecté des siens, qu'il manioit les cinq Nations Iroquoises à son gré. Nous lisons des Ly-ciens qu'ils avoient parmi eux de semblables Ora-teurs, lesquels étoient pareillement fort accredi-tés, lorsqu'ils avoient assez de mérite pour se faire valoir. Du temps de la guerre des Triumvirs, ce Plutarch in fut un de ces Orateurs, nommé Naucratés, qui empêcha les Lyciens d'entrer dans l'alliance de Brutus, & de Cassius, qui les obligea à défendre l'entrée de leur païs, par la force des armes, aux troupes de ces deux célebres meurtriers de Cesar; & qui par-là sut cause de la ruine des Xanthiens, dont nous avons déja parlé.

Des Affaires.

Les hommes étant par-tout les mêmes, & naisfant avec les mêmes qualités bonnes ou mauvai-fes, les affaires qui se traitent dans le Conseil des Sauvages, sont aussi à peu près de même nature, que celles qui occupent en Europe nôtre Jurisprudence & nôtre politique. Il y en a de purement civiles & de police, de criminelles, & d'autres qui sont proprement des affaires d'Etat: comme faire la guerre, ou la paix, envoyer des Ambassadeurs, ou en recevoir, contracter de nouvelles alliances, ou affermir les anciennes.

Par bonheur pour eux, ils ne-connoissent ni Affaires Code, ni Digeste, ni Avocats, ni Procureurs, Civiles. ni Sergens: si, avec cela, ils n'avoient point leurs Jongleurs, qui sont de très-mauvais Medeeins, ne seroient-ils pas les gens du monde les plus heureux? S'ils ont des procès, ils n'en mangent pas le fonds en chicannes; ayant peu à ga-gner ou à perdre, ils ont peu d'intérêt à plaider; ils n'ont aussi personne, qui trouve son profit à immortaliser leurs querelles par des longueurs affectées; leurs petits démêlés sont bien-tôt vuidés par arbitrage. Mais il faut leur rendre cette justice; leurs demêlés sont rares; quand ils arrivent, ils finissent en peu de temps, ou par la rai-son, à laquelle ils se rendent des qu'on la leur fait connoître, ou par déference pour les personnes, qui s'entremêlent pour les raccommoder, ou même en cédant volontiers leurs droits, plûtôt que de s'obstiner à contre-temps, sur-tout quand ils ont affaire à des esprits, qui veulent l'emporter de hauteur.

Le respect humain qui les sait beaucoup agir, ne sert pas peu à entretenir leur union. Un chacun regardant les autres comme maîtres de leurs actions, & d'eux-mêmes, les laisse se conduire à leur guise, & ne pense qu'à soy. Je les ai souvent admirés sur ce point, & il faut convenir

P p p iij

## #86 MOEURS DESISAUVAGES

qu'ils évitent par ce moyen une infinité de querelles. Ils ont outre cela un sang froid admirable, & ne sçavent ce que c'est qu'éclatter en injures: je ne me souviens pas de les avoir vûs en
colere, particulierement les hommes, qui croiroient se dégrader s'ils laissoient paroître de l'émotion. Ils poussent la chose si loin, qu'un homme de sens rassis se laissera battre par un yvrogne, à toute outrance, sans se défendre le moins
du monde, sur-tout s'il est apperçû, & parce
qu'il croit indigne de lui de se fâcher, & encore plus indigne d'imputer à un autre une action, dont il ne le croit pas le maître, parce qu'il
n'est point à soy.

Ce n'est pas qu'il n'arrive parmi eux du desordre, que l'envie, la cupidité, la vengeance, & les autres passions ne les fassent mouvoir comme les autres hommes; mais cela est peu frequent; encore faut-il, quand ils ont quelque mauvais coup à faire, qu'ils s'enyvrent, ou fassent semblant de s'enyvrer pour executer leur dessein. Ils croyent avoir alors une excuse légitime, en disant, qu'ils n'avoient point d'esprit, qu'on doit s'en prendre moins à eux qu'à la bouteille, qui le leur a ôté, & cette excuse est assez commu-

nément reçûë.

Affaires Criminelles. La décission des Affaires Criminelles appartient immédiatement à ceux de la Cabane des coupables, par rapport aux coupables même, quand

quelqu'un d'une Cabane en a tué un autre de la même Cabane. Comme on suppose qu'ils ont droit de vie & de mort les uns sur les autres, le Village semble ne prendre nul interêt au desor-dre qui est arrivé. On présume que celui qui a été tué, l'a été légitimement: qu'il ne devoit être plus cher à personne qu'au meurrier: & par con-sequent que celui-ci ne s'est porté à cet excès que par des raisons fortes, qu'il n'est pas permis d'exa-miner à ceux qui lui sont étrangers. On lui porte même compassion d'avoir été dans la triste nécessité d'user de cette violence contre son propre sang; & s'il y a en cela quelque saure punissable, c'est au reste de la samille à voir s'ils s'accommodent de ce qui s'est passé, ou s'ils aiment mieux le dissimuler.

Les Juifs avoient sans doute une pareille Jurisprudence dans des cas semblables. Cela paroît par la parabole de cette femme de Thecué, dont Joab se servit pour obliger le Roy David à Lib. 2. Reg. rappeller son fils Absalon, qui étoit en exil depuis le meurtre qu'il avoit commis dans la personne de son frere Amnon. Cette semme suppose qu'elle avoit deux enfans, qui ayant pris querelle, s'étoient battus, de sorte que l'un avoit été tué, & qu'il ne lui restoit plus dans sa viduité 🤊 que cet autre malheureux enfant, lequel étoit le meurtrier de son frere; elle se plaint qu'on ne vouloit pas même lui laisser cette triste consolation; & que les parens jettant des yeux de con-

voitise sur un héritage qui devoit leur revenir. la persecutoient afin qu'elle leur livrât ce fils criminel, qui lui restoit, pour le faire mourir, selon le droit qu'ils avoient d'en faire justice; ce qui l'obligeoit de recourir à l'autorité superieure du Pere commun, représenté dans le Prince, pour empêcher l'effet d'un Arrêt, lequel l'auroit plongée dans la derniere affliction, & dans une extrême pauvreté.

Dans leurs familles, quoiqu'ils s'entre-aiment beaucoup, & qu'ils ne se soûtiennent que par le grand nombre, néanmoins, si quelqu'un d'entr'eux les deshonore, & les rend odieux dans le Village par des actions indignes, ils ne tardent pas à s'en défaire pour se mettre à couvert de la

haine publique.

Ce droit de vie & de mort, que ceux d'une Cabane semblent avoir les uns sur les autres, est encore plus sensible dans la coûtume qu'ils avoient, il n'y a pas long-temps, & qu'ils n'ont pas encore entierement perduë, de tuer leurs vieillards, lorsque l'âge les rendoit tout-à-fait inutiles. C'étoit une Loy generale chez certains Peuples Bar-Cois, Lib. 3. Sext. Emp. de bares de l'antiquité, comme les Cyaniens, les Tybareniens, les Erules, les Massagetes, &c. de les faire mourir avant l'âge de soixante ou de foixante-dix ans, foit qu'ils ne voulussent point parmi eux conserver des mortes-payes, qui consumassent le peu qui restoit aux autres pour vivre : soit qu'ils se persuadassent rendre service à

Ælian. de Tybaren. Procop. de Erulis, Lib. 2. de bello Gothico. Stobæus de Mailag. Serm. 122.

par une mort prompte & courte, la tristesse & les ennuis d'un âge avancé, dont les infirmités peuvent être regardées comme une mort continuelle. Cela a été, dit-on, une Loy generale parmi quelques Peuples de l'Amerique, & une de nos dernieres Relations porte, qu'il y a une Nation, où il n'est pas même permis de laisser passer aux femmes l'âge de trente ans; ce qui paroîtra sans doute bien rigoureux à celles qui veulent encore être jeunes dans un âge bien plus avancé.

Quoique ce ne soit pas un usage si general & si universel parmi les Peuples Sauvages que nous connoissons, cela arrive néanmoins assez souvent

dans l'Amerique Septentrionale.

Il déplaît dans les familles, que ces Vieillards, qui n'ont plus d'esprit que pour la vie animale, aillent de Cabane en Cabane, sous le prétexte de rendre visite, y chercher à manger, comme s'ils n'en avoient point chez eux, ce qui souvent est très-vrai; car ils les laissent manquer de tout, & alors ils ne se font point un scrupule d'en délivrer le monde, sous le spécieux prétexte que ces Vieillards ne sont plus que souffrir, & être incommodes à eux-mêmes, & aux autres. On m'a assuré cependant que cela ne se pratiquoit que dans les Cabanes pauvres, & à l'égard des misserables qui n'ont point de protection.

Les Algonquins, & les autres Nations erran-

Les Algonquins, & les autres Nations erranstes, sont beaucoup plus sujettes à cette inhuma-Tome I. Qqq

nité, parce qu'étant presque toûjours en voyage, & plus souvent réduites à la faim, l'incommodité de ces Vieillards qu'il faut porter & nourrir, sans qu'ils puissent s'aider en rien, devient alors plus sensible. Ces pauvres malheureux sont souvent les premiers à dire à celui qui les porte, mon petit fils, je te donne bien de la peine, je ne suis plus bon à rien, casse-moi la tête. On ne les écoute pas toûjours; mais quelquesois aussi il arrive que le jeune homme épuisé de lassitude & de faim, répond froidement : tu as raison, mon grand-pere. Il décharge en même temps son paquet, prend sa hache, & casse la tête au bonhomme, qui sans doute est fâché interieurement d'être pris au mot.

L'affaire change bien de nature, si le meurtre a été commis à l'égard d'une personne d'une Cabane differente, d'une autre Tribu, d'un autre Village, & encore plus d'une Nation étrangere sear alors cette mort funeste interesse tout le Public; chacun prend fait & cause pour le défunt, & contribuë en quelque chose pour resaire l'esprit, (c'est leur expression) aux parens aigris par la perte qu'ils viennent de faire; tous s'interessent aussi pour sauver la vie au criminel, & pour mettre les parens de celui-ci à couvert de la vengeance des autres, qui ne manqueroit pas d'éclatter tôt ou tard, si on avoit manqué à faire la satisfaction prescrite, dans des cas semblables, par leurs

loix, & par leurs usages.

On fournit donc aussi-tôt jusqu'à soixante présens, qu'un des Chefs présente lui-même, faifant un discours à chaque présent qu'il offre. Une partie de la journée se passe à cette cerémonie. De ces soixante présens, les neuf premiers se mettent entre les mains des parens pour ôter de leur -cœur toute aigreur, & tout désir de vengeance. Les autres sont suspendus à une perche au-dessus de la tête du mort. Les neuf premiers présens sont les plus considerables, & quelquesois de mille grains de porcelaine chacun. Le Capitaine haussant la voix, & parlant au nom du coupa-ble, dit, tenant en main le premier présent: Voilà avec quoi je retire la hache de la playe, & je la fais tomber de la main de celui qui voudroit venger cette injure. Au second, il dit: Voilà avec quoi j'essuye le sang de la playe. Ces deux présens sont pour témoigner le regret qu'a le meurtrier de l'avoir tué, & qu'il seroit prêt de lui rendre la vie aux dépens de la sienne, si cela étoit en son pouvoir. Ensuite, comme si la Patrie elle-même, avoit reçû le coup mortel, qui a frappé le défunt, il ajoûte au troisiéme présent : Voilà pour remettre le païs en état. Au quatriéme: Voilà pour mettre une pierre au-des-sus de l'ouverture, & de la division de la terre, qui s'étoit faite par ce meurere : c'est-à-dire, qu'ils prétendent par ces deux présens réunir les cœurs, & les volontés qui avoient été divisées. Le cinquiéme présent se fait pour applanir les che-

mins, & pour en ôter les brossailles, afin qu'on puisse désormais aller & venir d'un lieu à un autre, en toute sureté, & sans craindre aucune embûche.

Les quatre autres s'adressent immédiatement aux parens pour les consoler, & essuyer leurs larmes. Voilà, dit-il, au sixième, de quoi donner à sumer du Tabac, lequel a la vertu de tranquilliser, à ceux qui prennent le principal interêt à cette mort. Au septième: Voilà pour leur remettre entierement l'esprit. Le huitième est pour donner une medecine à la mere du désunt, & pour la guérir de la maladie que lui cause la mort de son fils. Le neuvième ensin, est pour lui étendre une natte, sur laquelle elle puisse reposer doucement, pendant le temps de son deüil.

Les préfens qui sont étalés sur la perche, sont comme un surcroît de consolation, & représentent toutes les choses dont le mort se servoit pendant sa vie: L'un s'appelle sa robe, l'autre son arc, ses slêches, son carquois, son sac à petun, son canot, son aviron, & ainsi du reste.

Dès que les présens sont acceptés, les parens se regardent comme pleinement satisfaits. Mais s'il arrive, qu'avant le temps de la satisfaction, ils se vengent sur le meurtrier, ou sur quelqu'un de sa famille, toute la peine retombe de leur côté. Les premiers sont délivrés de leur obligation, & c'est à eux qu'on est en devoir de satisfaire par autant de présens, qu'ils en auroient sait eux-mêmes.

Le Pere de Brebeuf, de qui j'ai recucilli tout Relation de ce que je viens de rapporter, qu'il avoit vû pratique quer lui-même pendant son séjour chez les Hu-1-Part. ch. 2. rons, affure que les Loix étoient autrefois beaucoup plus rigoureuses; & qu'outre les soixante présens qu'on faisoit au nom du coupable, celuici étoit obligé de subir une peine personnelle, qui étoit presque aussi insupportable que la mort même. On étendoit le corps du mort sur des perches en l'air, & le meurtrier étoit contraint de se tenir dessous, & de recevoir sur soi le pus qui découloit du cadavre. On lui mettoit un plat à côté de lui pour sa nourriture, lequel étoit bientôt rempli de l'ordure qui tomboit d'en haut; & pour obtenir que ce plat fut un peu écarté, il lui en coûtoit un présent d'un collier de sept cens grains de porcelaine. Enfin il restoit lui-même dans cette violente situation, autant de temps qu'il plaisoit aux parens du défunt, à qui il falloit faire encore un présent nouveau, après avoir obtenu leur consentement pour en sortir.

Cette coûtume ne s'observoit plus du temps du Pere de Brebeuf. Aujourd'hui même le nombre des présens est diminué. Le coupable est en sureté dès que les présens sont acceptés; mais s'il est sage, il ne tarde point à s'absenter, sur-tout si la famille du défunt est puissante, afin d'éviter les occasions qui pourroient causer un nouvel incident. Il prend le prétexte d'aller en guerre pour remplacer le défunt par un esclave, & ne revient

Qqq iii

qu'après que le temps a diminué la sensibilité de

la perte qu'il a causée.

Un homme, qui pense que le crime qu'il va commettre, doit interesser tout son Village par le nombre des présens qu'on est obligé de fournir, & où tout le Public contribue, doit, s'il est capable de réflexion, avoir bien de la peine à se déterminer à une action qui devient onereuse à tout le monde; & cette espece de satisfaction paroîtra sans doute l'esset d'une admirable politique, laquelle est capable de contenir les hommes

les plus emportés.

Lorsque les parens ne veulent pas se contenter des présens destinés pour la satisfaction, une regle assez universellement suivie chez le plus grand nombre des Nations de l'Amerique Septentrionale, c'est en essuyant les larmes, & en faisant les présens accoûtumés de livrer encore aux parens du mort le meurtrier, pour tenir chez eux la place qu'y occupoit celui qu'il a tué : c'est-àdire, qu'on le leur livre comme un véritable esclave, dont on leur met la vie entre les mains. Quoique ceux-ci semblent par-là être les maîtres de le faire mourir, ils n'en viennent pourtant jamais à cette extrémité, dont le Village pourroit leur sçavoir mauvais gré. Il s'en trouve aussi, qui se contentent de la présentation de l'esclave, & de la soûmission qu'on leur en fait, en se dépoüillant du droit qu'on avoit sur lui, & qui refusent de le recevoir, pour ne pas avoir toûjours devant

l'es yeux un objet aussi desagréable, que doit l'être, par exemple, pour une mere, l'assassin de son sils; mais le plus grand nombre des semmes adoptent véritablement ces sortes d'esclaves, & commencent à les regarder dès qu'ils leur sont livrés avec les mêmes yeux qu'elles regardoient cet ensant qu'elles ont perdu, qui étoit tout ce qu'elles avoient de plus cher, & tout le soutien de leur Cabane; & elles ont pour eux dans la suite les mêmes égards que si c'étoit leur propre sils. Les Sauvages Meridionaux ont, dit-on, une Jurisprudence à peu près semblable. Le meurtrier d'un homme établi, étant obligé d'épouser sa veuve, & d'adopter les ensans de son premier mari. Je ne garantirai rien sur cet article par rapport aux Sauvages Caraïbes; les Auteurs étant peu entrés dans le détail de leur Gouvernement, & de leur Police.

Il est des occasions où le crime est si noir, qu'on n'a pas tant d'égard pour garantir le meurtrier, & où le Conseil usant de son autorité suprême, prend soin d'en ordonner la punition. Il me souvient à ce sujet d'une petite avanture qu'ils m'ont racontée eux-mêmes, & qui servira à mieux saire connoître, quelle est sur cela leur pratique.

Une jeune semme brouillée avec son mari, pour je ne sçais quel sujet, en sut abandonnée. Le temps de la chasse étant venu, n'ayant plus de mari qui pût l'y conduire, elle pria ses freres de vouloir bien la mener avec eux, ce qu'ils sirent

volontiers. Un jour que cette femme alloit puiser de l'eau à une fontaine, qui étoit au pied d'un grand rocher escarpé à pic, & peu éloignée de son Cabanage, elle apperçît dans la clarté des eaux de cette fontaine la tête d'un homme, qui débordoit du haut du rocher où il étoit cou-ché en sentinelle. Elle reconnut bien son mari, & se retira sans faire semblant de rien. Dès qu'elle fut de retour dans sa Cabane, elle raconta à ses freres ce qu'elle avoit vû. Ceux-ci soupçonnerent aisémment, que le mari n'étoit-là que pour se venger de sa femme, & qu'ainsi ils recevroient bien-tôt quelque insulte de sa part. En effet ils furent attaqués la nuit suivante pendant leur sommeil. La femme plus attentive que les autres, ou avoit déja pourvû à son salut, ou se sauva pendant le temps de l'attaque, avec le plus jeune de ses freres, qui étoit un enfant de 14. à 16. ans. Elle se retira dans le creux d'un arbre, qui joignoit sa Cabane, d'où elle entendit tout ce qui s'y passa. Ses freres, après une légere résistance, furent tous égorgés. Il déplaisoit fort au mari que sa femme lui eut échappé; mais il se slattoit, que quand le jour seroit venu, il la rejoindroit en suivant ses Pistes. Par bonheur pour elle, il la chercha au loin; & après avoir visité bien des arbres, & fait bien des pas inutiles, il partit delà avec sa troupe, sans esperance de la trouver.

Après leur départ, la semme se mit aussi en

marche avec le seul frere qui lui restoit, en cou-

pant par les bois tout droit au Village. Les meurtriers s'y rendoient aussi, parce que la chasse étoit sur sa fin, & qu'ils avoient prosité de celle des malheureux qu'ils avoient assassinés. Ils étoient pleins de consiance, s'assurant, que quand bien même cette semme pourroit se rendre, elle ne les auroit pas reconnus, & qu'elles les auroit pris pour un parti de Guerriers ennemis.

Cette pauvre malheureuse n'étoit pas tranquille dans sa retraite, la peur lui faisoit prendre sources sortes de précautions. Elles ne lui surent

quille dans la retraite, la peur lui failoit prendre toutes sortes de précautions. Elles ne lui furent pas inutiles. Après quelques journées de marche, elle monta sur un pin sort toussu, avec son frere, pour y passer la nuit. Le mari & ses compagnons vinrent un moment après cabaner au pied du même arbre. Il survint un incident ridicule, qui pensa devenir suneste, & qui lui sit croire, à n'en pouvoir pas douter, qu'elle étoit découverte, ou qu'elle le seroit infailliblement. Dans cette mortelle inquiétude, la nuit lui parut bien longue; cependant elle sur assez heureuse pour échapper à cette nouvelle avanture.

Les Chasseurs décamperent dès le matin, & la femme, à qui la crainte donnoit des aîles, prit un autre chemin plus court, & arriva la premiere au Village, où elle donna secretement avis à sa famille de tout ce qui s'étoit passé.

Sur ces nouvelles, on fit assembler le Conseil fort secretement. La femme y donna des indices certains de la verité du fait; & elle dit, entr'au-

Tome I. Rrr

tres choses, que l'un des meurtriers avoit été mordu considerablement à la main par un de ceux quiavoient été tués. Le crime parut trop horrible, & d'une trop grande consequence pour le laisser impuni, & la vengeance en sut sur le champ résolué.

On sçavoit déja au Village que les Chasseurs étoient sur le point d'arriver; ils avoient envoyéravertir ceux de leur famille de venir au-devant d'eux, selon la coûtume, pour leur aider à porter leur chasse, & leur bagage. En même temps que ceux-ci partirent, on députa par un ordre fecret du Conseil, sous le prétexte de se réjoüir de leur retour, & pour les prier de faire diligence, parce que ce jour-là même, un des considerables du Village saisoit sestin au nom d'un de ceux de leur troupe:

Les Chasseurs ne manquerent pas de se rendre le soir. Ils entrerent dans la Cabane du Conseil où le festin étoit préparé. On leur sit les civilités ordinaires: on leur demanda leurs avantures: quelqu'un apperçevant en même temps la main de celui qui avoit été mordu, enveloppée, lui demanda, comme sans dessein, ce que c'étoit; il répondit froidement, qu'il avoit été mordu par un Castor. Alors on produisit la semme & l'enfant, qui étoient cachés au sonds de la natte. La femme raconta publiquement tout ce qui s'étoit pasé, sans en oublier la moindre circonstance. Dès qu'elle eut sini, de jeunes gens apostés, &

assis entre les meurtriers étonnés, les poignarderent, sans qu'ils se missent en devoir de faire aucune réfistance.

Le Conseil ayant ainsi resolu la mort de quelquelqu'un, on le fait mourir de la maniere dont je viens de le dire, en le poignardant sur la natte même, ou bien à l'entrée de la Cabane, qui est un endroit fort obscur; ou bien on l'attire, sous quelque prétexte, hors du Village, & on lui casse

la tête à quelques pas de la palissade.
Pour ce qui est de ceux qui se sont rendus odieux au Village, pour des raisons qu'on ne veut pas expliquer, comme, quand ils se sont fait connoître par de frequens larcins, qu'ils troublent les mariages, la paix des familles, qu'ils se mêlent de trop d'affaires, qu'ils entretiennent au dehors quelque correspondance suspecte, on les accuse de jetter des sorts, & de donner des maléfices.

'Cette réputation étant bien établie, on n'attend plus que l'occasion favorable d'éclater. Afin de dissimuler davantage le dessein qu'on a formé, on ne s'adresse pas immédiatement à celui, ou à celle, dont la perte est déterminée; mais le Conseil envoye chercher en premiere instance quelques personnes qui ayent la même réputation, dont il y a toûjours un bon nombre au Village. On exhorte d'abord celles-ci avec douceur à déclarer leurs crimes, & leurs complices. Pour peu qu'elles se fassent prier, on fait mine de leur ap-

Rrrij

pliquer les fers rouges, qui sont une violente question. La crainte des tourmens, ou l'esperance de s'en délivrer, leur fait nommer indisferemment innocens & coupables; mais tout ce qu'elles disent, est regardé comme autant de calomnies, jusqu'à ce que par hazard, ou autrement, elles ayent nommé la personne qu'on veut perdre. Alors on se faisit de celle-ci, on la traite de la même maniere, pour lui faire avoüer qu'elle est coupable; les Accusateurs ne lui manquent point; elle seule a fait tous les maux du Village, elle a tué la mere de l'un, le frere de l'autre, on l'a vûë jetter du seu par la bouche, soüiller dans les sepultures, roder au-tour des Cabanes, &c. Il ne lui en faut pas tant pour avoir merité la mort, qu'on lui fait soussirie en la brûlant comme un esclave, si par pitié on ne la poignarde, ou on ne l'assomme.

Les parens n'oseroient rien dire dans ces sortes d'occasions, & n'ont qu'à se reprocher de n'en avoir pas sait justice eux-mêmes. On a cependant quelquesois cette attention pour eux, qu'on les prévient pour leur demander s'ils abandonnent celui que le Village veut saire mourir; & cela est en même temps une civilité d'une part, & une politique de l'autre, pour se désaire aussi de ceux-là, s'ils avoient la moindre pensée de s'en ressentir. Les parens à qui l'on sait ces sortes de propositions, n'ont garde de n'y pas donner les mains; & ceux qui ont le courage de tenir ferme,

s'il s'en trouve, ou sont poignardés eux-mêmes à l'entrée de la Cabane, ou pourvoyent à leur sureté par la fuite pour n'en pas courir le risque.

C'est ainsi que ces Peuples, sans avoir de Loix écrites, ne laissent pas d'avoir une justice rigoureuse dans le sonds, & de se tenir en respect les uns les autres, par la crainte qui oblige les particuliers à veiller sur leur propre conduite, pour ne pas troubler l'ordre & la tranquillité publique; ce qui est le but de tout bon Gouvernement.

Les Affaires d'Etat sont celles, qui emportent la principale attention. La désiance continuelle res d'Etatoù ils sont de leurs Voisins, leur fait avoir toûjours l'œile au guet pour prositer de toutes les conjonctures savorables, ou de mettre le desordre parmi eux sans y paroître, ou de se les attacher en se rendant nécessaires. Leur prudence a sur ce point des ressorts infinis, qui sont toûjours dans le mouvement & dans l'action: & tandis qu'ils ménagent leurs Alliés par des visites frequentes, & par tous les devoirs d'une civilité réciproque, ils sont toûjours occupés au-dedans, à résséchir sur tout ce qui se passe, à observer, & à déliberer sans cesse sur assaires évenemens, à former leurs jeunes gens aux affaires, à leur apprendre le style de leurs Conseils, la Tradition orale qu'ils conservent de l'histoire de leur païs; de la vertu de leurs Ancêtres, & à entrete-

Rrr iij

nir en eux cet esprit martial, qui fait leur tranquillité pendant la paix, & leur superiorité pendant la guerre.

De la Por-

Toutes les affaires se traitent par des branches, & par des colliers de Porcelaine, qui leur tiennent lieu de paroles, d'écritures, & de contrats.

La Porcelaine dont nous parlons ici, est bien differente de ces ouvrages de Porcelaine, qu'on apporte de la Chine & du Japon; ou de ce qu'on appelle en France Porcelaine de Nevers, qui sont des ouvrages factices, & dont la matiere est une terre beluttée & preparée. Celle-ci est tirée de certains coquillages de mer, connus en general sous le nom de Porcelaines, & distingués par disserens noms particuliers que leur donnent les curieux, & qui sont déterminés par la diversité de leurs especes, de leurs figures, & par la varieté de leurs couleurs, lesquelles font quelque chose de si agréable à l'œil, qu'elles peuvent être regardées comme une des plus grandes merveilles de la Nature, & comme une des plus charmantes productions de l'Ocean. Celles dont nos Sauvages se servent, sont canelées, & semblables pour leur figure aux coquilles de S. Jacques, excepté néanmoins qu'elles sont un peu plus allon-gées, qu'elles se terminent un peu plus en pointe, & qu'elles n'ont point ces oreillettes ou avances, qui se trouvent à côté de la charniere, où les

deux écailles s'emboitent, & se joignent ensemble. La chair en est moins délicate que celle de nos huittres communes & ordinaires; mais en récompense leurs Nacres sont si lissées en dedans & en dehors, & leurs couleurs font si vives & si belles, qu'on ne voit rien de plus beau dans cette espece.

On les trouve sur les Côtes de la Virginie, & de la Nouvelle Angleterre, où les Sauvages qui habitoient sur ces bords, les mettoient en œuvre, & en faisoient un grand commerce. Aujourd'hui soit que les eaux-de-vie des Européans ayent presque détruit ces Nations, comme elles en ont anéanti plusieurs autres; soit que les guerres des Iroquois les ayent presque entierement dissipées, la Porcelaine est devenue plus rare, & ne se tra-

vaille plus aussi proprement qu'autrefois.

Ces coquillages de mer, dont la Porcelaine est faite, sont la Concha-Venerea, ou Cytherea des Anciens. Les Grecs les appelloient xoiella, & des mots latins, Porca, Porcella, on a formé celui de Porcellana, porcelaine; non pas à cause de la figure de ces coquillages, comme le dit Vossius: mais, à ce que je crois, à cause de l'usage qu'on en fai- Prog. Idolot. soit autresois par modestie, pour cacher sa nudité, 35. p. 71. dans les temps où les hommes n'étoient presque pas mieux habillés, que les statuës qui nous restent de la main des Grecs. Les Sauvages en Lopes de Gofont encore aujourd'hui le même usage en plusieurs endroits de l'Amerique, & se servent pour Ind. Lib. 3.

Vossius de

cet effet ou des coquillages entiers, ou de Porcélaine travaillée; mais ils en font encore un plus grand usage pour satisfaire à leur vanité, s'en servant pour faire divers ornemens, dont ils ont coûtume de se parer.

Le Sieur de Lery, dans son rimone da Linda Bressi, fil, nous fait connoître, que de son temps la mode étoit encore en France parmi les semmes, de porter quelques ornemens faits de ces coquillages de mer travaillés; car après avoir décrit, de quelle maniere les Bresiliens mettent en œuvre une grosse coquille, appellée Vignol, ou Escargot de mer. Il ajoute : "C'est à mon avis, ce "qu'aucuns appellent Pourcelaine, de quoi nous voyons beaucoup de femmes porter des ceintu-"rures par-deçà, & en avois plus de trois braf-ses, d'aussi belles qu'il s'en puisse voir, quand " l'arrivai en France.

Quoique le Commerce ne soit encore parmi ces Peuples, comme il l'étoit dans son origine, qu'un pur troc de denrées contre denrées; cette Porcelaine peut être regardée aussi comme une espece de monnoye, ainsi que certains petits coquillages de mer le sont encore en quelques endroit de l'Inde Orientale, & chez les Negres de l'Afrique. Les Sauvages n'ont rien de plus pré-cieux que leur Porcelaine : ce sont leurs bijoux, leurs pierreries. Ils en comptent jusqu'aux grains, & cela leur tient lieu de toutes les richesses.

Il y a de la porcelaine de deux sortes; l'une

est blanche, & c'est la plus commune. On se sert de celle-là plus universellement, pour faire quantité d'ouvrages, dont les hommes & les femmes ont coûtume de s'orner. L'autre est d'un violet obscur, elle est beaucoup plus recherchée que la premiere, & plus elle tire sur le noir, plus elle est estimée.

La porcelaine, qui sert pour les affaires d'Etat, est toute travaillée en petits cylindres de la longueur d'un quart de pouce, & gros à proportion. On les distribuë en deux manieres, en branches, & en colliers. Les branches sont composées de cylindres, enfilés sans ordre, à la suite les uns des autres, comme des grains de chapelet; la Porcelaine en est ordinairement toute blanche, & on ne s'en sert que pour des affaires d'une légere consequence, ou que comme d'une préparation à d'autres présens plus considerables.

Les Colliers sont de larges ceintures, où les petits cylindres blancs & pourpre, sont disposés par rangs, & assujettis par de petites bandelettes de cuir, dont on fait un tissu assez propre. Leur longueur, leur largeur, & les grains de couleur, se proportionnent à l'importance de l'affaire. Les Colliers communs & ordinaires, sont de onze rangs de cent quatre-vingt grains chacun.

Le Fisk, ou le Trésor public, consiste princi- Du Fisk; palement dans ces sortes de Colliers, qui leur ou Trésor tiennent lieu, ainsi que je l'ai dit, de contrats,

Tome I.

d'actes publics, & en quelque sorte de fastes, & d'Annales, ou de Registres. Car les Sauvages n'ayant pas l'usage de l'écriture & des lettres, & se se trouvant par-là exposés à oublier bien-tôt les choses qui se passent parmieux, & pour ainsi parler d'un instant à l'autre, ils suppléent à ce défaut, en se faisant une mémoire locale par des paroles qu'ils attachent à ces Colliers, dont chacun signifie une affaire particuliere, ou une circonstance d'affaire, qu'il représente tandis qu'il subsisse.

Ils sont tellement consacrés à cet usage, qu'outre le nom de Gaionni, qui signifie ces sortes de Colliers, & qui est le plus usité; ils lui donnent encore celui de Gaouenda, qui veut dire une affaire; celui de Gaouenda, voix ou parole, & celui de Gaianderensera, qui répond à celui de grandeur, ou de noblesse; parce que toutes les affaires désignées par ces Colliers, sont de l'appanage & de la compétence des Agoïanders, ou des Nobles; que ce sont eux qui les sournissent, & que c'est entr'eux qu'on les repartit, lorsqu'on fait des présens au Village; & qu'on répond aux Colliers de leurs Ambassadeurs.

Pour éviter la confusion que causeroit indubitablement la multitude des affaires, ces Colliers sont variés, & ces Cylindres blancs & pourpre, sont tellement disposés & entremêlés, qu'ils représentent tous differemment. Les Agoïanders & les Anciens, ont outre cela la coûtume de les revoir souvent ensemble, & de partager entr'eux le soin d'en remarquer quelques-uns, qu'on leur assigne en particulier; de sorte que de cette maniere ils n'oublient rien.

Leur Porcelaine seroit bien-tôt épuisée, si elle ne circuloit point; mais dans presque toutes les affaires, soit du dedans, soit du dehors, les Loix veulent qu'on réponde parole pour parole, c'est-à-dire, que pour un Collier, on en donne un autre, qui soit à peu près de la même valeur, observant néanmoins quelque difference d'un plus grand, ou d'un plus petit nombre de grains; ce qui doit se proportionner au rang des personnes,

ou des Nations avec qui l'on traite.

Ils ne croyent pas qu'aucune affaire puisse se déterminer sans ces sortes de Colliers. Quelque proposition qu'on leur fasse, ou quelque réponse qu'on leur donne seulement de bouche, l'affaire tombe, disent-ils, & ils la laissent effectivement tomber, comme s'il n'en eut jamais été question. Les Européans peu instruits, ou se souciant peu de leurs usages, les ont un peu dérangés sur celui-ci, en gardant leurs Colliers sans y répondre par d'autres semblables. Pour éviter les inconvéniens qui en peuvent naître, ils ont pris le style de n'en plus donner qu'un fort petit nombre, s'excusant sur ce que leur Porcelaine est épuisée, & ils suppléent au reste par quelques paquets de peaux de Cers & de Chevreüil, ausquels on répond par des merceries de peu de valeur; de sorte que

les négociations entre les Européans & eux, sont devenues un commerce.

Quoique toutes les Nations Sauvages de l'Amerique fassent diverses sortes d'ornemens de Porcelaine, je crois qu'il n'y a que ceux de l'Amerique Septentrionale, qui s'en servent pour les affaires. Je ne puis pas même l'assurer de toutes celles-ci.

Le Trésor public se conserve dans la Cabane des Chess, & passe alternativement de l'une à l'autre. Il n'y a point pour cela de temps déterminé, & il ne reste dans un endroit qu'autant que la jalousie peut l'y souffrir. On compte les années par nuits, pour le Trésor seulement; de sorte qu'on dit qu'il a passé deux ou trois nuits dans une telle Cabane, pour dire qu'il y est resté deux ou trois années.

Outre les Colliers de porcelaine, on porte encore dans le Fisk des Pelleteries, du blød d'Inde, des farines, des viandes fraîches, ou fumées, & generalement toutes les autres choses, qui peuvent servir pour les frais communs, & pour toutes les dépenses qui se sont au nom du Public.

Des Assemablés folemnelles.

Les affaires publiques & solemnelles demandent presque toutes quelque dépense, parce qu'elles sont presque toûjours accompagnées de festins, du chant, & de la danse. Ces actions, qui devoient leur origine à la Religion, & au Culte des Dieux, ainsi que nous l'ayons dit, étant

indifferentes par elles-mêmes, ne furent pas toûiours tellement annexées au culte religieux, qu'on ne les en separât dans la suite, & qu'on ne pût les rendre prophanes, en les appliquant à des usages de la vie purement civile & commune. C'est ce qu'Arhenée nous signifie lui-même, au sujet de certains vers, nommes Prosodiaques, Apostoliques, & Parthéniques, qui se chantoient sur des airs fort agréables, & qui s'allioient parfaitement bien avec la danse. Car « on s'en sert, dit-il, quel- « quefois pour honorer Venus, Bacchus, & Apol- « lon, & quelquefois aussi on en use sans faire « cette attention aux Dieux. « Mais, soit que cé fussent des actes de Religion, comme ils l'étoient certainement dans les premiers temps ; soit qu'ils fussent regardés comme de purs divertissemens, les Législateurs voulurent les établir dans leurs Républiques, comme propres à unir davantage les cœurs, à les faire concourir avec plus de plaisir au bien commun, & à serrer plus étroittement les liens de la societé.

Athen. Lib. 14. p. 631.

Lycurgue, qui est celui, comme je l'ai remarqué ci-devant, dont la République a retenu plus long-temps les pratiques des Anciens, les avoit ordonnées à son Peuple, sur le même modele que celles des Crétois. L'Institution de ces sestins & de ces danses, étoit tellement regardée à Sparte comme une chose, dont ils étoient redevables à ceux de l'Isle de Créte, que le nom d'A' spria, qu'ils donnoient à ces sestins, étoit

commun à l'un & à l'autre peuple; & que quand ils parloient de leurs chants, & de leurs danses, ils ne les appelloient pas autrement que chants & danses Crétoises.

Lycurgo.

On appelloit les festins A'Npesa, comme l'écrit Strabo, Libi Strabon, ou A'Nopsa, ainsi qu'il est marqué dans Plutarque, parce qu'il n'y avoit que les hommes yourgo. qui y assissante. Le terme A'rola signifie proprement ces grandes Halles, où les hommes d'un âge mûr habitoient ensemble, de même que le terme A'rérau marquoit, celles où les jeunes gens, qui avoient atteint l'âge de puberté, étoient élevés aussi en commun, mais separément des hommes faits. Les semmes n'habitoient point, & ne mangeoient jamais dans ces Halles où étoient les hommes. les hommes, & les jeunes gens. On changea depuis ce nom à Lacedemone, en celui de συσίπα, & de oullna, ausquels on donne differentes explications, selon les diverses étymologies où l'on rapportoit ces mots, & dont les plus communes sont, qu'ils vouloient signifier un repas frugal, ou un repas propre à concilier la bienveillance. Les particuliers contribuoient par tête à la dé-

Aristot. Politic. Lib. 2. cap. 10. Athen Lib. 4 p. 142.

pense de ces festins. Aristote & Athenée marquent, quoiqu'un peu differemment, ce que cha-cun étoit obligé de fournir par mois, pour son contingent. Ceux qui offroient des prémices aux Dieux, ou qui avoient fait une bonne chasse, avoient soin d'en destiner une bonne partie à

l'usage de ces festins.

Une femme avoit la direction du repas avec trois ou quatre personnes qu'elle choisissoit, lesquelles fournissoient aussi deux serviteurs pour porter du bois, & qu'on appelloit Kalophores, ou Xilophores:

Anciennement on y mettoit à chacun son platen particulier devant foy; mais ensuite on changea cet usage, & on joignit un nombre déterminé de personnes ensemble, disent les Auteurs qui pourroient fort bien avoir changé les differences Halles, ou lieux d'assemblée, en plats. Le principal mets étoit une espece de bouillie, ou de boüillon noir, appellé jus nigrum, fort célebre parmi les Anciens. Les vieillards s'en contentoient, abandonnant les viandes solides aux jeunes gens, qui avoient de meilleures dents qu'eux. En Créte au contraire, on ne donnoit aux jeunes gens qu'une portion de viande, moins grosse de la moitié, que celle qu'on donnoit aux vieillards. La Matrone qui présidoit au festin, faisoit la distribution des plats, & donnoit les meilleurs morceaux à ceux qui s'étoient le plus distingués par leur prudence dans les Conseils, ou par leur bravoure dans les combats, & dans les autres exercices de leurs Gymnases. A la fin du repas, on distribuoit des fruits, & des gâteaux faits de farine d'orge. Lorsque le vin commença à être en usage dans la Gréce, on en donnoit à boire aux jeunes gens une certaine mesure, qui ne pouvoir pas leur faire de mal, parce que l'eau y dominois

beaucoup. Le vin étoit pareillement bien trempé pour les Anciens, mais il n'étoit pas limité à une

certaine mesure, comme pour la jeunesse.

Du temps de Lycurgue, la Ville de Sparte étoit fort peu peuplée, & peut-être qu'alors tous étoient obligés d'assister à ces festins, excepté ceux qui avoient offert un sacrifice, ou qui étoient allés à la chasse, à moins que les Auteurs n'ayent cru que ceux-là en étoient dispensés, sur ce que peut-être dans l'Antiquité, comme parmi les Sauvages de nos jours, celui qui fait le facrifice, ou qui a été à la chasse, c'est-à-dire, celui qui fait le festin, & qui en fait toute la dépense, ne mange rien, & sacrifie tout à ceux qu'il invite. Je ne sçais si ce sut de ce temps-là, ou bien si ce fut après que la Ville se fut accruë, que le Peuple se partagea en associations, qu'on appelloit E Cupilai, le squelles reconnoissoient pour le Saint de leur Confrairie, Jupiter E'rappesos, ou l'Associateur, dont la dévotion aboutissoit, comme aujourd'hui, à des repas que se donnoient les Con-plutarch, in freres. Pour recevoir quelqu'un dans ces associa-tions, on ballottoit celui qui vouloit être reçû; pour cet esset on procédoit par voye de scrutin, & on mettoit en main à tous les Associés, une espece de fruit, que ceux qui étoient favorables au postulant, jettoient entier dans un vase que leur présentoit un esclave; ceux au contraire qui avoient des raisons de l'exclure, le comprimoient, & témoignoient par-là qu'ils ne vouloient point

Lycurgo.

de lui. Il est probable, que lorsque la Ville de Sparte se fut accruë, il fallut aussi multiplier ces fortes d'habitations communes, qu'on appelloit A' Peia, & A' réagi, & que chacune formoit une societé, qu'Athenée désigne par le mot E' Espeiai. Ainsi ces associations regardoient principalement la cohabitation.

Outre ces festins appellés persona, il y en avoit Athea loc. encore d'autres, comme le 2007s, où assistoient les Etrangers, & les enfans. Celui qu'on appelloit Ainhor, & plusieurs autres, dont on peut voir le détail & les differences dans Athenée, & qui étoient tous marqués, selon cet Auteur, par quelque motif de Religion.

La frugalité de ces repas n'étoit pas trop attrayante, & les Lacedemoniens ne s'en accommoderent, que pendant que les Loix furent observées dans toute leur severité. Areüs & Acro- Athen. loc. tatus y introduisirent la délicatesse & la magnisicence; après quoi il ne fut plus possible de revenir à la premiere simplicité. Cleomene tenta en-Cleomene, vain de la rétablir, il y perdit sa peine, & fut la victime de son zele.

Les Lacedemoniens prenoient occasion de ces repas publics pour animer leur jeunesse; & pour exciter leurs Guerriers à imiter la vertu de leurs Ancêtres, qui s'étoient le plus distingués dans les combats. Et ceux-çi s'animoient les uns les autres dans leurs danses, & dans leurs chansons guerrieres, par lesquelles ils s'accoûtumoient à regar-

Tome I. Ttt

der la guerre comme un jeu, & s'exerçoient"à affronter la mort, fous l'image du plaisir, afinque leurs ennemis n'eussent pas la premiere idée, qu'ils pussent la craindre.

Athen. Lib. 14. p. 630. Athenée écrit, sur le rapport de Philochore Auteur ancien, que Tyrtée se distingua beaucoup par ces sortes de chansons & de danses; de sorte que quand les Lacedemoniens eurent vaincu les Messeniens, sous la conduite de ce Capitaine, ils ordonnerent que dans toutes leurs Assemblées pour leurs festins publics, leurs jeunes gens chanteroient les uns & les autres separément, les chansons de Tyrtée, en dansant la Pyrrhique; & que l'un des Rois, ou des Chefs, seroit le Juge de ce combat d'émulation, après lequel il donneroit les meilleurs morceaux du festin, à celuis qui auroit le mieux chanté, pour prix de sa victoire.

Parmi les festins des Iroquois, & des autres Sauvages leurs Voisins, il s'en trouve aussi de differentes especes, dont quelques-uns ont plus, & les autres ont moins de solemnité; quelques uns ou tout le Village à part, & d'autres, qui sont restraints à un plus petit nombre d'invités.

font restraints à un plus petit nombre d'invités.

Outre ceux, dont j'ai déja parlé, & qui sont marqués par le sacrifice, & par les harangues auSoleil, il y en a encore d'autres, où la Religion n'influë peut-être plus, mais dont la Religion semble presque évidemment avoir été le principe.

Tel est celui qu'on fait de la premiere bête qu'a

tué un jeune Chasseur : festin, qui ressemble assez au sacrifice que les hommes avoient l'obligation de faire dans la Loy écrite, & peut-être aussi dans la Loy de nature, en offrant les prémices de toutes choses à Dieu. Tel est encore le festin à tout manger, qui est une espece d'holocauste, où il n'étoit pas permis de rien laisser de la victime. Dans celui-ci on doit garder le silence pendant qu'on mange, & on doit manger tout ce qu'on présente, on n'en peut rien emporter chez foy, il faut tout consumer sur le lieu; mais il est permis à chacun d'avoir avec soy un Parasite, c'est-à-dire, un second, qui puisse suppléer à son défaut. S'il n'en peut trouver, même à force de présens, & qu'il ne puisse achever, il en est puni fur le champ; on lui fait un petit retranchement dans un coin de la Cabane, qui lui tient lieu de prison, & on l'y laisse quelquefois les 24. heures entieres. Il y a souvent de quoi manger du matin jusqu'au soir. Après que les viandes sont dévo-rées, le maître du festin fait encore servir de grandes piéces de graisse d'Ours; ou bien on fait servir le boüillon, dans lequel on a fait cuire les viandes, & qui est extrêmement gras. Si malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent venir à bout de tout, il faut jetter ce qui reste, os & viande, dans le feu, ensorte qu'il n'en demeure pas la moindre chose, ainsi que les Juiss en usoient pour l'Agneau Paschal. Tous ces Peuples Barbares sont un Dieu de leur ventre, ils mangent jusqu'à cre-

ver, & il n'est pas concevable, où ils peuvent

mettre tout ce qu'ils mangent.

L'employ de Parasite étoit anciennement sacré & respectable, selon le témoignage d'Athenée. Ces sortes d'hommes devoient leur établissement à la Religion, & ils étoient donnés comme des Adjoints aux Prêtres, pour leur aider à manger les victimes, qui étoient offertes en sacrifice: C'est pour cette raison qu'on leur donnoit aussi le nom de Coepulones. Nous avons presque la preuve de ce qu'en dit Athenée, dans ce que je viens de rapporter de ces seconds, qui accompagnent les Sauvages invités au festin à tout manger : & ce que cet Auteur dit, sert en même temps à fortifier l'opinion que j'ai, que c'étoit originairement un veritable facrifice, de ceux qu'on nommoit Holocaustes, où il ne devoit rien rester de la victime. Sur la fin des temps, la qualité de Parasite devint extrêmement odieuse; on ne la donna plus qu'à des gens vils & méprisables, qui se: laissoient attirer par l'odeur de toutes les bonnes cuisines, & faisoient métier de se trouver à tous les bons repas, à la suite des gens de condition, dont on les appella aussi les Ombres, parce qu'ils les suivoient par-tout, comme l'ombre suit le corps, souffrant de leur part toutes sortes d'indignités, plûtôt que de s'en separer, crainte de perdre leur fortune, attachée aux festins, où les personnes de qualité étoient invitées.

Bien que l'on puisse danser & chanter à tous

les festins, il y en a cependant où l'on ne chante point, comme il est aussi des occasions où l'on chante, & où l'on danse sans faire festin. Mais il y en a une espece, où l'on ne peut absolument s'en dispenser; & pour cette raison-là même, on les nomme Festins à chanter. Ceux-là sont les plus ordinaires, les plus solemnels, & les plus magnifiques. Le Pere de Brebeuf rapporte, qu'il avoit Relat de la vû chez les Hurons, trois de ces festins, dans l'un Nouv. France desquels il y avoit dans les chaudieres trente Cerfs, ch. 4. P. 92dans l'autre vingt Cerfs, & quatre Ours, & dans le troisséme cinquante poissons, qui valoient bien nos plus grands brochets, & 120. autres de la grandeur de nos saumons.

Voici à peu près l'ordre qui se garde dans ces solemnités. Le jour de la sête, on prépare de bonne heure le festin dans une Cabane de Confeil, & l'on y dispose toutes choses pour l'Assemblée. Pendant qu'on met les chaudieres sur le feu, on suppute, à proportion des Viandes qu'on a, combien de personnes y doivent être appellées. La supputation se fait avec des grains de bled d'Inde, ou avec de petites buchettes, qui leur tiennent lieu de calculs. On envoye ensuite ces buchettes, ou ces grains, dans les differentes Cabanes, où on les jette sur la Natte, en disant, vous êtes invitez. Ceux de ces Cabanes députent au festin un nombre de personnes, égal à celui des buchettes.

Cependant un Crieur public parcourt le Vil-Ttt iij

lage à diverses fois, pour avertir que la chaudiere est penduë dans une telle Cabane, & pour marquer l'heure à laquelle il faut s'y rendre. Au moment qu'on doit y entrer, on dépend les chau-dieres, & on les place entre les feux, qu'on a soin d'amortir un peu, asin qu'on n'en soit point in-commodé. Les particuliers & les Chess même, y entrent, portant chacun avec soy leur gamelle, ou leur petite chaudiere. Il ne paroît pas qu'il y ait entr'eux aucune distinction de rang, si ce n'est que les Anciens occupent les Nattes les plus avan-Relat. de la cées; néanmoins le Pere de Brebeuf assure, que chez les Hurons, il avoit vû s'élever une dispute pour la préséance, dans une occasion assez délipour la préséance, dans une occasion assez dési-cate, mais qui fut bien-tôt assoupie par la pru-dence de l'un des Anciens, qui y parla avec beau-coup de sagesse & de fermeté. Les semmes Iro-quoises n'assistent point, que je sçache, à ces sor-tes de sestins, & n'y sont point invitées. Il n'y a que celles de la Cabane qui y ayent place, & qui s'y trouvent sort parées. Plusieurs néanmoins s'y présentent pour satisfaire leur curiosité, elles se placent ordinairement aux extrémités de la Ca-bane : les enfanc & les ieunes gens, qui ne sont bane; les enfans & les jeunes gens, qui ne sont pas encore aggregés au Corps des guerriers, montent sur les échafaux, qui regnent au-dessus des Nattes, ou bien au-dessus de la Cabane même, pour voir par le trou, par où la fumée s'exhale. Les autres qui ne peuvent entrer, ni prendre place, brisent les écorces, qui servent de mur

Nouv. France, l'an 1636 2. part. ch. 7. P. 133.

à la Cabane, afin d'avoir leur part au spectacle. Le désordre qu'ils sont en cela, est de plein droit,

& personne n'y peut trouver à redire.

Pendant que l'Assemblée se forme, celui qui fait sestin, ou bien celui au nom de qui on le fait, chante seul, comme celui, qui, chez les Anciens, chantoit la Theogonie. C'est comme pour entretenir la compagnie, de choses qui conviennent au sujet, qui les assemble. La plûpart de ces chansons roulent sur les fables du vieux temps, sur les faits héroïques de la Nation, & elles sont en vieux style; mais si vieux, qu'ils y disent souvent bien des choses qu'ils n'entendent, & ne comprennent point. Ce Chantre a souvent un Assessem, qui le releve lorsqu'il est fatigué; car ils chantent de toutes leurs forces. Cette musique ne dure cependant qu'environ une demie heure, & sinit lorsque tout le monde est rendu.

Alors l'Orateur ouvre la séance, en demandant comme par forme, si tous les invités sont présens. Il nomme ensuite celui qui fait le festin, il déclare le sujet pour lequel il le fait, a entre dans le dernier détail de tour ce qui est dans la chaudiere. A chaque chose qu'il nomme, tout le Chœur répond par des ho! ho! qui sont des cris d'approbation: coûtume ancienne, d'où semble être émanée celle de la République de Lycurgue, où l'on faisoit une semblable proclamation, a du nom de celui qui faisoit le session, a de ce qui en étoit la matiere, afin, dit Athe-

Athen Lib. née, que ce fut pour lui un sujet de louange de son infatigable application à la chasse, & au travail; & afin que tout le monde lui sçût gré de son amour pour sa patrie, & de sa magnificence envers ses Concitoyens.

> Après cette premiere déclaration, l'Orateur rend raison de tout ce dont il faut que le Public soit instruit; car ces festins à chanter, se faisant pour toutes les actions importantes qui regardent le Village, ou la Nation, c'est-là proprement le temps des affaires publiques, de quelque nature qu'elles puissent être, comme de relever un nom, d'entendre les Ambassadeurs, de répondre à leurs Colliers, de chanter la Guerre, &c.

> Dès qu'on a cessé de parler, quelquefois on se met à manger, avant de chanter, pour avoir meilleur courage, quelquefois on chante avant de manger, & si le festin doit durer toute la journée, une partie de la chaudiere se vuide le matin, l'autre se réserve pour le soir; & dans l'en-

tre-deux, I'on chante, & l'on danse.

Le maître du festin n'y touche point. Il se donne seulement la peine de faire servir, ou sert lui-même, nommant tout haut le morceau qu'il destine, & qu'il présente à un chacun. Les meilleurs morceaux se donnent par préference à ceux qu'on veut distinguer, de la même maniere qu'Agamemnon sit servir à Ajax une piece choisie du rable d'un Bœuf pour lui faire honneur, Homer Iliad. & pour récompenser la valeur qu'il avoit fait paroître

roître en combattant contre Hector. Tout étant servi, il n'en est point, qui ne mange tout de son mieux.

Après le repas, le maître du festin commence l'Athonront, ou la Pyrrhique, laque le est particuliere aux hommes. Ils se relevent dans cet exercice, en commençant par les plus considerables, & continuënt ainsi en descendant jusqu'aux plus jeunes. Ils ont cette civilité les uns pour les autres, & cette attention, que chacun attend qu'un autre plus digne que lui entre en lice, & prenne le pas. Ils ne se sont point pour cela des revérences & des complimens à la Françoise, mais ils demeurent dans l'inaction, sans rien faire, de sorte qu'on est obligé d'en nommer quelques-uns, & de les exhorter à ne point laisser d'interruption, quand un autre a fini.

Les Anciens & les considerables ne font assez souvent autre chose, que de se lever à leur place, & se contentent en chantant, de faire quelques instexions de la tête, des épaules, & des genoux, pour soûtenir leur chant. Les autres, un peu moins graves, sont quelques pas, & se promenent le long de la Cabane au tour des feux. Chacun a sa chanson particuliere, c'est-à-dire, un air, auquel il ajuste sort peu de paroles, qu'il répete tant qu'il veut; j'ai remarqué même qu'ils retranchent quelques syllabes des mots, comme si c'étoient des vers, ou des paroles mesurées, mais sans rime. Celui qui veut danser, commence en

Tome I. Vuu

se levant de dessus sa Natte, & tout le monde lui répond par un cri general d'approbation. A mesure qu'il passe devant un feu, ceux qui sont assis sur les Nattes des deux côtés, répondent en suivant la cadence par un mouvement de la tête, & en tirant du fonds de leurs goziers & de leurs poitrines, des hé, hé, continuels, qu'ils redoublent en certains endroits, où la mesure le demande, avec une justesse si grande, qu'ils ne s'y trompent jamais, & une finesse d'oreille si particuliere, que les François les plus stilés à leurs usages, n'ont jamais pû y atteindre. Quand il passe à un second feu, ceux du premier reprennent haleine; ceux des feux éloignés se reposent aussi, mais la cadence est toûjours soûtenuë par ceux devant qui il s'arrête. La chanson finit par un hé ou un ehoüé, de tout le Chœur, qui este comme un second cri d'approbation.

Les jeunes gens ont leurs chansons plus vives, & les mouvemens plus forts; ce qui convient mieux à leur âge. Quand la danse est bien animée, ils se mettent à danser deux & trois ensemble, chacun à son seu, & ce mêlange ne cause

point de confusion.

Ces danses étant guerrieres, ou de Religion, il seroit de l'ordre qu'ils eussent la Tortuë, & les armes à la main, ainsi que les Satyres, & les Corybantes avoient leurs Thyrses & leurs Sistres. Mais cela ne se pratique qu'en certaines occasions. Cela n'est pas non plus nécessaire, & les Anciens



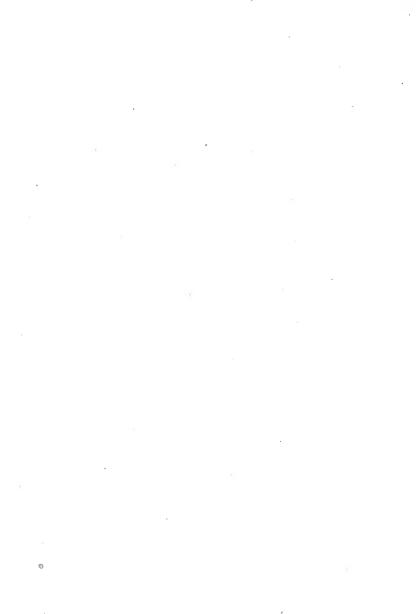

dansoient leur Pyrrhique indifferemment, armés ou non armés. Je n'ai vû que les esclaves chanter l'Athonront, la Tortuë à la main, quand ils arrivent dans le Village, & qu'on les fait danser pour s'en divertir, avant que leur sort soit décidé.

Parmi ces dauses, quelques-unes ne sont qu'une maniere simple & noble de marcher à l'ennemi, & d'affronter le danger avec fierté, & avec

gayeté.

Une seconde espece, mais toûjours dans le même genre, est celle des Pantomimes, qui consiste à représenter une action, de la manière dont elle s'est passée, ou telle qu'ils l'imaginent. Plusieurs, de ceux, qui ont vêcu parmi les Iroquois, m'ont assuré que souvent, après qu'un Chef de guerre a exposé, à son retour, tout ce qui s'est passé dans son expédition, & dans les combats qu'il a livrés, ou soûtenus contre les ennemis, sans en omettre aucune circonstance, alors tous ceux qui sont présens à ce récit, se levent tout d'un coup pour danser, & représentent ces actions avec beaucoup de vivacité, comme s'ils y avoient assisté, sans néanmoins s'y être préparés, & sans avoir concerté ensemble. Les François ont été souvent témoins du talent admirable qu'ont ces Nations, pour représenter, par une vivacité extraordinaire, & une multitude de gestes qui ne se çonçoit pas, tout ce qu'ils veulent exprimer; de maniere qu'ils semblent les mettre

fous les yeux, tant ils sont naturels, & expressis. dans leur action. Ils ont des Orateurs qui excellent dans cet art.

Les danses Crétoises étoient encore en honneur à Rome du temps des Cesars. Celles des Pantomimes étoient fort célebres. Les gestes en étoient si marqués, & représentoient si vivement les mœurs, les affections, & les actions des hommes, que les Auteurs les comparent, pour cette raison, à la peinture, & à la Poesse. On peut ju-Lucian de ger avec quelle adresse ces Pantomimes repréfentoient, par le goût bizare d'un Prince de Pont,, qui prenant congé d'un Empereur Romain, lui demanda, par preference à tous les présens qu'il lui offroit, un de ces Pantomimes, dont l'action lui avoit tellement plu, qu'il croyoit pouvoir, sans le secours d'aucun autre Interpréte, se faire entendre aux Nations Barbares, qui relevoient de son Domaine, & dont il ne sçavoit pas la Langue. Les Asiatiques, & sur-tout les Esclaves qu'on amenoit du Pont & de la Cappadoce, réüssissoient mieux dans cet exercice, & l'emportoient sur les autres Peuples. Nos Ballets sont encore un reste de ces danses représentatives, qui ont donné naissance aux pièces de Theatre.

Dans leurs chansons, ils louent non seulement leurs Dieux & leurs Héros, mais ils se louent encore eux-mêmes, ne s'épargnant pas les louanges, & les prodiguant à ceux des assistans, qu'ils croyent les mériter. Celui qui est ainsi

loue, répond par un cri de remerciement, des

qu'il s'entend nommer.

Ils fe raillent encore plus volontiers, & ils y réuflissent à merveilles. Celui qui danse, prend alors celui à qui il en veut, par la main, & lemet hors de rang au milieu de l'Assemblée; à quoi celui-ci obeit sans résistance. Cependant le Danseur continuë à chanter, & soit en chantant, soit en s'interrompant, il lâche de temps en temps quelque trait de Satyre contre le patient, qui l'écoute sans rien dire. C'est-là une vraye Ecole à bons mots, une abondance surprenante d'ironies fines, de traits spirituels, de faceties plaisantes, de quolibets mordans; & de tours ingenieux, sassaisonnés de tout le sel attique. A chaque bon mot s'élevent de grands éclats de rire de toute la gallerie, qui animent ce petit jeu, & qui obli-gent souvent le patient à faire le plongeon, en enveloppant sa tête dans sa couverture. Il n'en est pas quitte pour cela; celui qui lui sait son cha-pitre, après l'avoir bien tourné en ridicule, met le comble à son ignominie, en lui couvrant la tête de cendres, dont il aumône toûjours une partie aux femmes, qui sont au bout de la Cabane.

Il est inoui qu'aucun se fâche des paroles piquantes, & de tout ce qu'on peut lui dire, ou faire d'offensant; c'est au contraire un exercice d'un très-grand plaisir, ou chacun à son tour, & où celui qui a été patient, s'indemnise avec

V.u.u.iij.

avantage, aux dépens de celui qui l'a mis sur la scéne. On m'a assuré que souvent, par pur divertissement, les jeunes gens se trouvant ensemble, même hors du temps de ces Assemblées publiques & solution de ces Anemoiees publiques & solution for Emule; & puis se rangeant en deux files, ils se disent leurs verités à toute outrance, & à faire pâmer de rire, jusqu'à ce que l'un des deux adversaires baisse pavillon, & ne sçache plus que dire, si ce n'est, qu'il a son compte, & qu'il s'avouë battu.

C'est sans doute de cette coûtume qu'avoient autrefois les Satyres & les Corybantes, & qu'ont aujourd'hui nos Sauvages, qu'on a donné le nom de Satyre à tous les discours mordans. C'est delà aussi qu'a tiré son origine la Danse Satyrique, appellée Sicinnis, du nom de l'un des anciens Curétes. Athenée semble encore nous dépeindre cette

Athen. Lib. 14. p. 630.

£4. p. 619.

danse de nos Sauvages, où l'on jette des cen-dres, par une autre dont il parle, où l'on jettoit des farines, & qu'il met au nombre des danses plaisantes, & ridicules. Un Sauvage voulant no-Idem , Lib. ter un Officier François assez considerable, qui, felon lui (car c'est un homme de cœur) s'étoit mal comporté dans quelque occasion, voulant d'ailleurs marquer du respect pour son rang, prit de la farine, au lieu de cendre, & lui en couvrit

Platarch, in Lycurgo.

la tête.

Lycurgue bien instruit des Danses Crétoises, avoit sait une loy de cette Danse Satyrique parmi les siens, commandant expressément que la jeu-

nesse s'y exerçât, & que les enfans même y assistatsent, afin d'apprendre à railler sans faire injure, & à soûtenir la raillerie sans emportement, & sans violence.

Dans ce genre de danses de l'Athonront, on en peut compter de plusieurs sortes, qui sont distinguées les unes des autres, plûtôt par le sujet, & par le motif, qui rend les unes plus graves, les autres plus vives, ou plus badines, que par la mesure des pas reglés. Il est cependant difficile à un étranger de les distinguer, de la même maniere qu'il leur seroit difficile à eux-mêmes de discerner nos disferens menuets, ou de distinguer les menuers des autres especes de danses, dans lesquelles ceux même des Européans, qui n'ont pas appris à danser, ne peuvent rien connoître. Je ne veux cependant pas omettre une circonstance d'une de ces danses, parce qu'il en reste encore quelque chose parmi nous, qu'on peut regarder comme une suite de cet usage; c'est que celui qui danse,. va donner le bouquet, après avoir dansé, à celuiqu'il invite de danser après lui; c'est-à-dire, qu'il va lui faire un présent, pour l'engager à répondre à son invitation; ce qui se continuë ainsi de l'un à l'autre, chacun faisant un présent, selonfon goût, à celui qu'il invite.

Pendant les festins à chanter, on fait souvent des distributions de Tabac, & d'autres choses à ceux qui sont invités, & ils sinissent aussi se uvent par celle qui se fait de la sagamité, laquelle este

le vrai jus nigrum des Anciens. Il est libre de la manger dans la Cabane du festin, ou de l'empor-

ter chez foy.

Ils ont une autre espece de Danse, que nos Iroquois nomment Te Iennonniakoua. Elle est hyporchematique; le Chœur y danse, & elle est commune aux hommes & aux femmes. Comme elle est très-differente des precedentes, on n'en fait point usage dans les festins à chanter. Les Jongleurs l'ordonnent souvent, comme un acte de Religion, pour la guérison des malades, & elle est du ressort de la Divination. Elle est aussi un pur exercice de divertissement, qui se pratique dans les fêtes & dans les solemnités du Village. En voici à peu près l'ordre. On envoye avertir de bonne heure dans toutes les Cabanes pour cette cérémonie, & chaque Cabane députe quelques personnes, soit hommes, soit femmes, qui se parent de tous leurs atours, pour y aller jouer leur rolle. Tous se rendent à l'heure marquée, dont on est averti par un Crieur public, ou dans une Cabane de Conseil, ou bien dans une place préparée pour cet effet. Au milieu de la place, ou de la Cabane, on dresse un petit échassaut, où l'on met un petit banc pour les Chantres, qui doivent animer la danse. L'un tient en main le Tympanum, ou Tambour, & l'autre le Rhombe, ou la Tortuë. Tandis que ceux-là chantent, & accompagnent leur chant du son de ces instrumens, lequel est fortissé encore par les spectateurs,

teurs, qui frappent avec de petits bâtons sur des chaudieres, ou des écorces qu'ils ont devant eux. Ceux qui dansent, tournent en espece de danse ronde, mais sans se tenir par les mains les uns les autres, ainsi qu'il se pratique en Europe. Chacun d'eux fait diverses figures des pieds & des mains, comme il lui plaît; & quoique tous les mouvemens soient absolument differens, selon la bizarrerie, & le caprice de leur imagination, aucun cependant ne perd la cadence. Ceux qui scavent le mieux varier leurs postures, & se donner plus d'action, sont censés danser mieux que les autres. La Danse est composée de plusieurs reprises; chaque reprise dure jusqu'à perte d'haleine; & après un instant de repos, ils en recommencent une autre. Rien n'est plus vif que tous ces mouvemens. Dan's le moment ils sont tous en sueur; on diroit à les voir, que c'est une troupe de furieux & de frenetiques. Ce qui doit encore plus les fatiguer, c'est qu'ils suivent de la voix, aussi-bien que de l'action, la voix des Chantres & des instrumens. par des hé, hé continuels, mais un peu moins forts que ceux de l'Athonront, jusqu'à la fin de chaque reprise, laquelle est toûjours terminée par un oueb general, plus élevé, & qui est comme un cri d'approbation, ce semble, de ce que la reprise a bien réüssi.

Quoique dans cet article du Gouvernement, je n'aye parlé proprement que des nations Iroquoifes & Huronnes, que j'ai suivies dans un

assez long détail, je puis dire néanmoins que j'ay dépeint en même temps toutes les autres Nations Barbares de l'Amerique, quant à ce qu'il y a d'essentiel & de principal. Car bien qu'il paroisse y avoir une très-grande difference entre l'Etat Monarchique, & l'Olygarchique, c'est pourtant par-tout le même esprit de Gouvernement, le même génie pour les affaires, la même méthode pour les traiter, le même usage pour les Assemblées secrettes & solemnelles, le même caractere dans leurs sessins, dans leurs danses, & dans leurs divertissemens.

Les Chefs les plus absolus se regardent comme les Peres de leurs Peuples. Ce ne sont en effet que de nombreuses familles , distribuées en differens Hameaux, qui se réunissent en un Corps de Nation. Quelque autorité qu'ayent ces Chefs., il y a pourtant un Conseil, ou Senat, composé des Anciens, qui délibere sans cesse sur toutes les affaires qui interessent le bien public; & bien que ce Conseil n'influë peut-être pas par-tout aussi efficacement dans la décision des affaires, que chez les Nations Iroquoises, il a neanmoins partout un grand crédit, étant toûjours composé de tous les Vieillards, & des principales têtes, qu'on suppose avec raison avoir plus de lumieres, plus d'expérience, & un désir plus sincere, & plus désin-teressé pour procurer le bien general. Chaque Nation étant peu nombreuse, l'union s'entretient par ces Assemblées de religion & de politique.

ou mangeant tous ensemble, & vivant, pour ainsi parler, en commun, animant d'ailleurs par deurs chants & par leurs danses la joye de ces repas, qui sont pour eux de veritables sêtes, tous concourent avec plaisir au but que se sont propodés les Législateurs, qui est de lier les cœurs de deurs peuples, & de les engager eux-mêmes à serrer plus étroitement les nœuds, qui les attachent les uns aux autres, & qui rendent la societé plus douce, & plus aimable.

Les Nations de l'Amerique Meridionale avec les mêmes principes de Gouvernement, partagées en differens Carbets sous plusieurs Peres de famille, réunies sous un Chef general, sont encore plus semblables aux Lacédemoniens & aux Crétois, dans leurs habitations, dans leurs sestins so-

lemnels, & dans leurs danses.

Leurs Carbets sont de grandes Halles, qui nous représentent ce que les habitans de Sparte & de Créte, nommoient A' Mpessa & A' plasse. Tous les hommes y habitent ensemble, separément des femmes, & des enfans, qui ont leurs Cases particulieres. Le Pere de famille, semblable au MAIDONOMOE, établi par Lycurgue, y harangue tous les matins la jeunesse, & veille sur elle, & sur tous les exercices de ces jeunes gens, dont la vie n'est pas moins dure, que celle des Spartiates.

Les differens Carbets se réunissent pour les affaires de quelque consequence, & les affaires ne

se traitent jamais sans un festin general; festin qui a tout l'air dans les motifs pour lesquels on le fait, d'avoir été originairement un sacrifice. Car les motifs ordinaires de ces festins, sont la naissance d'un enfant; les differentes Initiations, dont nous avons parlé, pour la pénitence que fait un mari après les couches de sa femme : pour un enfant à qui l'on coupe les cheveux, & à qui l'on donne un nom : pour les filles & pour les garcons qui entrent dans l'adolescence: pour mettre un jeune homme dans l'ordre des Guerriers : un Guerrier dans l'ordre des Capitaines: pour instaler un Chef-general : pour faire un Devin : pour mettre une pyroque neuve à la Mer: pour commencer de nouveaux champs : pour les semences & les récoltes des fruits: pour déterminer le temps d'une pêche : pour déliberer sur une expédition de guerre: pour faire mourir solemnellement un esclave: pour les Mariages: pour la guérison d'une masadie : pour consulter seurs Devins, & évoquer les esprits : pour pleurer les morts, &c. Ces sestins seroient bien nommés A'Pfia; car

Ces festins seroient bien nommes A' Pessa; car ce sont les semmes qui en ont la direction, sans que jamais elles y mangent dans le Carbet avec les hommes, n'ayant d'autre soin que celui de les servir, tandis que celui qui fait le festin, n'osant pas y toucher par respect, fait sentinelle à l'entrée du Carbet, un Boutou, ou massuë à la main, comme si ce jour de sête étoit pour lui un jour de jeûne.

C'est toûjours en dansant que se fait le festin, & leurs danses ont tout le goût des danses Crétoises : elles se sont au son du Maraca, & sont animées par des hé, hé, semblables à l'Evasme des Bacchantes.

Ces Danses sont de differentes especes, selon le sujet qui les assemble. Le Sieur de Leri a noté Hist. du Brequelques airs des danses Brésiliennes, elles ne paroissent pas differentes des danses Iroquoises. Il donne aussi le détail d'une, qui étoit une danse de Religion, & qui paroît être une imitation des Ménades, chantant leur évohé. Il y dépeint fort vivement ces Barbares, hurlant leur hé, hé d'une maniere horrible, écumant de la bouche, & faifant des mouvemens si violens, que quelques-unes tomboient par terre, comme si elles eussent été surprises du mal caduc, si bien qu'il fut d'abord persuadé qu'elles étoient saisses du malin esprit & possedées du Démon dans toutes les formes ; les hommes dansoient de la même maniere de: leur côté, & les enfans de l'autre. C'étoit une musique affreuse; elle s'adoucit néanmoins peude temps après; & la crainte que ce spectacle, qui lui étoit nouveau, lui avoit cause, s'étant évanouie, il en ressentit ensuite un si grand plaisir, qu'il fut ravi-hors de lui-même; & il ajoûte que toutes les fois qu'il y pense, il lui semble encore earendre la douceur de cette harmonie, qui faisoit un effet si présent sur lui qu'il en ressentoit toûjours un nouveau plaisir.

Je n'ai point éprouvé, comme le Sieur de Leri, un plaisir si sensible aux fêtes de nos Sauvages; & j'ai de la peine à croire que celles des Brésiliens produisssent sur tout le monde la même impression que sur lui. La Musique & la Danse des Ameriquains ont quelque chose de fort barbare, qui révolte d'abord, & dont on ne peut gueres même se former une idée sans en avoir eu le spectacle. On s'y accoûtume néanmoins peu à peu, & dans la suite on y assiste volontiers. Pour eux ils aiment ces sortes de sêtes à la fureur, ils les font durer des journées, ou des nuits entieres; & leurs hé, hé font tant de bruit, qu'ils font trembler tout le Village. Dans la violence de ces Danses impétueuses, je n'ai jamais sçû discerner ni finesse, ni délicatesse; mais les Naturels du païs sçavent les distinguer, & leur jeunesse s'y passionne, comme on se passionne à nos spectacles de Théatre.





# DES MARIAGES,

E.T DE

## L'EDUCATION

D'AR une suite de l'erreur commune, où étoient les Anciens dans les derniers temps du Paganisme, qui s'imaginant, que dans chaque païs les hommes indigenes y étoient nés comme des champignons; les Auteurs persuadés, que ces hommes feroces se sentant-encore de la bassesse, & de l'imperfection de leur origine, ne se distinguoient en rien des bêtes, ont cru en effet, que ces hommes avoient été long-temps avant que leur esprit se développat, & qu'ils sussent capables de cette docilité que demandent les loix & la police. Athenée étant dans ce principe comme les autres, a écrit que les hommes des premiers temps n'avoient aucune solemnité pour le Mariage, se mêlant indifferemment, comme les animaux, jusqu'au temps de Cecrops qui en regla les Loix, obligeant ses Sujets à prendre une épouse, & à se contenter d'une.

La contagion des Auteurs se communique, & les verités de la Religion Chrétienne n'éclairent pas

toûjours un Sçavant, assez pour se désaire des idées qu'il a prises dans les Auteurs Payens. Alexandre Sardi a aussi commencé son Ouvrage des Mœurs des Nations, par supposer ce principe comme une verité constante, disant, qu'il étoit certain que les hommes n'avoient aucunes Loix pour le Mariage, qu'ils n'en connoissoient point les devoirs & les obligations jusqu'au temps de Jupiter & de Junon, ou bien de Cecrops Roy d'Athenes, à qui il en attribue l'Institution après Athenée, & qui furent, selon lui, les premiers, qui retirerent les hommes de cette barbarie où ils vivoient, ne suivant d'autre regle que l'instinct.

La prévention de ces Auteurs est un effet du peu de connoissance qu'ils ont euë des premiers temps, dont ils n'ont pû démêler l'obscurité. Il me paroît au contraire évident, que le Mariage a toûjours été regardé par tous les Peuples comme une chose sacrée, & solemnelle, dont les plus barbares même ont respecté les droits. En effet, quoiqu'il y ait aujourd'hui une grande multitude de Nations, lesquelles ont conservé toute leur ferocité, & qui nous paroissent vivre sans Loix, sans Religion, & sans Police, nous n'en connoissons cependant point, qui n'observent quelques solemnités dans les alliances qu'elles contractent, & qui ne soient jalouses de la foy conjugale.

Nous avons vû, dans l'Article de la Religion, la virginité respectée dans les remps les plus reculés, consacrée dans les personnes, qui étoient

plus

plus specialement dévouées au Culte des Dieux, & maintenué en honneur parmi les Barbares, après une longue suite de siecles, jusqu'à l'arrivée des Européans en Amerique. Cette vertu ne pouvoit s'étendre à toutes les personnes pour tout le temps de la vie, à cause de la nécessité de la propagation du Genre Humain; mais dans cette nécessité on respectoit la chasteté conjugale, & le Mariage, honteux dans son usage, avoit des loix de bienséance, de modestie, de pudeur, & de retenuë, que la nature inspire, que la raison soûtient, & qu'elles ont conservé au milieu de la Barbarie.

Je conviens que, chez quelques Peuples, la dépravation & la grossiereté des mœurs, ont introduit sur ce point des abus, & même des coûtumes honteuses en divers temps, & en divers lieux. Mais cela n'a pas été universel; le gros des Nations s'est assez bien soûtenu; & chez quelques-unes, les Législateurs particuliers, pour frapper l'esprit des hommes, & réprimer leur licence, ont ajoûté à la premiere simplicité, avec laquelle le Mariage se contractoit, de nouvelles loix & de nouvelles cérémonies, qui pour être arbitraires, ne laissoient pas d'être significatives, & qui rendant le Mariage plus solemnel, le rendoient aussi plus respectable.

Si par Cecrops, on entend ce premier Roy des Atheniens, dont on a fixé l'Epoque, quelques secles après le Deluge universel, mais avant ce-

Tome I.

lui de Deucalion, ce Législateur particulier pouvoit avoir fait de semblables Loix pour ses Sujets ; mais Alexandre Sardi pouvoit démontrer, que l'Institution du Mariage étoit anterieure à lui; & en remontant, comme il fait, jusqu'aux Dieux, il pouvoit choisir un autre Auteur de la sainteté du Mariage que Jupiter, ou bien nous en donner une idée differente, de celle que nous en ont donné les Poëtes, qui en ont fait le plus adul-tere, & le plus libertin de tous les Dieux, quoiqu'il fut obligé d'être plus reglé que tous les autres, à qui il devoit l'exemple, comme leur Roy & leur Pere.

Je crois néanmoins, qu'en effet c'est Jupiter & Cecrops, qu'on doit regarder comme les Auteurs de l'Institution du Mariage, & de sa sainreté, pourvû que l'on entende par Jupiter, ce que les Payens ont souvent entendu eux-mêmes; c'est-à-dire, Dieu, & le souverain Estre, Auteur de la Religion, non pas ces Rois impies, qui s'étant arrogé le nom de Dieu même, ont souilléleur vie par leurs crimes, & ont donné lieu aux fables, lesquelles ont deshonoré la Divinité; & pourvû qu'on veüille entendre par Cecrops, Adams nôtre premier Pere, qui reglant la Religion felon les ordres de Dieu, a fait des Loix à ses Enfans par rapport au Mariage, comme par rapport à tout le reste de ce qui appartient au culte de Dieu. Ce que je dis, est sondé. Car si l'on a fixé l'Epoque de Cecrops après le Deluge uni-

versel, c'est l'effet de l'ignorance où l'on étoit sur les premiers temps; c'est que les Atheniens euxmêmes ayant été des Barbares sans lettres, n'ont point eu d'Annales & de fastes, & que n'ayant conservé que très-peu de chose d'une Tradition ensevelie, pour ainsi parler, dans l'espace de plusieurs siecles d'ignorance, ils ont rapproché des temps bien éloignés de celui, où ils ont commencé à laisser quelque chose d'eux-mêmes à la posterité. La même chose arriveroit aujourd'hui à tous les Peuples barbares qui existent, s'ils vouloient, ou si dans la suite ils pouvoient coucher par écrit quelque chose de leur histoire. Ils ont tous une tradition fabuleuse de leur origine, où l'on voit l'histoire des premiers temps déguisée, & ils la rapprocheroient indubitablement des temps où ils écriroient, faute de ne pouvoir rien dire des évenemens arrivés dans un long enchaînement de siecles, qui sont pour eux dans un éternel oubli.

J'ai déja remarqué, dans l'Article de la Religion, que nos premiers Peres avoient été reprélentés sous le symbole du Serpent, & que quelques Peuples rapportoient leur origine à des hommes indigenes, & formés du limon de la Terre, composés de l'assemblage monstrueux de l'homme & du serpent. Les Atheniens disoient la même chose de Cecrops. Il est vrai que Diodore \* de Si- Diodor. Sia

<sup>\*</sup> Il manque quelque chose dans de Cecrops n'y est point; mais on Lib. 1, p. 17.

l'endroit cité de Diodore de Sicivoit bien que c'est de lui dont is le , Liv. 1. pag. 17. Le nom même est parlé.

cile dit, que les Atheniens ne sçavoient pas la raison de ce composé bizarre. Lui-même, & plusieurs autres, ont cherché à en donner des explications: mais je suis convaincu qu'il n'en faux point chercher ailleurs, que dans la Théologie Hieroglyphique des Anciens, où ces symboles mysterieux transmettoient en même temps la connoissance de nos premiers Peres, & celle de leur faute. Ops étoit un des noms de la Mera des Dieux, ou d'Eve; celui de Cecrops s'y rapporte assez bien, pour dire que c'étoit celui de son mari. Ops ne seroit-il point aussi un mot formé par contraction d'O'ou, qui veut dire un Serpent, symbole d'Osiris & d'Isis, que je crois avoir été Adam & Eve?

Quoiqu'il en soit, le Mariage a trop de connexion avec la Religion, pour que nos premiers Peres, qui en ont reglé le Culte, n'ayent rien statué sur cet Article, & que leurs ensans, imbus de leurs maximes, soient tombés dans un état de brutalité, à en oublier absolument toute idée. Si l'on veut se donner la peine de souiller dans l'Histoire sacrée & dans la prophane, on y trouvera assez de preuves pour rapporter l'Institution du Mariage, & sa sainteté, à l'origine de la Religion même.

La Monogamie, ou l'obligation de n'avoir qu'une seule Epouse, paroit dériver de ces premiers commencemens, & avoir été observée inviolablement jusqu'au Deluge, par Adam & par ses Enfans, à l'exception de Lamech, qui étant Gen cap. 40 un homme maudit, ofa violer le premier l'integrité du Mariage en prenant deux femmes, & qui a été regardé comme un adultere par les saints Peres, \* pour avoir donné un exemple si pernicieux dans une chose, qui étoit tellement de Mor contre l'ordre & contre l'usage, qu'on ne trouve liem, Exhert. que lui seul, avant le Deluge, qui se soit licen: Heron. Lib. tié de la sorte. En esset , la fable des Dieux , qu'on peut faire remonter jusqu'à ces premiers temps, ne nous présente par-tout qu'une Epouse en titre. Jupiter n'avoit que Junon pour femme légitime. En Egypte même, où le Mariage recût plus d'alteration dans la suite des temps, Oseris n'avoit qu'Iss. La fable & l'histoire sont pleines des fureurs de ces épouses négligées, lorsque leurs maris s'abandonnoient à des amours illégitimes. Sous combien de déguisemens honteux; la Théologie payenne ne nous représente-t'elle point Jupiter, quand il veut dérober à Junon la connoissance de ses débauches ? Au temps du Deluge, & dans l'Arche, Noé & ses trois Enfans n'avoient chacun que leur Epouse unique ⊱ aussi, lorsque Jesus-Christ a rétabli la Loy du Mariage dans son integrité, il n'a rien ajoû-

Terrul. Lib. de Monogam. ad Coffit. c.5. cont. Jovin. Innocent. 3. Capit. gaudemus. extra. de Divortiis.

\* Tertullian. Lib. de Exhort. ad Castit. cap. s. Numerus Matrimonii à maledicto viro cœpit, primus Lamech duabus maritatus, tres in unam carnem effeoit.

Hieron. Lib. 1. contra Jovinian. Primus Lamech, sanguinarius & homicida, unam carnem in duas divisit uxores , fratricidium & digamiam eadem cataclysmi delevit poena.

té à ce qui est marqué dans la Genese.

On peut dire de plus, en faveur de la Monogamie, qu'on a dû remarquer dans l'Antiquité, ce qu'on observe encore dans la plûpart des païs, où le li-bertinage a introduit la pluralité des seinmes; qu'il y en a toûjours eu une principale, laquelle étoit proprement l'Epouse, & conservoit la preéminence, & certains autres droits sur celles qui ne l'étoient que de la seconde main, ou qui n'avoient rang que de Concubines.

On ne peut douter aussi qu'on n'ait eu de tout temps des égards aux liaisons du sang, qui ont toûjours fait regarder certains mariages comme incestueux, & inspiré de l'horreur pour ceux, qui osoient se les permettre contre les regles ordinaires.

Ce fut le Zoroastre des Assyriens, ou le Saturne Egyptien de Berose, qui, si l'on en croit Beros fragm. cet Auteur, corrompit la sainteté du Mariage, comme il avoit alteré la Religion, en enseignant aux hommes les mysteres abominables de la Magie, & à consulter les Démons, autorisant par ses discours & par ses exemples le déreglement des mœurs, qui avoit irrité la colere de Dieu, & attiré le Deluge. Il introduisit la pluralité des femmes, & disoit hautement, qu'on pouvoit contracter indifferemment avec toutes sortes de personnes, sans aucun égard à la proximité du sang, une mere pouvant épouser son fils, & un frere sa sœur; conduite détestable, qui lui fit donner

le nom de Chemesuenus, c'est-à-dire, ainsi qu'il

l'interprete, d'infâme & d'impudique.

Mais sans nous attacher precisément au sentiment de cet Auteur, quelque autorité qu'on lui suppose, il est constant qu'une partie de ces maximes fut plus generalement reçûë parmi les Peuples de la posterité de Cham, & même de celle de Sem. La Polygamie fut autorisée en Egypte & dans l'Assyrie, par l'exemple des Rois, qui avoient plusieurs semmes titrées & légitimes fans parler d'un plus grand nombre encore de Concubines. Elle étoit permise, & tolerée chez les Hébreux, & rien n'est plus connu, que ce que la sainte Ecriture dit des semmes d'Abraham, de Jacob, de David, & fur-tout du prodigieux nombre de celles de Salomon, qui ne s'étant pas contenté des filles d'Ifraël & de: Juda, admit encore les étrangeres, défendues par la Loy, lefquelles pervertirent son cœur, & le firent tomber dans l'Idolatrie. Les Perses & les Médes se conformerent peut-être en cela aux: mœurs des Assyriens qu'ils avoient vaincus.

La posterité de Japhet se conserva plus pure dans l'Europe, & dans l'Asie Mineure. Les Romains, les Germains, les Peuples de Gaule & d'Iberie, & ce qui me surprend encore davantage, les Cadmonéens qui étoient de la posterité de Cham, ne pouvoient introduire dans leur maisson une séconde Epouse du vivant de la première. Que s'il se trouve dans l'Histoire quelques exem-

5 n 39. & leq.

Herod Like ples d'a contraire, comme celui d'Anaxandride à Sparte, ces exemples sont rares; & bien loin de marquer un usage aussi étendu, qu'il l'a été chez les Egyptiens & chez les Assyriens, & tel qu'il se trouve encore aujourd'hui chez la plûpart des Monarques de l'Asie; ils sont des exceptions, qui servent à confirmer la regle generale, laquelle bornoit les hommes à une seule semme.

Pour ce qui est des liaisons du sang, il n'est pas moins certain qu'il y avoit des degrés prohibés, dans l'étenduë desquels il n'étoit pas permis de contracter. Mais les Auteurs ne sçachant pas toûjours assez la force des termes, qui étoient en usage chez les differentes Nations, & ne discer-nant pas assez les degrés d'affinité, & ceux de consanguinité, nous ont laissé par écrit des choses, qui peuvent avoir été mal entenduës, & qui peuvent souffrir aujourd'hui quelque explication, sans quoi elles nous font de la peine.

C'est ainsi que nous avons quelque horreur de lire, que les Mages épousoient leurs propres meres chez les Chaldéens; que sans cette condition les Rois Parthes ne pouvoient monter fur le Thrône; & que chez quelques autres Peuples, les freres épousoient leurs propres sœurs. Les Auteurs s'accordent tous à assurer que ç'a été une pratique Diodor. Si constante des Egyptiens. Ils disent que chez eux Ad. Eris. 18 P. le Mariage d'Osiris & d'Isis, qui étoient frere & sœur, avoit si bien réüssi, & avoit été si heureux, qu'en consequence des grands avantages

qu'ils

qu'ils avoient reçû de l'un & de l'autre, c'étoit une Loy parmi eux, que les freres & les sœurs d'un même lict se mariassent ensemble. Abraham, & Isaac son fils, Peres du peuple Juif, donnent le nom de Sœurs à leurs Epouses. Philon rap-Philo, de Sper-porte des Grecs, que Solon avoit permis aux cialib. Legib. Atheniens le Mariage avec des sœurs issues d'un même Pere, défendant celui des sœurs d'une même mere : que Lycurgue au contraire avoit fait une Loy, qui permetroit le Mariage avec des sœurs uterines, & avoit défendu celui des sœurs sorties d'un même pere.

Il semble néanmoins qu'on peut assurer universellement, que le Mariage dans la ligne directe du pere à la fille, & du fils à la mere, a toûjours été regardé par-tout comme incestueux, & mis au rang des plus grands crimes. L'histoire d'Oedipe & de Jocaste, dont l'un se creva les yeux, & l'autre se tua de désespoir pour un mariage, qui ne pouvoit leur être imputé, puisqu'ils étoient tous les deux également dans l'erreur, nous témoigne assez combien ces Mariages in- sophocles in cestueux étoient abhorrés. Rien aussi n'en fait mieux sentir l'abomination, que les noires couleurs, & les expressions vives dont se servent les Poëtes, pour nous peindre les horreurs de cette histoire tragique, aussi bien que la détestable passion de Myrrha, fille de Cynire Roy de Chypre, dont le crime fut à pou près semblable à ovid Metans celui des filles de Loth.

Ocdipo, & co

Juftin. Lib. 13

Agathias; Lib. 2.

Mais parmi les Orientaux même, la passione de Semiramis Reine de Babylone & de Chaldée pour son fils Ninyas, causa tant d'indignation à ce Prince, qu'il l'a fit mourir. Celle de Parisatiss pour son fils Artaxerxes, produisit le même sen-timent d'horreur dans le cœur de ce Monarque; mais il ne voulut pas, comme le premier, ôter la vie à celle de qui il l'avoit reçûë. L'un & l'autre eussent-ils voulu faire un éclat, qui devoit flétrir dans la posterité deux Princesses d'ailleurs si illustres, si les Mages Chaldéens, qui étoient leurs sujets & les arbitres de la Religion, eussenteu l'obligation, ou la liberté d'épouser leurs propres meres : Bien loin que cela fut ainsi, Agathias dit que le motif d'horreur & d'indignation, qui obligea ce Prince à repousser cette mere effrenée, fut, " que c'étoit une chose également contraire à la pieté, à la coûtume du pais, &: nau sentiment commun desthommes. « De maniere, que si les Perses se donnerent ensuite une trop grande liberté sur ce point, ainsi que l'as-sure ce même Auteur, trompé sans doute sur l'équivoque des termes, c'est une suite de cette étrange corruption de cœur, qui les plongea dans toutes sortes de vices. On pourroit néanmoins révoquer en doute ce que dit Agathias, ou justi-Tavernier, sier su'il a été trompé sur les termes; car Tavoyage de 'ner qu'il a été trompé sur les termes; car Ta-Perfe, Liv. vernier, parlant des Gaures, qui sont descendus ides Perses; assure qu'ils me peuvent se marier jusqu'au troisséme degré de consanguinité, & que

personne ne s'avise d'en demander dispense.

Il semble encore que la nature répugne aux Mariages dans la ligne collaterale, au premier degré, sur-tout entre les freres & les sœurs d'un même pere & d'une même mere; & il seroit avantageux de pouvoir montrer que cela n'a jamais été permis, hors les cas de la nécessiré absoluë, où se trouverent les premiers enfans d'Adam & d'Eve, de maniere que cela ait pû faire une Loy generale pour tout un Peuple, & une Loy de temps immemorial.

Les Auteurs qui nous ont fait le plus de peine, sont ceux qui nous parlent de la coûtume des Egyptiens, & qui nous citent les exemples d'Osiris & d'Isis, de Ptolomée & d'Arsinoé, du dernier des Lagides avec Cleopatre. Car s'il est vrai que cette coûtume ait fait loy chez eux depuis le temps d'Osiris & d'Isis, elle doit avoir été fondamentale, & aussi ancienne que la Monarchie. Un fait cependant des plus remarquables de la fainte Ecriture, m'oblige d'en douter. Le voici. Peutêtre ne trouvera-t-on pas la conjecture mal fondée.

Abraham descendant en Egypte avec Sara son Gen. cap. 112 épouse, lui parle de la sorte. » Je sçais que vous « êtes belle, & que quand les Egyptiens vous au- « ront vûë, ils diront, c'est son Epouse, & ils « me tuëront pour vous posseder; dites donc, je = vous prie, que vous êtes ma sœur, afin qu'ils « en usent bien envers moi en vôtre consideration, «

» & qu'ils me laissent la vie pour l'amour de vous. Abraham cherche un expedient pour éviter la mort, qu'il a lieu d'apprehender de la part des Egyptiens, s'ils peuvent soupçonner qu'il soit le mari de cette semme, dont la beauté doit leur donner dans les yeux; il n'en trouve point de plus efficace, que d'engager Sara à dire qu'elle est sa sœur; mais si la coûtume generale & sondamentale de l'Egypte eut été, que les freres épousassent leurs sœurs, Abraham eut pris le moyen le plus infaillible de tomber dans l'inconvénient qu'il vouloit éviter; car les Egyptiens eussent raisonné juste, en concluant, elle est sa fœur, doncques elle est son Epouse. Il falloit au contraire, pour les faire tomber dans la pensée d'Abraham, les faire raisonner de la sorte C'est une chose énorme & inouie, qu'un frere épouse sa propre sœur; celle-ci est sa sœur, doncques elle n'est pas sa femme.

elle n'est pas sa semme.

On dira peut-être qu'Abraham & Sara étant étrangers, les Egyptiens ne devoient pas juger d'eux par une Loy, qui pouvoit être particuliere à l'Egypte; mais plûtôt par celle du païs de ces Etrangers même, qu'ils ne pouvoient pas ignorer, puisqu'ils étoient leurs voisins. Mais cela même favorise le sentiment que j'ai avancé; car, ou les Egyptiens étoient ignorans des Coûtumes étrangeres, & par consequent ils devoient juger selon celles qui étoient propres de leur Monarchie, ou ils n'ignoroient pas celles des Chaldéens;

s'ils n'ignoroient pas celles des Chaldéens, Abraham étoit également, ou même plus exposé; car s'ils ne les ignoroient pas, ils eussent sçû que ceuxci épousoient leurs sœurs. Il y a lieu de croire, du tour que prit Abraham, que les Chaldéens avoient quelque chose de singulier que les Egyptiens n'avoient pas, & même qu'ils ne sçavoient pas; puisque le Roy se plaignit à lui de ce qu'il l'avoit induit en erreur, pour l'engager dans un crime aussi énorme que l'est l'adultere, en lui difant qu'elle étoit sa sœur, d'où il ne pouvoit pas s'empêcher d'inferer qu'elle n'étoit pas sa femme. En effet Abraham avoit pris ses mesures, pour que Pharaon ignorâr que Sara fûr fon épouse. Il ne le trompa pourtant point par un mensonge, non plus qu'Abimelech, chez qui il lui arriva une pareille avanture; car il dit nettement à ce- Gen. cap. lui-ci, que Sara étoit non seulement sa femme, mais qu'elle étoit aussi sa fœur, fille de son pere, mais non pas de sa mere.

Cela me paroît presque démontré par rapport aux Egyptiens, & il n'est personne qui n'en doive tirer une consequence légitime, qu'au moins en ce temps-là, les Mariages des freres & des sœurs, sur-tout d'un même lict, étoit défendu, & inour chez eux.

Mais les paroles d'Abraham à Abimelech, nous jettent dans un même embarras par rapport à la These que j'ai avancée; car il se trouvera que, dans la posterité de Sem, le Mariage étoit li-

Zzz iii

cite au premier degré, dans la ligne collaterale. au moins entre les freres & sœurs de différents licts. Les paroles d'Abraham paroissent fort positives au sujet de Sara. » Au reste, dit-il, elle est " vrayement ma sœur, fille de mon pere, & non » pas de ma mere. « On doit naturellement inferer, de cette maniere de s'exprimer, que Tharé pere d'Abraham, l'étoit aussi de Sara; mais que Tharé avoit eu ces deux ensans de diverses semmes.

Néanmoins les Interpretes nient tous assez unaest. xi. v. nimement que Sara fut propre fille de Tharé. En effet, quand Tharé prit dans sa maison Loth son petit-fils, dont le pere étoit mort, il prit aussi Sara, laquelle est appellée sa Bru, & non pas sa fille; & il semble que delà on doive conclure, qu'elle étoit cousine ou sœur de Loth, puisque habitant auparavant ensemble dans la maison de Nachor, ils furent recûs après la mort des deux freres Aran & Nachor, tous deux ensemble dans celle de Tharé. Pour expliquer donc les termes de l'Ecriture Sainte, les Interpretes recourent à d'autres exemples de la Sainte Ecriture, où ces termes de fils & de fille, de frere & de sœur, sont évidemment équivoques, & pris en divers sens, selon l'usage de ce temps-là, dans la poste-

Gen. 14. v. rité de Sem. Car, sans nous écarter des mêmes temps, Abraham appelle Loth son frere, quoique manisestement il ne sut que son neveu, fils

Gen. 26. v. 7. de son frere Nachor. Isaac, chez Abimelech Roy

de Gerare dans la Palestine, où il lui arriva le même inconvénient, qui y étoit arrivé auparavant à son pere, appelle Rebecca sa sœur, quoiqu'elle ne sût que sa niéce à la mode de Bretagne, étant fille de Bathuel, fils de Nachor, frere d'Abraham. Jair est appellé fils de Manassé, bien qu'il Numer, cag, ne sût qu'un de ses petits-fils. Les Juiss conserverent les mêmes usages jusqu'à la fin. Dans la Generation du fils de Dieu, il est dit, que Joram engendra Osias; cependant entre les deux, il manque trois Generations, de maniere que Joram Math. 1.1.2.34. n'étoit que le Trisayeul d'Osias , dont il paroît. être appellé le Pere. Les cousins du Sauveur, Marc, dans un degré assez éloigné, sont appellés ses 3. v. 31. freres, ce qui a donné lieu à des herétiques de dire, que saint Joseph avoit eu d'autres enfans, ou de quelque autre Epouse, \* ou de la sainte Vierge même. La regle generale des Juiss étoit de s'appeller freres & sœurs, en quelque degré de parenté qu'ils sussent dans les lignes collaterales, lorsqu'ils pouvoient remonter des deux côtés jusqu'à la fouche...

La conjecture donc des Interpretes est, que Sara étoit fille d'Aran, & la même qui est nommée Jescha, laquelle étant niéce d'Abraham pouvoit l'épouser, de la même maniere que Melcha, autre fille d'Aran, & sœur d'Jescha, épousa

\*Helvidius & les Antidico-marianites ses Sectateurs, qui desquels saint Hierôme a dit, étant Arriens, niant la Divinité miraris si errent in fratribus qui de Jesus-Christ, nioient aussi la errant in Patre?

Nachor frere d'Abraham; & Abraham pouvoit l'appeller sa sœur, de la même maniere qu'il appelloit Loth son frere, quoiqu'il ne fût que son neveu. Sara pouvoit aussi fort bien être sille de Nachor, sœur de Loth, & épouse d'Abraham.

Dans les Coûtumes des Iroquois, nous trouvons des manieres de parenté, un peu differentes à la verité de celles des Hébreux & des Chaldéens, mais qui conviennent avec elles en ce point, qu'elles peuvent fonder des équivoques dans les termes, & servir par cet endroit là même, pour corriger les idées que nous portent à l'esprit ces mêmes termes, quand nous les trouvons dans les Historiens, parce que nous ignorons, & que ces Auteurs ignoroient eux-mêmes comme nous, les sens differens qu'ils avoient

chez les Peuples, dont ils ont parlé.

Α.

Pour rendre ceci sensible par l'application, il faut sçavoir que, parmi les Iroquois, & parmi les Hurons, tous les enfans d'une Cabane regardent comme leurs meres, toutes les sœurs de leurs meres, & comme leurs oncles, tous les freres de leurs meres : par la même raison, ils donnent le nom de Peres à tous les freres de leurs peres, & de tantes à toutes les sœurs de leurs peres. Tous les enfans du côté de la mere & de ses sœurs, du pere & de ses freres, se regardent entr'eux également comme freres & sœurs; mais par rapport aux enfans de leurs oncles & de leurs tantes, c'est-à-dire, des freres de leurs meres, &

des '

des sœurs de leurs peres, ils ne les traitent que sur le pied de cousins, quoiqu'ils soient dans le même degré de parenté, que ceux qu'ils regardent comme leurs freres & leurs sœurs. Dans la troisième Generation cela change, les grands oncles & les grandes tantes redeviennent grandsperes & grands-meres, des enfans de ceux qu'ils appelloient neveux, & niéces. Cela se continue toûjours ainsi en descendant, selon la même regle.

De cette façon il est facile de concevoir, comment les Chaldéens & les Rois Parthes pouvoient épouser leurs meres, c'est-à-dire, des tantes souvent moins âgées que leurs neveux, au lieu que si c'eut été une nécessité, que les Rois Parthes devinssent les époux de leur propre mere, ç'eut été une nécessité que la même personne eut été la mere & l'épouse de tous les Rois Parthes, ce qui est contre le bon sens. Il est facile de concevoir, comment les Egyptiens, & quelques autres Peuples, pouvoient épouser leurs sœurs, c'est-à-dire, des coussines germaines, ou bien même des parentes dans un degré encore plus éloigné.

Je ne nie point qu'il n'y ait quelques exemples, par lesquels on pourra prouver, que des Princes se sont licentiés jusqu'à épouser leurs propres sœurs: & que cet exemple n'ait pû autoriser dans la suite un usage. Tels sont, l'exemple de Cambyse fils de Cyrus, celui de ce Ptolomée qui épousa Arsinoé, & celui de ce Ptolomée, qui

Tome I. Aaaa

fut le dernier Roy d'Egypte. Mais la passion de ces Princes, & l'abus, qui suivit la liberté qu'ils s'étoient donnée, portent manifestement le caractere de la corruption, & de la nouveauté. C'est ce qu'Herodote nous fait connoître évidemment, en rapportant le fait de Cambyse ; car il dit en même temps, qu'avant lui les Perses n'épousoient point leurs sœurs, & que l'amour de ce Prince avoit quelque chose de si nouveau, que ne pouvant l'autoriser par aucun usage, il voulut au moins être autorisé par une décision des Mages, qui étoient les arbitres de la Religion. Il les assembla donc , & les consulta sur son dessein, les chargeant d'examiner la chose avec maturité. Les Mages, qui sentoient bien que c'étoit un piége que leur tendoit ce Monarque, lequel à l'impieté. joignoit encore toutes les cruautés d'un regne tyrannique; & voyant bien qu'ils étoient perdus, s'ils décidoient contre l'inclination de leur Souverain, répondirent qu'à la verité ils ne trouvoient point de Loy, qui permit le mariage d'un frere avec sa sœur; mais qu'il y en avoit une autre, en vertu de laquelle le Roy étoit le maître de faire tout ce que bon lui sembloit. Le Prince à qui cela suffisoit, sut content de cette réponse,, & les Mages furent tirés d'intrigue par leur lâcheré.

On trouve également dans toute l'Amerique la Polygamie & la Monogamie. La Polygamie paroît beaucoup plus étendue dans la Meridio-

Heroder Lib.

nale, que dans la Septentrionale, où elle n'est gueres permise, que parmi quelques Nations de la Langue Algonquine. Les Nations Huronnes & Iroquoises sont adstraintes à une seule Epouse; & ce qui paroîtra plus singulier, c'est que, par une suite de la Ginécocratie, la Polygamie, qui n'est pas permise aux hommes, l'est pourtant aux femmes chez les Iroquois Tsonnontouans, où il en est, lesquelles ont deux maris, qu'on regarde

comme légitimes. La Polygamie, chez les Nations qui se la permettent, est bornée à un petit nombre de femmes, comme de deux ou de trois, si l'on en excepte les Chefs, qui prétendent avoir plus de privilege que les autres. Mais, où la pluralité est autorisée, parmi toutes ces femmes, il y a toûjours une principale Epouse, dont le mariage est plus solemnel. Les Algonquins distinguent fort celle, qu'ils appellent de l'entrée de la Cabane, où est la place d'honneur, d'avec celles du milieu. Celles-ci sont comme les servantes de la premiere, & leurs enfans sont censés comme Bâtards & Roturiers, en comparaison de ceux qui sont nés de cette premiere Epouse légitime. Parmi les Caraïbes, il y en a aussi une, qui a la preéminence, & c'est celle qui leur est acquise par un droit de naissance que je vais expliquer, ou bien celle qu'ils ont épousé avec toutes les solemnités, & les formalités requises. Ils en ont aufst qu'on peut regarder comme des Concubines, tel-

Aaaa ij

les sont les esclaves qu'ils ont prises en guerre. Quelquesois ils épousent ces esclaves, mais elles conservent toûjours les marques de leur esclavage, c'est-à-dire, qu'elles ne peuvent jamais porter les brodequins, ni les cheveux de la longueur de ceux des autres semmes, qui joüissent du droit de leur liberté.

Ces femmes habitent souvent ensemble sous le même toit, chez les Nations Algonquines, & elles sont assez bon ménage. Mais chez les Caraïbes, ou bien elles habitent en differens Villages,
ou, si elles sont du même Village, les maris leur
sont des Cases separées, dans lesquelles elles vi-

vent avec leurs enfans.

Il n'étoit permis nulle part dans toute l'Amerique, de contracter au premier degré dans la ligne directe, ou dans la collaterale, excepté aux Incas, légitimes héritiers du Trône, le Souverain seul épousant sa propre sœur; la vanité de ces Princes, qui se regardoient comme la Divinité même, les ayant obligé de porter cette Loy dont ils avoient exclus tout le reste de leur propre famille, asin que la race du Soleil sut toûjours plus pure dans le sang du Monarque, étant formé de celui du strere & de la sœur. L'Inca Garcilasso prétend que cette Loy étoit aussi ancienne

Garcilatio, citatio, prétend que cette Loy etoit au il ancienne Comment.

Reales, Lib. que la Monarchie, & qu'elle avoit été portée par de cat-Empire. Mais Manco Capac le Fondateur de cat-Empire. Mais Acosta, Hist. Acosta me paroît plus croyable en l'attribuant à

Acosta, Hist. Acosta me paroît plus croyable en l'attribuant à:
Moral. Lib.
L'un de ses derniers Rois; lequel attira par-là la

1- 3335

malédiction de Dieu sur sa famille, & sur ses Etats, qui devinrent la victime, & la proye de l'Invasion des Espagnols.

Chez les Ameriquains Meridionaux, selon ce qu'en a écrit Thevet, l'oncle maternel a un droit Thevet, Coslégitime sur la fille de sa sœur; il la leve de terre Liv. xxi. c. au moment de sa naissance, & la regarde dès- 10 p. 932. lors comme son Epouse suture. Le Pere de cet enfant est délivré, dès ce moment; d'une partie de la servitude qu'il devoit aux parens de sa femme, & à sa femme même, & c'est le sutur Epoux de sa fille qui en est chargé. Les autres Auteurs Du Tente, disent néanmoins que ce droit des Caraïbes re- 1. §. 4. &cc. garde les cousins par rapport à leurs cousines germaines du côté de la mere, lesquelles sont leurs Epouses nées. Je ne sçais s'ils ne leur donnent point le nom de Sœurs, ainsi que plusieurs autres Peuples, chez qui les termes de Germain & de Germaine, paroissent avoir la même signisication qu'ils ont dans le Latin. En ce cas, on' pourroit dire que les Caraïbes épousent leurs propres sœurs, quoique ces sœurs prétendues ne soient qu'au second degré de la ligne collaterale.

Quel que soit ce droit des Caraïbes sur leurs cousines, ils ne les prennent dans la suite pour Epouses qu'avec l'agrément des parens, & avec les formalités requises; & l'obligation de s'épouser n'est point telle; que ces filles ne puissent dispenser. Mais ordinairement les filles, qui por

Aaaa iij

tent des obstacles à l'accomplissement de ces Mariages, en perdent toute leur réputation, & tous les agrémens qu'elles pouvoient attendre dans leur

Les Iroquois n'ayant pas l'obligation de se marier dans leur parenté, comme les Caraïbes, ou comme les Hébreux, sont encore plus scrupuleux sur les degrés prohibés de consanguinité, que ne l'étoient ceux-ci, au moins avant le temps que Moise les eut restraints davantage, par les Loix

qu'il leur impose dans le Levitique.

Les liaisons du sang sont si fortes dans la Cabane de la mere, à qui les enfans sont censés appartenir de plus près, qu'ils ne peuvent gueres s'établir dans cette Cabane, à moins qu'ils ne soient dans un degré si éloigné, qu'il n'y ait plus d'autre parenté, que celle d'être de la même Tribu. La bienséance n'y permet pas même le mariage avec les esclaves entés dans cette Cabane; car, comme en leur donnant la vie, on leur fait relever le nom de quelqu'un de cette fami le, ils entrent dans tous les droits de l'adoption, & représentent ceux, ou celles, qu'ils ressuscitent, comme si c'étoient eux-mêmes en personne. Je me souviens, qu'un de nos Missionnaires ayant proposé le Mariage d'une esclave, avec quelqu'un de la Cabane où elle avoit été donnée, les Sauvages en rejetterent la proposition avec horreur; il fallut que le Missionnaire leur sit entendre raison pour lever le scandale, & s'excusât sur ce

qu'il n'avoit pas fait attention aux Loix de l'A-

doption.

L'Athonni, ou la Cabane du pere, étant comme étrangere à ses enfans, les liaisons du sang n'y sont pas si étroites. Si le pere avoit des enfans d'un autre lict, ceux de ce lict seroient encore plus éloignés des enfans du premier, la Cabane de ceux-ci étant encore plus étrangere à ceux du second, que celle du pere, dont ils sont nés les uns & les autres, à moins que les enfans de ces deux licts differens ne fussent de la même famille. Je ne suis pas assez exactement informé jusques où ils étendent les degrés de consanguinité, prohibés dans ces Cabanes, ausquelles ils ne tiennent: que par des alliances; mais je suis assuré qu'ils respectent les liens du sang, quelque part où ils se trouvent, au premier degré de la ligne directe ou collaterale. Je crois même qu'ils ne contractent point avec ceux du second; & s'ils se permettent quelque chose de plus de ce côté-là; c'est sur le principe que j'ai déja dit, qu'ils n'y croyent point voir une parenté aussi étroite, que dans la Cabane de leur mere.

Ils ne font point tant d'attention aux degrés d'affinité. Les Algonquins, dont quelques-uns ne se font pas une difficulté de la Polygamie, époufent sans façon plusieurs sœurs; & quand l'une est enceinte, ils habitent successivement avec les autres, la regle generale de tous les Sauvages étant de ne point habiter avec leurs femmes dès

qu'elles se sont déclarées enceintes. Pour les Iroquois, les Hurons, & les autres, chez qui la Polygamie n'est pas usitée, après la mort de leur premiere femme, ils en épousent volontiers la sœur, & ceux de la Cabane de la défunte ne manquent pas de proposer cette nouvelle alliance au mari, s'ils ont été contens de lui dans le pre-mier Mariage. On peut dire la même chose d'une veuve par rapport aux deux freres, mais sans l'obligation qu'avoient les Hébreux d'épouser la veuve de leur aîné décedé sans enfans. Le passage que j'ai cité de Philon Juif, pourroit peutêtre s'entendre des degrés d'affinité, & non pas de consanguinité. Ainsi il aura été permis chez les Lacedemoniens, par les Loix de Lycurgue, non point au frere d'épouser ses sœurs uterines, mais à un étranger d'épouser successivement les deux sœurs, quoique nées d'une même mere; ce que Solon, plus rigide, avoit désendu, ne permettant que le Mariage avec les sœurs issues d'un même pere. On peut expliquer, selon ces disserentes manieres de prendre les termes de frere & de sœur, ce que les Auteurs disent des usa-ges des Crétois, des Cariens, des Parthes, &c.

Outre les Caraïbes qui naissent mariés, pour ainsi parler, en vertu de la destination établie par la Loy, & par le droit que les cousins ont sur leurs cousines germaines, il y a encore plusieurs autres Nations, où les parens des Epoux sur prennent des engagemens pour leurs en-

fans dès leur plus tendre enfance, & dès-lors ces Epoux contractent une servitude réelle, à l'égard de la Cabane de leurs Epouses, comme s'ils étoient effectivement maries : servitude par laquelle ils semblent acheter le droit, ou l'honneur de leur alliance, comme Jacob acheta la Gen cap. 29. sienne en servant Laban son beau-pere, sept ans pour Lia, & sept ans pour Rachel. Cela n'avance pourtant point le temps, où le Mariage doit se contracter en esset, le temps où l'on doit saire les propositions dans les sormes, & manisester par des présens, qu'on ratisse ce que les Loix ont prescrit, ou ce que les parens ont déterminé par les engagemens qu'ils ont pris. On ne pense point au reste à faire ces propositions que les Contractans ne soient d'un âge formé; qu'ils n'ayent passé le cours de ces Initiations, dont j'ai parlé, pour les filles, & pour les garçons adultes; & il est rare parmi les Ameriquains Meridionaux, qu'un jeune homme ose parler d'établissement, ou qu'on ose en parler pour lui, s'il ne s'est fait déja quelque réputation, s'il n'a fait un ou deux prisonniers, ou tué quelque ennemi de la patrie.

Indépendemment de ce droit, ou de ces engagemens pris de si bonne heure, lesquels ne font pas une Loy universelle & sans exception, on peut assurer néanmoins generalement parlant, que les Mariages se reglent plûtôt par l'interêt, & par le respect humain, que par l'inclination des Contractans. Suivant la regle commune, on

Bbbb Tome I.

devroit être toujours pressé de marier une fille: d'assez bonne heure; parce que, outre que les sem-mes soûtiennent les samilles, lesquelles ne se sor-tissent que par le nombre des ensans, la Cabane de la semme y prosite encore par le droit que l'Epouse acquiert sur la chasse de son mari; on ne doit point se hâter au contraire de marier les jeunes gens, parce qu'avant qu'ils soient établis, toute leur chasse, tout le fruit de leur industrie, & de leurs travaux, appartenant de droit à leur Cabane; ceux de cette Cabane ne peuvent que perdre à leur établissement, par les nouvelles obligations qu'ils contractent envers une épouse & des enfans, qu'il est de leur honneur de bien entretenir. Et quoique la Cabane de l'épouse contracte aussi quelques obligations à l'égard de celle du mari, les avantages n'en peuvent pas entrer en compensation de ceux que le jeune homme y apportoit avant que d'être marié. C'est-là du moins ce que je crois avoir remarqué parmi les Iroquois.

Cependant, comme il seroit contre la bienséance d'agir par cet esprit d'interêt, & de le laisser paroître; ils sçavent si bien se conduire par un respect humain admirable, que les jeunes gens ne peuvent se plaindre de ceux de leur Cabane, qui ne manquent pas de les solliciter de s'établir, & de jetter des propositions, qui puissent leur être agréables. Ceux de la Cabane ont aussi à se louer des jeunes gens, qui n'étant point pressés de se marier, ou par complaisance, ou par d'autres motifs qu'ils ne disent pas toûjours, ne consentent aux propositions, qu'on leur fait, qu'après avoir long-temps montré leur indisserence.

Les enfans appartenant à la mere, & les Sauvages paroissant tous égaux, il devroit, ce semble, être également indisserent de s'établir par-

tout, sans autre regle que l'inclination.

Il y a cependant parmi eux trois Ordres distin-gués, à quoi ils ne laissent pas de faire quelque attention. Le premier est celui des Iesendouans, c'est-à-dire, des samilles nobles; le second est des Agongoueha, ou des gens du commun; & le troisième est celui des Ennaskoua, c'est-à-dire, des esclaves à qui l'on a donné la vie, ou qui sont nés de ces esclaves; ils tâchent, autant qu'ils peuvent, de s'allier bien; les Sauvages Meridionaux & les Algonquins sont très-scrupuleux sur cet article; mais les Iroquois passent aisément sur cette délicatesse pour chercher des avantages plus réels, soit dans la Cabane où ils prennent alliance, soit dans la personne de l'Epoux & de l'Epouse. Il y a des Cabanes qu'on redoute, parce qu'elles sont peu nombreuses, & par consequent pauvres & peu considerées, & d'autres, où il se trouve des esprits difficiles à vivre, dont on évite avec soin le commerce. Pour ce qui est des qualités personnelles des Epoux, on cherche dans un jeune homme qu'il soit brave, bon guerrier, & bon chasseur; dans une fille, qu'elle soit d'une bonne ré-

Bbbb ij

putation, laborieuse, & d'un caractere d'espritdocile. On se trompe dans ce choix comme dans tout le reste. Il est peu de maris sans désauts; une bonne semme est un meuble presque aussi, rare en Amerique qu'en Europe; mais on fait ce qu'on peut, & on tâche de ne point s'y méprendre.

Ce sont les Matrones d'une Cabane, qui sont chargées, ainsi que je l'ai dit ailleurs, du soin de marier les garçons & les filles qui y sont. Il leur seroit honteux de faire aucune avance pour marier une fille, & elles doivent attendre pour leur honneur, & pour celui de la fille même, qu'on la recherche, & qu'on la désire; mais quand il se trouve des filles, qui attendent un peu plus que de raison, les Matrones ne manquent pas de s'intriguer, pour tenter sous main tous les partis qui leur conviennent. Par rapport aux garçons, comme il est de la bienséance qu'ils fassent les premieres démarches auprès des parens de la fille qu'on leur déstine, on fait ouvertement les premiers pas en leur nom, sans qu'ils y paroissent, & qu'ils fassent, de leur côté, la moindre démonstration.

La modestie des jeunes filles, à qui il seroit honteux de saire paroître de l'empressement pour le Mariage, ou de témoigner de l'inclination pour un jeune homme, plûtôt que pour un autre, & d'autre part l'indisserence réelle, ou affectée des jeunes gens, jointe à une extrême complaisance

pour les volontés de leurs parens, autorise beaucoup ceux-ci à ne consulter que leur inclination propre, ou pour le moins à la suivre. Mais ceux & celles qui ont de l'esprit, sans manquer à la déserence qu'ils doivent à leur parenté, ne manquent pass d'industrie pour suggerer les personnes qui leur plairoient, sans paroître y toucher, ni de prétextes honnêtes pour éluder celles qui ne sont pas à leur gré. Cela est rare néanmoins, & la plûpart sont les victimes de leur complaisance aveugle pour leurs parens.

Les Matrones ayant déterminé le choix d'une Epouse, & l'ayant sait agréer au jeune homme interessé: elles vont en faire la proposition aux parentes de sa fille. Celles-ci-tiennent leur conseil à part de la même maniere: & si la proposition plast après avoir obtenu le consentement de la future Epouse, elles rendent bien-tôt une réponse positive, & telle qu'on peut la désirer.

Le Mariage n'est pas plûtôt résolu, que les Cérémonies parentes de l'Epoux envoyent un présent dans la Cabane de l'Epouse. Ce présent consiste en des colliers de porcelaine, des pelleteries, quelques couvertures de fourrure, & d'autres meubles d'usage, qui vont aux parens de la fille, à laquelle on ne demande point de dot; mais seulement qu'elle veüille acceptes l'Epoux qu'on lui offre. Ces sortes de présens ne se sont pas seulement une sois, il s'en fait une espece d'alterna-B b b b iii

tive entre les deux Cabanes des futurs Epoux laquelle a ses Loix prescrites par la coûtume; mais, dès que les présens sont acceptés, le Mariage est censé conclu, & le Contrat passé.

Chez quelques Nations, dit-on, les parens de l'Epouse la conduisent tous ensemble chez son Epoux. Mais chez les Iroquois, l'Epouse ne devant point quitter sa Cabane, elle y attend son Epoux, lequel s'y rend à l'entrée de la nuit, accompagné aussi de toute sa parenté. A peine y est-il entré, qu'on le fait asseoir sur la natte, vis-à-vis le feu, alors la nouvelle Epouse apporte devant lui un plat de sagamité, ou de bouillie de bled d'inde , & s'assied à ses côtés, non seulement sans lui rien dire, mais même lui tournant un peu le dos, enveloppée dans sa couverture, par pudeur, & par modestie. Le mari mange de ce qui lui est présenté, ce qu'il juge à propos, & pour l'ordinaire, peu de temps après, il se retire. C'est en cela que consiste toute la cérémonie.

Il ne paroît rien, ce semble, de plus simple; mais je puis dire que tout ceci est comme sacramentel, si j'ose ainsi m'exprimer, & qu'il n'y avoit rien de plus sacré parmi les Anciens. Nous pouvons en juger par tout ce qu'ont écrit les Auteurs de l'usage des Grecs & des Romains. Ceuxci jaloux des coûtumes de leurs Ancêtres, quoiqu'ils eussent ajoûté plusieurs cérémonies à la solemnité des Nôces, avoient cependant retenu celles qu'ils avoient reçûes de la premiere antiquité; & celles-là étoient regardées comme les

plus saintes, & les plus essentielles.

Les Auteurs, \* qui ont traité des Coûtumes Arnob. Libe des Romains, ont distingué trois sortes de manieres de contracter le Mariage : la Coemption : Servius in 13 la Confarreation, & l'usage, ou la Cohabitation. De George, ces trois manieres, les deux premieres, qui étoient, & les plus solemnelles, & les plus autorisées, se trouvent dans ce que je viens de dire de nos Sauvages. L'usage, & la Cohabitation étoit plûtôt une espece de concubinage, semblable à celui des Sauvages, quand ils prennent une fémme de campagne, qu'un mariage légitime. En effet, ces sortes de mariages n'étoient autorisés qu'après un certain temps marqué par les Loix; car deux ou trois heures même avant l'an révolu, s'il en prenoit fantaisse aux maris, ils pouvoient chasser ces épouses prétenduës, comme des concubines, sans qu'elles pussent avoir action en justice contre eux.

Topic. Cicer.

\* Arnobius, Lib. 4. advers. Gentes de Nuptiis Deorum. Uxores, inquit, Dii habent, atque in conjugalia fœdera veniunt conditionibus ante quæsitis. Usu, farre, & coemptione genialis lectuli Sacramenta conducunt.

Servius ad illud Virgilii Georg. 1. Teque sibi generum Thetis emat omnibus undis. Quod ait emat, ad antiquum Nuptiarum pertinet ritum, quo se maritus & uxor invicem emebant, ficut habemus in jure. Tribus enim modis apud Veteres nuptiæ fiebant. Ulu; si verbi gratia, mulier anno uno cum viro, licet fine legibus, fuiffet: . farre; cum per Pontificem maximum & Dialem flaminem, per fruges & molam falfam conjungebantur, unde confarreatio appellabatur, ex quibus Nuptiis patrimi & matrimi nascebantur : coemptione verò, atque in manum conventione, cum illa in filiæ locum veniebat, &c.

Le présent que fait l'Epoux dans la Cabane de fon Epouse, est une vraye Coemption, par laquelle il achette en quelque sorte l'alliance de cette Cabane. Il y a cette difference, que c'est ici le mari qui fait le présent, au lieu que chez les varro, de vi-Romains, \* c'étoit l'Epouse qui le faisoit, & qui tâ pop. Rom. donnoit trois sols marqués, comme un symbole de cette Coemption. La cause de cette difference, c'est que chez nos Sauvages les semmes sont maîtresses, & ne sortent point de chez elles; au lieu que chez les Romains elles passoient dans la maison, & dans la jurisdiction de leurs Epoux, de sorte qu'elles étoient obligées d'acheter d'eux le droit d'être meres de famille. Ce n'est pas que chez les Sauvages, les maris n'acquierent aussi un droit légitime sur leurs Epouses, mais un droit, qui a ses bornes plus ou moins étenduës, selon les differens usages des Nations.

Dans l'offre que fait l'Epouse du plat de sagamité qu'elle présente à son mari, se trouve la maniere de contracter par la Confarreation. Pline nous dit, qu'il n'y avoit rien de plus sacré dans les choses qui étoient du ressort de la Religion, que les liens qu'on formoit par la Confarreation; & que c'étoit pour cette raison, que les nouvelles

Plin. Lib. 18. cap. 3. Hist. Natur.

Lib. 2.

\* Varro , de vità populi Rom. Lib. 2. apud Nonium, Lib. de Doct. Indagine. Nubentes veteri lege Romanâ asses tres ad maritum venientes ferre solitas ait. Atque unum quem in manu tenerent

tamquam emendi causà marito dare, alium quem in pede traherent in foco Larium familiarium ponere, tertium in sacciperio cum condidiffent compito vicinali folere resonare.

mariées

mariées faisoient porter le Farreum devant elles, en allant chez leurs Epoux: Quin & in sacris nihil religiossus Confarreationis vinculo erat, novaque nupta farreum praferebant. Les Auteurs qui ont écrit sur les Mœurs des Ameriquains, n'ont point fait d'attention à la Ginécocratie établie parmi ces Peuples; il est certain aussi qu'elle n'a pas des droits également forts par-tout; mais, comme la varieté qu'il peut y avoir sur ce point, est dissi-cile à démêler, cela a causé un peu de consusion dans les Auteurs des Relations, qui ont conçu les choses, selon les idées & les usages de l'Europe, par rapport au Mariage comme à tout le reste; mais soit que les épousses passent dans la Cabane de leurs maris, ce qui n'est pas commun: soit que les épous passent dans celles de leurs femmes, ce sont toûjours les nouvelles épouses, qui présentent, ou sont porter le plat de sagamité nuptiale, comme une marque de l'obligation qu'elles ont, de faire les provisions de leurs maris, & de leur préparer à manger.

La Coemption & la Confarreation n'étoient d'abord que deux cérémonies differentes, mais nécessaires, d'une même alliance. Ce ne fut que dans la suite des temps, qu'on se contenta de contracter par l'une, ou par l'autre. Tacite nous Tacit. Annal. dit, que de son temps la Confarreation, ou n'étoit 4. plus en usage, ou n'étoit pratiquée que par peu de personnes. Boece \* assure, qu'elle n'étoit que 2. Topic. Gi\* Ravardus ad Leg. XII. Ta- bul. cap. 21. Boetium dicentem

Cccc Tome I.

pour les seuls Pontifes; mais, ou cet Auteur se seroit trompé, ou ses paroles souffrent quelque

autre explication.

Les Anciens ne nous donnent pas assez de lumieres pour discerner entre les plantes frumentacées, quelle est celle à qui ils donnoient le nom de Far; (j'aurai lieu d'en parler en traitant de la nourriture des Sauvages.) Mais les Romains se servoient du far dans les sacrifices, & dans les actions de Religion, parce que leurs Ancêtres n'avoient point eu d'autre nourriture; pendant les trois cens premieres années après la fondation de Rome, & que chez les Nations on s'étoit toûjours servi, de temps immemorial, de ce qui étoit le fondement de la nourriture commune 22 pour serrer les liens de l'hospitalité, de l'amitié, & du mariage. Les Grecs, au lieu de far, se servoient de l'orge, par cette même raison, que l'orge avoit toûjours été leur nourriture ordinaire, felon le témoignage qu'en rend Denys d'Halycarnasse, en parlant de la solemnité des Nôces.

Dyonif. Halyc. Lib. 2. p. 95.

Plin. Lib. 18. 6ap 7.

> Les Hébreux & les Brachmanes des Indes contractoient aussi par la Confarreation. Les premiers répandoient à trois diverses reprises de l'orge sur la tête des nouveaux mariés, en difant, croissez & multipliez; Et c'est-là encore l'usage de leur Synagogue, dit Seldenus. Les Brachmanes font cette cérémonie par aspersion avec du ris. Le Farreum

Selden. Uxor. Hebrai. Lib. 2. cap. 15.

Huet. Demon(. Evan. Prop. 4. cap.

quod confarreatio solis Pontifici- per silos Pontifices perazob. sur

bus conveniebat, fic explicat,

des Romains, étoit un tourteau composé de far, d'huile, & de miel, ainsi que le rapporte Festus. Athenée dit, qu'à Argos on portoit de chez l'Epouse dans la maison de l'Epoux, un tourteau cuit sur les charbons, qu'il appelle Kpisor. A Lacedemone, selon le même Auteur, tandis qu'on se préparoit dans la maison de l'Epoux à faire le festin, à danser, & à chanter les éloges de la nouvelle mariée, on portoit de chez elle, tandis qu'elle en sortoit, une autre espece de gâteau, qu'il appelle Kves Edvas. Seldenus dit, qu'il y a selden uzor. encore beaucoup d'endroits en France & en An-Heb. Lib. 2. gleterre, où l'on a conservé quelques restes de l'ancien usage de la Confarreation, & où l'on fait servir de grands gâteaux nuptiaux.

Fest. Lib. 6. Athen. Lib. 14. p. 645.

Idem , Lib. 14. p. 646.

Le Sieur de la Potherie, qui vient de donner Hist. de l'A-au Public une Histoire de l'Amerique Septentrio-nale, dit que l'Epouse, après avoir apporté dans la Cabane de son Epoux le Bois de Mariage, dont nous parlerons ci-après, y fait porter aussi le pain, qu'il nomme de la même maniere, Pain de Mariage, & qui en est, dit-il, comme le Contract.

» Elle le fait cuire chez elle dans de l'eau boüillante, enveloppé de feüilles de bled d'inde, « noué par le milieu d'un filet, qui lui donne la forme d'une calebasse. « Etant dans le païs, je n'ai point appris cette circonstance particuliere, & n'y ai point fait d'attention. Je n'ai cependant point de peine à croire ce qu'il en dit, d'autant mieux, que rien ne se trouve plus conforme, à ce

Cccc ii

que je viens de rapporter de l'usage des Anciens. Les Sauvages s'envoyent souvent de ces sortes de présens de pain bouilli, ou cuit sous les cendres; mais la circonstance du Mariage peut fort bien avoir quelque chose de sacré, qui ne se trouve point dans les autres occasions, où il n'y a qu'un

devoir de bienséance, & de pure civilité:

Comme les Anciens, dans les premiers temps, ignoroient presque l'usage du pain & des gâteaux, ou que du moins ils n'en faisoient pas un usage ordinaire, ainsi que Pline l'assure en particulier des Romains, & qu'alors ils faisoient de leurs grains rôtis, & réduits en farine une espece de boüillie, qui leur sit donner le nom de Pultophages, & qui revient assez à la sagamité des Sau-vages; j'ai quelque lieu de douter, si dans la cérémonie du Mariage des Romains, des Grecs, & de la plûpart des autres Nations, ce n'étoir pas aussi un plat de bouillie, ou de sagamité, que vid. Fortun. l'Epouse présentoit à son Epoux. On doit com-licet, Tom. prendre que chez les Peuples, qui ne semoient point, & qui ne vivoient que de chasse & de pê-che, l'Epouse présentoit un plat de ce qui étoit la matiere de leur nourriture commune.

Par cette nourriture commune, qui leur fignifioit qu'ils devoient vivre d'une même vie, ils formoient entr'eux une alliance, dont cette nourriture étoit tellement le symbole, que comme chez les Romains, c'étoit le far qui en étoit la matiere, par le seul mot de Confarreation, on

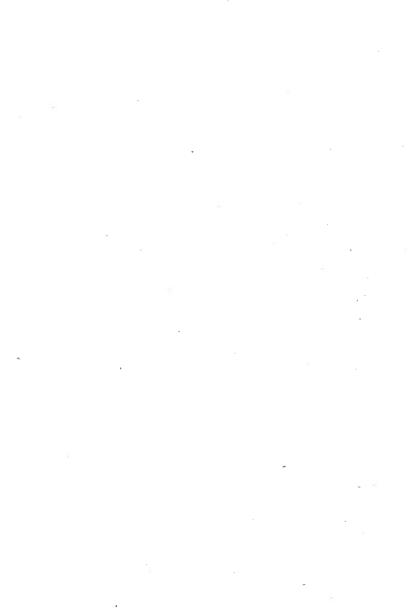

entendoit le Mariage, comme le seul terme de Diffarreation exprimoit le divorce, ainsi que l'asfure Festus.

Fest, Lib. 4. Plutarchus P.ob. cap 30. Lib 2. cap. v.

Chez les Anciens, on faisoit asseoir les Epoux fur une peau, in lanata pelle, pour leur repréfen-Alex, ab Alex. ter le lict nuptial des hommes des premiers siecles, lesquels n'avoient point d'autre lict que les dépouilles des bêtes qu'ils avoient prifes à la chasse, ou des victimes qu'ils avoient immolées, & qu'ils croyoient propres à leur faire avoir des songes, & des présages heureux. Apollonius de Rhodes Apoll Rhode. fait confister toute la magnificence du lit nuptial 1142. de Medée, dans la Toison d'or, que Jason avoit enlevée à Colchos par son moyen.

C'est ainsi que, par la comparaison de ce que font aujourd'hui nos Iroquois, & le plus grand nombre des Sauvages, avec ce que faisoient autrefois les Anciens, nous trouvons, dans ce qui se montre à nos yeux sans mystere, un culte vrayement religieux dans une alliance contractée par ce qui servoit à serrer les liens les plus étroits, & formée sur le list nuptial en présence des Dieux Do-mestiques, qui n'étoient autre chose que le seu de leurs soyers, avant que les Payens eussent éle-vé ces petites Idoles, à qui ils donnoient le nom de Lares, & qu'ils plaçoient dans leurs cheminées.

On n'oublie pas de rendre les nôces célebres par des fêtes & des réjouissances, c'est - à - dire, par des chants, des danses, & des festins. C'est Cccc iii

dans la Cabane de l'Epoux que se fait le festin; mais c'est l'Epouse qui en fait les frais, & qui porte elle-même chez son mari, les viandes & les farines, qui doivent être mises dans la chaudiere. Pendant que tout le monde se réjouit, & se divertit à la nôce, comme on a coûtume de le faire dans les autres solemnités publiques, les nouveaux mariés semblent n'y prendre point de part, sur-tout l'Epouse, qui ne doit se parer que de sa pudeur; preuve encore autentique de l'estime que les Payens faisoient de la Virginité: estime si marquée dans cette occasion des nôces, que les Romains & les Grecs vouloient, que les filles fissent paroître un tel amour pour elle, qu'il semblât qu'elles ne se mariassent qu'à regret; & qu'il étoit même ordonné, comme une des Loix, ou des cérémonies du Mariage, que l'Epouse, pour témoigner davantage ce regret, fut enlevée du sein de sa mere, & de la maison paternelle avec violence, pour être conduite dans celle de son

Epoux, comme par force, & malgré elle.

Il est de l'ancien usage, parmi la plûpart des Nations Sauvages, de passer la premiere année, après le mariage contracté, sans le consommer. La proposition avant ce temps-là, seroit une insulte faite à l'Epouse, qui lui feroit comprendre, qu'on auroit recherché son alliance, moins par estime pour elle, que par brutalité. Et quoique les Epoux passent la nuit ensemble, c'est sans préjudice de cet ancien usage; les parens de l'Epouse

y veillent attentivement de leur part, & ils ont foin d'entretenir un grand feu devant leur natte, qui éclaire continuellement leur conduite, & qui puisse servir de garand, qu'il ne se passe rien contre l'ordre prescrit. Dans les commencemens de l'établissement de la Foy, la coûtume des Missionnaires ayant toûjours été de ne point administrer le Baptême à ces Infidelles, sans les avoir long-temps instruits, & éprouvés, pour ne pas exposer nos Sacremens aux prophanations, & aux inconvéniens de leur inconstance, & de leur légereté; il arriva, que deux jeunes personnes, de celles qu'on instruisoit, furent ainsi mariées par les parens à la façon du païs. Le mari n'ayant pas l'égard qu'il devoit avoir pour l'ancienne coûtume, voulut se prévaloir de l'exemple des Européans. L'Epouse en sut si outrée & si piquée, que quoique ceux qui avoient fait le mariage, eussent assez consulté son inclination, ils ne purent jamais l'obliger à revoir cet Epoux indiscret. Quelque représentation qu'on pût lui faire, elle ne se rendit point, & l'on sut obligé de les séparer. Un Missionnaire m'a aussi assuré, que quoique aujourd'hui l'ancien usage soit aboli dans le voisinage de la Colonie, une femme, parmi les Abenaquis, qui se trouve enceinte avant la pre-miere année révoluë, y devient un sujet d'étonnement, & y perd un peu de sa réputation.

La coûtume des Ameriquains Meridionaux est, que les hommes & les jeunes gens couchent tous.

ensemble dans les Carbets, où ils vivent en commun. Les jeunes gens n'en peuvent jamais découcher. Cette regle est aussi generale pour ceux qui sont établis, sur-tout pour les nouveaux mariés, de telle sorte qu'ils n'osent aller dans les Cabanes particulieres où habitent leurs Epouses, que durant l'obscurité de la nuit, aux mêmes conditions, que le Législateur de Sparte avoit prescrit aux siens. C'est à peu près la même regle pour les nouveaux mariés chez les autres Nations, où les hommes n'habitent point ainsi en commun. Ils n'oseroient aller dans les Cabanes de leurs Epouses qu'à la dérobée, ce seroit une action extraordinaire de s'y présenter de jour. L'ancienne coûtume veut encore qu'ils ne parlent point aux parens de leurs Epouses. Aucun n'a la hardiesse de se présenter devant eux. S'ils les apperçoivent, ils doivent les éviter, & prendre de longs circuits pour ne pas s'exposer à leur rencontre, comme si l'alliance qu'ils ont contractée, leur eut fait injure, & qu'ils eussent quelque chose à apprehender de leur ressentiment. Il y en a beaucoup, qui ne leur ont pas parsé avant d'avoir eu un ou deux enfans de leur mariage. Je crois que cette loy ne regarde les parens de l'Epouse que du côté maternel. Mais, comme les Auteurs

n'ont pas fait cette distinction, c'est aussi ce que je ne puis assez démêler par rapport à toutes les Nations, où les Loix de la Ginécocratie peuvent

Vid. Craggium de Repub. Lacedem. Lib. 3. Tab. 5. Inflit. 4. item Lib 3. Tab. 4. Infl.

Thevet, Cofmograph. Univ. Tom. 2. Liv. 21. pag. 932.

Du Tertre, Trané 7. c.

être differentes.

Quoique :

Quoique l'Epoux & l'Epouse appartiennent toûjours à la Cabane de leurs meres, & ne soient point cenfés la quitter, soit qu'ils passent dans la Cabane l'un de l'autre, soit qu'ils en forment une troisième, & vivent separément de leur parenté, ce qui arrive quelquefois, ces Cabanes alliées contractent de nouvelles obligations l'une envers l'autre, à cause de l'alliance. Non seulement l'Epouse est obligée de donner la nourriture à son Epoux, de faire ses provisions, lorsqu'il va quelque part en voyage, ou en guerre, ou à la chasse, ou en traitte, mais elle est encore obligée de secourir ceux de la Cabane de son Epoux, quand on travaille à leurs champs, d'entretenir leur feu, & pour cela il y a des temps marqués, où elle est obligée d'y faire porter une certaine quantité de bois. Elle commence dès que le Mariage a été arrêté, & le présent accepté. Alors toutes les femmes de la Cabane de l'Epouse, aidées d'une grande partie de celles du Village, portent dans la Cabane du mari plusieurs faisceaux de petites buches d'un bois choisi, & coupé par éclats de deux pieds & demi de long, qui servent à entrelarder le gros bois, qu'elle n'est pas obligée de fournir, & qui sont comme l'ame du seu, parce qu'ils font une flamme vive & claire. L'Epouse, pour récompenser celles qui l'ont aidée dans cette corvée, fait chaudiere, & donne à chacune autant de cueillerées de sagamité, avec une grande cueillere à pot, qu'elle a porté de charges. Cela Dddd Tome I.

ne se pratique, que je sçache, que chez les Nations sedentaires de l'Amerique Septentrionale.

Hist de l'Ameriq. Sept. tom. 3. p. 14.

Vid. Tiraquell. in note in cap v. Lib.

2. Genia die .

Alex. ab Al: •

On donne un nom particulier à ce bois danss la Langue des Sauvages, & c'est ce bois que le Sieur de la Potherie appelle Bois de Mariage. Comme il s'en faut de beaucoup, que cette petite quan-tité de bois que doit fournir l'Epouse, suffise pour l'entretien annuel du feu dans la Cabane de son: mani, je ne puis douter que cette institution ne renferme quelque symbole, dont la signification ne sera pas inconnuë à ceux qui sçavent ce qu'étoient dans l'Antiquité les Torches nupriales. Personne n'ignore, que pendant plusieurs siecles,.. ayant qu'on eut mis en usagé la cire & le suif, pour éclairer; les slambeaux ordinaires n'étoient que des morceaux d'un bois fort combustible, lequel étoit ou de pin, ou d'un autre espece d'arbre, qui pouvoit en approcher, tels que sont dans. les grandes Indes le Bambou, dans l'Amerique Meridionale, ce qu'on appelle Bois de Chandelle ;; & dans la Septentrionale, celui dont je viens de parler. En memoire de l'ancien usage émané de la premiere Antiquité, qui obligeoit les Epouses à faire porter ce Bois dans la Cabane de leurs. Epoux, les Grecs & les Romains avoient établi, que les meres des nouvelles mariées, accompagnées de leurs plus proches parentes, portassent des torches dé cire à la solemnité des Nôces de leurs filles, 1077, 2010

Plutarch. Prob. 2.

Joseph. de l'Obli-

gation qu'avoient les Hébreux d'entretenir le feu bello Judaico, Lib. 2. c. 31. facré, il y avoit une fête instituée parmi eux, qu'il appelle =02006/2005, au temps de laquelle, tout le monde étoit obligé de porter une certaine quantité de bois dans le Temple, où l'on en faisoit un grand amas, asin que le seu saint ne manquât jamais de matiere propre à son entretien. Je me persuade, que le Mariage étant un acte de Religion, & le feu des Cabanes sauvages ayant quelque chose de sacré, l'obligation qu'avoient, & qu'ont encore les Epouses de porter ce bois, ou ces torches dans les Cabanes de leurs maris, est une obligation, dont on doit aussi rapporter l'origine à la Religion.

De la même maniere que l'Epouse contracte quelques obligations envers la Cabane de son Epoux, l'Epoux contracte aussi quelques obligations envers celle de sa femme. Il est obligé de lui faire une natte, de réparer sa Cabane, ou de lui en faire une nouvelle, lorsque la première tombe en ruine. Toute sa chasse appartient de droit à la Cabane de son Epouse, la premiere année de son Mariage. Les années suivantes, il est obligé de la partager avec elle, soit que sa femme ait resté au Village, soit qu'elle l'ait accompagné. Il est de l'honneur de l'Epoux, que son Epouse & ses enfans soient bien couverts, bien entretenus, & c'est à lui à y pourvoir. En un mot, quand ils vivent bien unis, ils ont soin de rendre à la Cabane l'un de l'autre, non seule-

ment les services prescrits par l'usage, mais en-core tous ceux qui peuvent servir à somenter leur union, & entretenir une bonne correspondance.

Du Divor- Cette correspondance est souvent troublée par les dégoûts que le mari & la femme se procurent mutuellement, & ce trouble va quelquesois jusqu'à causer le Divorce. Leur mauvaise humeur, leur peu de complaisance, leur entêtement pour ceux, ou pour celles de leur famille, par qui ils se laissent gouverner; leurs ombrages, leurs jalousies, & leurs infidelités mutuelles, leur four-

nissent diverses occasions de rupture.

Le Mariage est tel dans son institution, & dans les liens qu'il forme, que chez les Nations Barbares même, il paroît établi, de maniere qu'il semble, que quand il a été contracté avec toutes les solemnités, rien ne peut le dissoudre. C'étoit peut-être pour cette raison, que dans les cérémonies du Mariage, les Prêtres du Mexique qui en étoient les Ministres, nouoient les habits de l'Epoux & de l'Epouse, pour leur signifier qu'ils devoient rester ainsi toute leur vie inseparablement unis. Et c'est sans doute en consequence de cette idée, que chez toutes ces Nations, le grand nombre de ceux qui ont pris cet engagement, ne sçair ce que c'est que de le rompre, & que fomentant mutuellement leur union, ils attendent que la mort les divise, & les sépare.

Mais, comme il se trouve des esprits incom-

patibles & insociables, & que dans les cœurs qui paroissent les mieux unis, il naît souvent des antipathies & des aversions, qui les divisent encore davantage; cette même dureté de cœur, qui avoit autorisé Moïse à permettre le Divorce parmi les Hébreux, avoit aussi autorisé les autres Nations à le permettre pour des causes graves, sur-tout pour les causes d'insidelité averée. Il n'est pas surprenant que les Nations Idolâtres se soient licentiées en ce point, & ayent porté les

choses jusqu'aux plus grands abus.

Les Iroquois se sont peu de peine du Divorce. Ils n'étoient pas autrefois aussi vitieux qu'ils le sont aujourd'hui; & je croirois bien par cette raison que les Divorces, quoique permis, y étoient aussi moins frequens. Ils m'ont assuré eux-mêmes, qu'ils avoient toûjours vêcu avec beaucoup de fimplicité & de modestie. J'ai souvent entendu des Anciens & des Anciennes, fe plaindre qu'il s'étoir introduit chez eux un déreglement de mœurs , qui leur étoit inconnu, & qui leur faisoit méconnoître leur Nation. Les Hurons, dont les coûtumes sont plus conformes aux leurs, étoient beaucoup plus dérangés; & j'ai oui dire à un ancien Missionnaire, qu'après leur entiere défaite ceux qui avoient été incorporés parmi leurs Vainqueurs, n'oserent jamais proposer à Agnié & à Tsonnonzouan, un festin de débauche, qu'ils pratiquoient dans leur païs, avant que d'être faits esclaves, & qui est le même, dont parle Hero-Dddd iii

Herod. Lib. dote, dans la description qu'il fait des mœurs des Persans; Ils n'oserent, dis-je, jamais le proposer, dans la crainte de révolter les Iroquois, dont les mœurs n'étoient pas assez impures pour tolerer un tel désordre.

Quoiqu'il s'y soit glisse depuis, & qu'ils se soient fort déreglés, ils ont encore néanmoins tous les dehors de la vertu. Leur langue est chaste, & a des termes honnêtes pour s'exprimer avec décence devant les personnes qu'on respecte. Dans leur maniere de s'habiller, ils gardent inviolablement certaines bienséances : leurs jeunes filles évitent avec soin de s'arrêter en public avec des personnes d'un sexe different, dont la conversation ne manqueroit pas de devenir suspecte : elles marchent avec beaucoup de modestie; & à moins qu'elles ne manquent tout-à-fait de pru-dence, ou ne soient entierement déreglées, elles veillent avec soin aux moyens de conserver leur réputation, dans la crainte de ne point trouver à s'établir, chacun voulant avoir une Epouse, qui passe pour sage, & qui le soit.

Un Missionnaire du Bresil que j'ai vû à Rome, m'a assuré, que les Bresiliens étoient si délicats sur la réputation, que si une fille avoit manqué à son honneur, non seulement elle ne trouveroit plus à se marier, mais elle ne vivroit pas même en sureté au milieu de sa parenté; ce qui paroît d'autant plus admirable, qu'on devroit juger, ce semble, à leur nudité, qui est entiere, qu'ils ne

font nul cas de la pudeur. Les Auteurs néanmoins qui ont parle des mœurs de ces Peuples, en parlent d'une maniere bien differente, & sem-blent supposer, que les filles avant d'être éta-blies, y sont tellement maîtresses d'elles-mêmes, qu'on ne trouve point à redire à leur conduite, de quelque maniere qu'elles se comportent.

Les jeunes gens gardent aussi des mesures en public. Ils se passionnent peu, & ne paroissent passe capables des excès, où l'on est souvent porté par la violence de la passion. Voilà ce que j'ai crus devoir dire pour la justification des Sauvages en general, sur une matiere, dont il seroit bon de n'entendre pas même parler, selon le conseil de l'Apôtre; mais j'ai vû avec tant de peine une espece d'affectation à les décrier, & à leur supposer un débordement general, & sans exception, dont on pourroit peut-être tirer avantage pour justifier ses propres désordres, que je me suis cru obligé de leur rendre cette justice. Ce n'est pas que je veüille dire qu'il n'y ait point de libertinage, il y en a sans doute, & doit-on en être surpris? Est-il étonnant, que des Peuples Barbares soient corrompus, tandis qu'en Europe, où les motifs de la Religion & de l'honneur, sont bien plus sorts on ne voir presque plus par source. bien plus forts, on ne voit presque plus par-tour qu'une licence effrenée, & un scandale sans bor-nes, qui seroit horreur aux Sauvages mêmes?

Le Baron de la Hontan, qui met par-tout beau- Memoires de coup du sien dans son Ouvrage, donne une li-

berté sans regle à toutes les filles qui ne sont pas engagées dans le Mariage; liberté qu'il dit être autorisée par l'usage, & comme de plein droit, & il fait en même temps de toutes les femmes mariées des modeles de vertu. L'un & l'autre est également contre la verité, & contre la vraisemblance. De tous côtés il s'en trouve de sages, & d'autres qui ne le sont pas. Un mari libertin qui qui voit sa femme enceinte, ou nourrice, ou bien, dès qu'il est mécontent, prend sans façon une femme de campagne, ou enleve celle de son voi-sin, sans consulter si sa femme ou le mari, en ont de la peine, ou non. Une femme qui a quelque inclination, ou qui veut se venger de son mari, sçait bien donner rendés-vous à un galant, sans faire attention s'il est libre, ou s'il est marié. Ces sortes de commerces ne sont pas si secrets, qu'il n'en transpire toûjours quelque chose; médisans & railleurs naturellement, ils n'ont que trop de mauvaises langues, dont le talent est de ne laisser rien ignorer, d'empoisonner tout, & de grossir les objets. Ce n'est pas néanmoins ce qui les arrête, la publicité de leur faute ne sert qu'à les enhardir, & à leur faire franchir les bornes, que leur prescrivoient la honte & la bienséance. Il faut pourtant avouer que les femmes gardent beau-coup plus de mesures, qu'elles n'auroient peutêtre fait avant leur établissement, & de la même maniere, que dans l'Antiquité elles commençoient à se voiler dès le moment qu'elles se marioient, ou

à prendre quelque autre marque distinctive pour marquer leur état; il y a quelque chose de cela chez plusieurs Nations de l'Amerique. Il faut aussi avouer que parmi les Iroquois, les semmes étant plus maîtresses, craignent aussi moins un éclat.

Une femme chagrine va au-devant de la concubine de son mari au retour d'une chasse, elle lui enleve sans obstacle la part qu'il lui en a faite. Le mari le sçait, il le voit, & il n'en dit mot; la semme a usé de son droit, il n'y prend plus d'interêt. Mais si cette semme en prend occasion de tourmenter son mari par sa mauvaise humeur, & par ses reproches, le mari baisse la tête sans rien dire, il n'oseroit quereller sa semme, encore moins la battre; mais à la sin ennuyé de ses mauvaises manieres, il la quitte, & s'en sépare.

Si c'est la semme qui est dans son tort, le mari dissimule sa jalousie tant qu'il peut, & se fait un point d'honneur de n'en paroître point touché, mais il ne tarde pas de rendre à son épouse avec usure les insidelités qu'elle lui a faites, & il la met ainsi dans la nécessité de soussirir avec moins de peine qu'il la quitte, & qu'il l'abandonne.

Bien que les Iroquois affectent de n'avoir point de jalousie, ils ne laissent pas d'y être extrêmement sensibles, & d'en porter quelquesois la vengeance bien loin. Je rapporterai à cette occasion un fait que j'ai appris d'eux-mêmes. Un mari mécontent de sa semme, mais dissimulant par-

Eeee

Tome I.

faitement son ressentiment, la mena à la chasse au temps ordinaire. L'année étoit bonne, les bêtes fauves en abondance, le mari bon chasseur. Cependant il affectoit de ne rien trouver, & alléguoit pour raison, qu'il falloit qu'on eut jetté quelque sort sur lui, pour l'empêcher de rien prendre. La saison s'avançoit, les provisions étoient finies, & la femme souffroit beaucoup de la faim; le mari l'ayant ainsi fatiguée long-temps, feignit d'avoir fait un songe, qui devoit avoir plus d'efficace que le charme, qui causoit son malheur, & les exposoit aux dernieres extrémités. C'étoit, disoit-il, d'attaquer pendant la nuit la Cabane de sa femme, de lui donner l'assaut en ennemi de guerre, de la prendre prisonniere, & de la traitter en esclave. La femme, qui croyoit qu'on pouvoit éluder ce songe, comme ils ont souvent coûtume de le faire, exhorta son mari de l'accomplir. Il n'y manqua pas. Dès la nuit suivante, il surprend la Cabane, fait sa femme esclave, la condamne au feu, la lie à un poteau, allume un grand brasier, & fait rougir les fers. La pauvre malheureuse pensoit que le jeu devoit sinir-là; mais ce n'étoit pas un jeu, elle se trompoit. Quand tout fut prêt à la tourmenter, le mari prenant la chose dans le serieux, lui reproche ses infidelités, vrayes ou prétendues, & la brûla à petit feu, avec une lenteur, & une cruauté impitoyable

Le frere de cette femme, qui étoit resté an

Village, & qui l'aimoit tendrement, ne pouvant résister à une certaine inquiétude secrette, qui lui faisoit appréhender qu'elle ne souffrit de la faim, s'étoit mis en chemin pour lui apporter des provisions. Il arriva dans le temps de cette cruelle execution & il fut de loin le spectateur de toute cette scéne. La Cabane étoit toute ouverte, & la femme poussoit des cris esfroyables, n'étant retenue par aucun respect humain. Enfin le jeune homme ayant reconnu le mari, & sa sœur, sans être apperçû, prit d'abord son parti, il couche le mari en jouë, tire, & le tuë. S'étant ensuite approché de sa sœur avec les mêmes précautions, de modestie, que prirent les deux enfans de Noé, lorsque leur pere surpris de l'effet inconnu du vin étoit étendu dans sa tente, il la délie, & apprend d'elle les soupçons de ce mari jaloux, & la cause de ses violences. Cette pauvre semme étoit dans un état à ne pouvoir esperer d'en réchapper par aucun remede. Le frere compâtissant crut bien faire de l'achever, il la poignarda par pitié, de son consentement; & après lui avoit, rendu les derniers devoirs, comme il pût, selon! l'usage établi dans ces occasions, il revint au Vil-, lage, où il sit le récit de cette triste dvanture.

Ces exemples de jalousse violente & de vengeance sont beaucoup plus rares chez les Iroquois, que, chez les Nations qui sont du côté de la Louisiane, où les maris ne se sont pas une peine, après leur avoir sait plusieurs insultes, d'arracher à belles dents

le nez & les oreilles à leurs épouses infidelles, ou même de leur enlever la chevelure, comme on feroit à un esclave, sans que personne s'enformalise, & ose s'en ressentir. Les Bresiliens les tuënt sans façon, & vont dire à leur pere: j'air tué ta fille, parce qu'elle m'étoit infidelle. Le pere ne répond autre chose à ce compliment, si ce n'est: tu as bien fair, elle le méritoit bien.

Lettre du Po de la Neuville, Memoires de Trevoux, Mars 1723. ce n'est: tu as bien fait, elle le méritoit bien.

Les Caraïbes & les Galibis punissent l'adultere avec beaucoup de rigueur, soit que ce soit l'homme qui l'ait commis, soit que ce soit la semme. Si c'est l'homme qui est surpris en saute, il est appellé en jugement en présence de toute la Nation; & après avoir essuyé une verte réprimande, il essuyé encore plusieurs vaisseaux d'eau boüillante, que chacun a droit de lui jetter sur le corps, après quoi on le livre à son épouse, ou aux parens de son épouse, qui peuvent le tenir quitte pour ce châtiment, ou le faire mourir, s'ils ne sont pas satisfaits. La punition est plus dure pour Sont pas satisfaits. La punition est plus dure pour les femmes coupables; car, après leur avoir fait dévorer les mêmes affronts, qu'on fait souffrir à l'homme adultere, on la remer entre les mains de ses parens, qui rendent tous les présens au mari, & la font ordinairement mourir du supplice des Vestales, en l'enterrant toute vive. Là, où le supplice est si rude pour l'adultere, on peut croire que le Divorce n'est point permis, ou du moins qu'il est fort rare.

Dans l'Amerique Septentrionale, une semme

a droit dans le Divorce de dépouiller le mari qui la quitte, & elle le fait sans qu'il s'y oppose. Pour agir dans les formes, il faudroit rendre aussi le présent, ou un équivalent, de celui qui a été donné pour le Mariage, à moins qu'il ne soit rompu simplement par la Dissarreation. De cette maniere, le Divorce ne seroit qu'un simple aban-don, qui ne leur ôte pas entierement l'espe-rance de pouvoir se réunir dans la suite; comme il arrive assez souvent, soit que des amis s'entre- and care mêlent pour les raccommoder, soit que leur and cienne amitié, & leur amour pour leurs enfans, qui sont le nœud de leur union, & le plus fort morif de leur retour, se réveillent, soit enfin que le temps ait ôté le sujet de leurs plaintes, ou adouci leur mécontentement. Plusieuts prétendent, qu'il n'y a point en effet de veritable Divorce légitime, que ce n'est qu'un simple aban-don, qui n'est autorisé par aucune formalité, & que dans leur séparation, quelque engagément qu'ils prennent, on les regarde encore comme les seuls légitimes, & verirables époux.

S'ils ont eu des enfans, les maris après leur séparation prétendent avoir droit de reprendre les garçons. J'en ai vû venir exprès de fort loin pour les enlever; mais les mères se regardant toujours comme maîtresses de les laisser aller, vou de les retenir, ne manquent point de s'arrêter à ce dernier parti, & de prendre de justes melures pour momper leur attente. Les enfans eux mêmes tout

jours élevés sous l'aîle de la mere, ne paroissent sensibles qu'à l'affront que le pere leur a fait en l'abandonnant, & les abandonnant avec elle. Ce droit réel, ou prétendu des maris, pourroit venir de l'usage qu'avoient les Amazones, lesquelles ne retenoient pour elles que les filles, & renvoyoient les garçons chez les peuples voisins, où elles avoient leurs époux.

Des Enfans. Les Nations Sauvages de l'Amerique ne sont pas nombreuses, & ne multiplient pas beaucoup. Les femmes quoique d'un tempérainment fort & robuste, n'y ont pas cette sécondité qu'on voit ailleurs a & sur-tout dans le Nord de l'Europe, d'où sont venues ces inondations de Barbares, qui l'ont ravagée en divers temps, & qui ont ruiné l'Empire Romain. Je n'en vois point de cause qu'on puisse apporter, laquelle soit aussi generale, que l'est cette espece de sterilité, qui les bonne à un assez petit nombre d'enfans.

Les femmes enceintes le ménagent peu pendant leur grossesse, elles travaillent à l'ordinaire; & plus elles approchent de leur terme, plus elles fatiguent. Elles vont aux champs, portent de gros fardeaux sans difficulté, & elles prétendent que ces exercices violens facilitent leurs couches, & rendent leurs enfans plus robustes. On ne peut nier qu'il n'y ait quelque chose de surprenant dans la facilité qu'elles ont à les mettre au monde. Elles se fonn aider par quelque autre de leur Ca-

bane, sans qu'il y ait pour cela personne en sitre d'office. Si elles sont surprises seules en revenant des champs, elles se rendent ce devoir à ellesmêmes, lavent leurs enfans dans la premiere eau froide qu'elles trouvent, retournent à leur Cabane, comme si de rien n'étoit, & dès le même jour elles paroissent capables de leurs exercices ordinaires.

C'étoit une chose autrefois commune aux femmes des Celtes, des Iberiens, des Scythes, & des Peuples de Thrace, dit Strabon, qui ajoûte, que strabo, Libb-Possidonius avoit écrit, qu'un certain Charmo- 3. p. 119. laus de Marseille lui avoit raconté dans la Ligurie, qu'ayant gagé pour remuer des terres une quantité d'ouvriers, hommes & femmes, il s'en trouva une, qui étant surprise des douleurs de l'enfantement, ne fit que s'écarter tant soit peu; & après s'être délivrée, elle revint sur le champ à son travail, pour ne pas perdre sa journée. Mais qu'ayant apperçû qu'elle s'y comportoit foiblement, & en ayant appris le sujet, il la paya, & la renvoya. Qu'alors cette femme alla laver son enfant, l'enveloppa dans quelques hardes qu'elle avoit sur soi, & l'emporta chez elle, sans que cet enfant en fût incommodé le moins du monde.

Il ne paroît presque pas qu'elles ayent souffert mou qu'elles soient malades, ce n'est pas néanmoins qu'elles ne souffrent, " & que quelques-unes même n'en meurent. Mais elles furmontent leurs douleurs par une force d'esprit ad-

mirable, & s'abstiennent, autant qu'il dépend d'elles, de donner la moindre marque de foiblesse. Dans nôtre Mission, quelqu'une ayant un peu trop marqué sa sensibilité, il y a quelques années, une personne entendit les anciennes raisonner sur ce phenomene, & conclure avec beaucoup de gravité, qu'il ne falloit plus qu'elle eut d'enfans, parce qu'elle ne pouvoit mettre au monde que des lâches.

De Laet . Ind. Occid.

C'est encore pis chez quelques Nations de Lib. 17. c. 15. l'Amerique Meridionale; car si les femmes y ont trop de peine à se délivrer de leur fruit, si elles ne soûtiennent pas les douleurs de l'enfantement avec toute la fermeté ordinaire au sexe dans ces païs-là, la crainte que l'on a que ces enfans n'hé-ritent de la foiblesse de leurs meres, oblige les parens à les faire mourir, afin de n'avoir pas le chagrin de les voir dégenerer de la vertu de leurs Ancêtres. Ils usent de la même rigueur à l'égard de ceux qui naissent contresaits, & souvent ils sont périr la mere avec l'ensant. Ils sacrissent aussi l'un des gemeaux, dans la supposition qu'une mere ne sçauroit suffire à deux, de sorte qu'on voit encore parmi eux en vigueur le cruel ordre Plutarch in de Lycurgue, qui ne voulant élever que des hommes propres à rendre service à la République, avoit établi une Loy judiciaire pour les enfans qui venoient au monde, afin de délivrer l'Etat de bonne heure de ceux qui n'auroient pas les qualités corporelles, d'où on pût tirer d'heureux présages .

Lycurgo.

présages, qu'ils pourroient être utiles à leur pa-

Les Sauvagesses n'ont garde de donner leurs enfans à d'autres pour les nourrir. Elles croiroient se dépoüiller de l'affection de mere, & elles sont dans une surprise extrême de voir qu'il y ait des Nations au monde, où cet usage soit reçû & établi. Que s'il arrive que les meres meurent en couches, ou pendant que les enfans sont encore au berceau, on trouve dans ces cas de nécessité des nourrices dans leur famille; & ce qui paroîtra plus étonnant de vieilles grands-meres, lesquel-les ayant passé l'âge d'avoir des ensans, se sont encore revenir le laict, & prennent la place des meres. Les Sauvagesses aiment leurs enfans avec une extrême passion; & quoiqu'elles ne leur don-nent pas des marques de leur affection par des caresses aussi-vives, que le sont les Européanes, leur tendresse n'en est cependant pas moins réelle, moins solide, & moins constante. Elles allaitent leurs enfans aussi long-temps qu'elles peuvent, & ne les sévrent que par nécessité. J'ai vû des enfans de trois & quatre ans, reprendre encore le laict avec leurs puînés.

Le Berceau pour les enfans des Sauvages, dans Le Berla Nouvelle France, est tout-à-fait joli & commode. Il consiste en une ou deux planches fort minces, d'un bois fort léger, de deux pieds & demi de long, enjolivées par les bords, retré-Tome I.

cies par en bas, & arrondies par le pied, pour donner la commodité de bercer. L'enfant, enveloppé de bonnes fourrures, y est comme collé sur ces planches unies, & placé debout, de maniere qu'il appuye sur une petite avance de bois, où ses pieds portent, la pointe tournée en dedans, de peur qu'ils ne se blessent, & afin qu'ils prennent le ply qu'il faut pour bien porter la raquette. Les langes, ou fourrures, sont genés sur le devant par de larges bandes, d'une peau peinte, qui prête peu, & qui sont passées, & repassées dans des corde ettes d'un cuir fort, lequel regne des deux côtés du berceau, où elles sont fortement arrêtées. On fait déborder ces langes considerablement au-dessus du berceau, & on les rejette par derriere, quand on veut faire prendre l'air à l'enfant, ou bien on les fait retomber sur un demi cercle, qui prend aux deux extrémités des planches, lesquelles répondent à la tête de l'enfant, & qui en fait le tour par-devant, afin qu'il puisse respirer plus librement, sans être ex-posé au froid en Hyver, & aux piqueures des Maringoins ou cousins en Eté, & asin qu'il ne reçoive point de mal au cas que le berceau vint à tomber. On met sur ce demi cercle de petits bracelets de porcelaine, & d'aurres petites ba-garelles, que les Latins nommoient *Crepundia*, lesquelles servent d'ornement & de jouet pour divertir l'enfant. Deux grandes longes d'un cuir fort, qui soctent du berceau par le haut, donnent la facilité aux meres de le porter par-tout avec elles, de le charger au-dessus de tous leurs autres fardeaux, quand elles vont aux champs, ou qu'elles en reviennent, & de le suspendre à quelque branche d'arbre, où l'enfant est comme bercé, & endormi par le vent, tandis qu'elles travaillent.

Les enfans sont dans ces Berceaux fort chaudement, & fort mollement; car, outre les fourrures qui sont fort douces, on y met encore quantité de duvet, tiré de l'épy du roseau, lequel leur sert d'oüatte, ou bien de poudre d'écorce de Peruche, dont les femmes se servent pour dégraisser leurs cheveux, & pour les entretenir. Ils y sont aussi fort proprement, de maniere qu'ils ne peuvent gâter leurs fourrures; & par le moyen d'une petite peau, ou d'un linge qu'on fait passer entre leurs cuisses, & qui pend en dehors sur le devant, ils peuvent pourvoir à leurs besoins naturels, sans que le dedans en soit sali & gâté, excepté le duvet, auquel il est facile d'en substituer de nouveau.

Quelques Nations vers la Louisiane, à qui les François ont donné le nom de Têtes plattes, parce qu'elles sont consister leur beauté à avoir le front applati, & le sommet de la tête terminé en pointe, en saçon de mître, ont des berceaux à peu près semblables à ceux que je viens de décrire, mais qui ont, outre cela, quelque chose de particulier pour contribuer à leur saire pren-

Ffff ij

dre cette forme, dans laquelle elles trouvent un si grand agrément. C'est un trou pratiqué dans le berceau, où la mere fait entrer la tête de l'enfant, lui appliquant sur le front, & au-dessus de la tête une masse d'argile, qu'elle serre, & lie: de toutes ses forces. Elle couche ainsi l'enfant toutes les nuits, jusqu'à ce que la tête ait pris son ply, & que les ossemens du crâne ayent acquis assez de consistence. Les enfans souffrent extrêmement dans les premiers essais de cette violente operation, laquelle les fait devenir noirs, & leur fait jetter par le nez, par les yeux & par les oreil-les, une liqueur blancheâtre & visqueuse; ils doivent encore beaucoup souffrir dans la suite de la situation gênante, où ils sont sorcés de passer: toutes les nuits, les premiers mois de leur enfance, mais il doit en coûter à ceux qui veulent être beaux par artifice, & qui souhaitent avoir des agrémens que la nature leur a refusés.

Les Caraïbes & la plûpart des Sauvages Meridionaux ont aussi le front applati, & la tête pointuë. Leurs meres ont soin de la leur enfoncer avec de petites planches, & de petits coussinets de coton, liés fortement derrière la tête. Mais les enfans n'ont point d'autre berceau, que des Hamaes proportionnés à leur petite taille, que les meres peuvent suspendre, & transporter sort commodément, & où les enfans sont couchés tout-huds sans aucune gêne. Les Sauvages, qu'on nomme en Canada les gens des Terres, Garha-

gonronnon, ont un goût tout different des Têtes-plattes, car ils font consister leur beauté à l'avoir fort ronde: c'est pour cela qu'on les nomme aussi les Têtes de Boule.

Au sortir du Berceau, les ensans commencent De l'Edupplûtôt à se rouler qu'à marcher. Les parens les cations laissent assez ordinairement nuds dans la Cabane pendant les premieres années, dans la persuasion que le corps se sorme mieux, ou pour les endurcir de bonne heure aux injures de l'air. Dès qu'ils sont un peu grands, ils suivent leurs meres, & travaillent pour la samille. Elles les accoûtument pour cet esset à aller puiser l'eau à la riviere, à porter de petites provisions de bois, proportionnées à leur taille, & qu'on peut regarder plûtôt comme un jouet, que comme une charge. Beu à peu elles les stylent ainsi à rendre les services, qui sont de leur compétence. Du reste ils sont négligés pour leur personne, mal vêtus, jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'adolescence, & qu'ils soient incorporés dans le corps de la jeunesse, qu'il leur est permis alors de s'orner.

Rien n'étoit plus dur que l'Education des jeunes gens dans l'Isle de Créte, & à Sparte. Dès qu'ils avoient atteint un certain âge, on les élevoit dans ces Ecoles publiques, qu'on nommoit A' 2624, & συσσίθα, lefquelles étoient comme de grandes salles, ou des especes de Halles; là ils étoient sormés tous ensemble, distribués par ban-

Efff iij,

des, dont chacune étoit sous la discipline d'un Maître, qui les exerçoit à une vie extrêmement laborieuse & pénible. Les Législateurs, qui n'avoient en vûë que l'Art Militaire, seul capable d'aggrandir, ou de maintenir leur Etat, avoient banni de leur République toutes les Sciences, & tous les Arts Liberaux, soit qu'ils ne les crussent pas nécessaires, soit qu'ils les regardassent comme des exercices de gens oissis, qui cherchent à tromper le temps, ou qu'ils pensassent que ces Arts & ces Sciences n'étoient propres qu'à amollir le cœur, & à introduire le luxe & la faineantise. La Guerre étant donc l'unique but où se rapportoit toute leur politique, ils avoient en même temps dirigé à cet objet tous les exercices de la Religion, & de la vie civile.

C'étoit donc pour cette unique fin, qu'au sortir de l'enfance, ils apprenoient à leur jeunesse à chanter les louanges des Dieux, & des Heros, à danser la pyrrhique: qu'ils endurcissoient leurs corps en les faisant coucher sur la dure, marcher nuds pieds, & tête nuë, se couvrir de poussiere, & se baigner dans l'Eurotas en toute saison, qu'ils les accoûtumoient à souffrir la saim, la soif, le poids du jour, & de la chaleur: qu'ils les faisoient courir sans cesse à travers les rochers les montagnes, à la poursuite des bêtes seroces: qu'ils les tenoient toûjours en haleine par les exercices continuels de leurs Gymnases, à tirer de ils s'exerçoient de toutes les manieres, à tirer de

l'arc, à lancer le javelot, à la lutte, à la course, & à divers combats à coups de pied & de poing, & même à fer emoulu: mais c'étoit sur-tout à ce dessein qu'ils les formoient à cette invincible patience d'un courage à toute épreuve, dont ils donnoient de si beaux témoignages dans ces cruelles flagellations, dont nous avons parlé au sujets des Initiations: patience si étonnante & si merveilleuse, qu'elle fit dire agréablement à un Etranger, qui en voyoir de ses yeux des exemples à Lacedemone, ce qu'un autre avoit déja dit au sujet de leur nourriture. « Qu'il n'étoit pas sur- « Vid. Cragperenant, après cela, que les Lacedemoniens sissement des prodiges de valeur dans les combats, « Lib. 3. Inst., s. qu'ils y cherchoient apparemment la mort, en « s'exposant aux plus grands dangers pour y finir là vie malheureuse, qu'ils menoient dans leur " patrie, laquelle étoit pire cent fois que la mort ... même. «

Que les Sauvages ayent en autrefois une édu-cation aussi rigoureuse, cela est encore sensible par les restes qu'ils en avoient conservés jusqu'à nos jours, & dont j'ai fait voir la ressemblance avec les Initiations aux mysteres des Payens, lesquelles n'étoient dans leur institution, ainsi que je l'ai dit, qu'une Ecole pratique, où l'on puisoit les principes d'une vie nouvelle, conforme aux maximes de la Religion, de la Morale, & de la societé civile.

Ce qui fait un nouveau motif de probabilité.

c'est que cette Education des Crétois & des Lacedemoniens avoit été prise des Barbares, qui avoient, en premier lieu, habité la Gréce, & qu'elle se trouvoit parfairement conforme aux mœurs des peuples de Thrace & de Scythie. Si même nous en croyons Pausanias, ces cruelles slagellations des Lacedemoniens ne se faisoient que devant la statuë de la Diane Orthie, qu'il assure être la même que la Diane de Tauride, laquelle avoit été enlevée par Oreste, & par Iphigenie sa sœur, qui la porterent de Scythie en Gréce,

Laconicis, p.

Paulanias, in

comme je l'ai déja dit.

Les Perses recevoient une éducation sembla-Les Perses recevoient une éducation semblable, avant qu'ils se sussent rendus les maîtres des Empires des Assyriens, des Medes & des Lydiens; & avant que le luxe & les richesses de ces Monarchies en eussent fait des Sybarites. Xenophon nous en sait à peu près la même peinture dans les premieres pages de sa Cyropédie, que les autres Auteurs sont des Républiques des Crétois & des Spartiates. Il distribuë cette Nation en quatre Ordres disserens, selon la diversité des âges. Chaque Ordre habitoit en commun dans de grandes Halles, qui répondent à ce que les Grecs appelloient A' par le près les mêmes exercices. cices.

Xenophor. Lib. 1. Cytop. p. 1.

Je ne répeterai point ici ce que j'ai dit des Carbets des Sauvages Meridionaux, & de leurs exercices peu differens de ceux de la Républi-

que de Lycurgue. Pour ce qui est des autres, qui n'habitoient pas ainsi en commun, il est certain qu'ils avoient aussi des épreuves très-difficiles, & une méthode très-rigoureuse pour former leur jeunesse. Quoiqu'aujourd'hui ils n'ayent plus cette éducation suivie & reglée, sur-tout au voisinage des Européans, & dans les Missions, où l'on a aboli tous leurs anciens usages autant que l'on a pu; on voit cependant encore le même esprit, & le même génie d'une éducation austere. Toutes les instructions que leur donnent leurs parens, consistent dans des choses propres à échausser leur courage, par les exemples de leurs Ancêtres, à les animer à suivre leurs traces, à les bien instruire de leurs coûtumes & de leurs usages, & à leur bien inculquer la gloire qu'ils peuvent acquerir par leur adresse & par leur bravoure. On seur met en main pour cet effet l'arc & la slêche, dès qu'ils peuvent les tenir, ils les gardent long-temps comme un jouet; mais leurs forces croissant avec l'âge, d'un amusement de leur oissveté, ils en font un exercice nécessaire, & s'y rendent en peu de temps très-habiles.

Leur vie étant d'ailleurs dure par elle-même, & manquant de plusieurs choses nécessaires pour la nourriture, le vêtement, & le reste, elle ne contribuë pas peu à les endurcir, & à les rendre capables de soûtenir la faim, la soif, les rigueurs des saisons, & d'autres travaux, sous lesquels on nous verroit succomber pour avoir reçû une éduca-

Tome I.

Gggg

tion trop molle, & trop sensuelle.

Les petits Sauvages s'exercent continuellements ensemble, aussi-bien que les jeunes gens; on les voit se jouer à coups de pied & à coup de poing; exercice que Lycurgue avoit ordonné pour les siens. Si deux Antagonistes se battent, de manière qui passe le jeu, la tranquillité des autres est admirable dans ces occasions, & m'a frappé. Ils forment un cercle autour des deux interess'interest un cercle autour des deux interes-fés, qu'ils laissent se battre, & jouer, comme ils disent, tout à leur aise, comme simples specta-teurs; personne ne prend parti-pour eux, non pas même leurs freres; personne ne les separe, à moins que le jeu ne sût poussé trop loin, ou que la partie sût trop inégale; ils se contentent en-suite de rire aux dépens de celui qui a eu du desavantage.

Mais, comme ils n'ont plus ces exercices publics & continus, qui peuvent contribuer beaucoup à la regularité des mœurs, ils se sont beaucoup relâchés de cette discipline exacte, qui les rendoit vertueux en quelque sorte comme malgré eux. Les parens sont ce qu'ils peuvent pour leur donner de bons principes, mais ne les prêchant pas toûjours par leurs exemples, leurs discours ne sont pas toûjours efficaces pour les décourner du vice. Les meres qui en sont maîtresses rourner du vice. Les meres qui en sont maîtresses, n'ont pas la force de les punir & de les corriger, quand ils manquent à leufs devoirs; elles leur laissent faire tout ce qu'ils veulent dans le bas âge,

sous le prétexte qu'ils n'ont pas encore de raison, & que lorsque les années leur en auront donné, ils suivront ses lumieres, & se corrigeront; mau-vais principe, qui favorise des habitudes vicieu-ses, dont ils ne peuvent plus se défaire. Le plus grand châtiment qu'elles leur font, quand ils font encore petits, c'est de leur jetter de l'eau au visage, ou de les en menacer: elles se contentent, quand ils sont plus avancés, de leur représenter leurs devoirs, à quoi ils ne sont pas toûjours ré-solus d'obéir. Personne d'ailleurs n'oseroit s'ingerer de les frapper, & de les corriger. Malgré cela, les enfans sont assez dociles, ils ont assez de déference pour ceux de leur Cabane, & de respect pour les anciens, à l'égard de qui on ne les voit gueres s'émanciper; ce qui marque que dans la maniere d'élever les enfans, la douceur est souvent plus efficace que les châtimens, & sur-tout des châtimens outrés. Les Sauvages en general sont d'ailleurs si sensibles, que pour un reproche un peu trop amer, il n'est pas extraor-dinaire de les voir s'empoisonner avec la ciguë, & se défaire eux-mêmes.

L'Athenrosera, ou les Amities particulieres enprès de la même maniere d'un bout de l'Amerique à l'autre, sont un des points des plus interessans de leurs mœurs, parce qu'elles renserment un article des plus curieux de l'Antiquité, &

Des Ami-

Gggg ij

qu'elles servent à nous expliquer ce qui étoit sur cela en usage, particulierement dans la Républis que des Crétois, & dans celle des Spartiates.

On a calomnié les Législateurs de ces Républiques, comme s'ils avoient autorifé par leurs Loix, ce que quelques Auteurs en ont raconté depuis, & qu'ils ont voulu nous faire entendre par les noms odieux d'Amator & d'Amasius, qui ont été substitués à ceux de Φιλήτωρ , & de nacivos, qu'on donnoit dans la Gréce à ces illustres Amans. Plutarch in Plutarque, Xenophon, Maxime de Tyr, Elien, & plusieurs autres, les ont justifiés; & il n'est pas vraisemblable, que des Législateurs aussi sages, eussent rien statué, qui eut pû rendre leurs Républiques éternellement infâmes. Car, quoique les Grecs ayent été sujets à des vices monftrueux, qui ne sont devenus par-tout que trop communs, le vice néanmoins, quel qu'il soit, porte toûjours avec soy un caractère flétrissant de honte, qui lui fait chercher les ténebres parmis les plus barbares mêmes.

Cette raison est plus que suffisante pour nous convaincre, que si celui des vices, qui est le plus abominable, & qui révolte le plus la raison, eut été attaché à ces sortes de liaisons d'amitié, ces Législateurs n'eussent eu garde de le mettre en honneur, à ce point que ceux qui étoient le plus recherchés, s'en fissent un mérite, & un sujet de gloire, & que ce fut au contraire une tache infamante, à l'égard de ceux pour l'amitié desquels.

Xenoph. de Repub. Lac. Maxim Tyr. Serm. x. Alian, Lib. 3. cap. x.

Lycurgo & Agefilao.

Cic. de Rep. Strab, Lib. x. P. 333.

on ne faisoit paroître aucun empressement.

L'intention donc de ces Légissateurs, étoit de fonder des amitiés, qui eussent la vertu pour principe, qui fussent une liaison pudique, & un amour innocent, un commerce d'esprit, d'où l'on bannit jusqu'à l'ombre du crime, & une émulation réciproque entre l'amant & la personne aimée, telle que Platon l'a définie en plusieurs endroits. Xenophon compare l'ardeur & la modes-tie de cet amour mutuel des Lacedemoniens, aux loc cit. enchaînemens du cœur, qui sont entre le pere & les enfans; & Maxime de Tyr dit qu'il étoit semblable à l'amour qu'on pourroit avoir pour une belle statuë.

L'amant avoit un soin continuel d'inspirer des sentimens de gloire à l'objet de ses affections, il étoit chargé de lui donner bon exemple, de corriger, ou de prévenir les fautes qu'il eut pû faire; de sorte que la République suivant l'esprit du Législateur, rendoit l'amant responsable de la conduite de l'aimé, lequel étoit comme son disciple; en sorte que celui-ci ne pouvoit saire de sautes, qu'il n'exposat l'autre à en être puni, & à recevoit le châtiment qu'il auroit lui-même mérité; car comme l'aimé étoit toûjours un peu plus jeune, s'il-venoit à faillir, on pardonnoit à l'imprudence, & à la foiblesse de son âge moins avancé; mais la punition tomboit sur l'amant, qui étoit obligé d'être le surveillant, & le garand de la conduite de celui qu'il chérissoir. Plutarque Lycurgo.

rapporte un exemple de cette severité; car un jour, dans les combats à outrance que les jeunes gens faisoient dans leurs gymnases, l'un d'eux ayant, dit-il, laissé échapper une plainte lâche, & indigne d'un Lacedemonien, on s'en prit à son

amant, qui fut condamné à une peine.

Malheur à l'amant qui eut tombé dans des fautes plus considerables, & qui au lieu de former son disciple à la vertu, lui eut donné l'exemple du vice, en le portant au mal. Car, dit Elien, s'il lui arrivoit de concevoir des désirs criminels pour l'objet de ses affections, il n'y avoit point de sureré pour lui à Sparte, & il ne pouvoit se sauver d'une mort insâme que par une suite honreuse.

La maniere dont les Auteurs racontent que se faisoient les enlevemens de ces sortes d'amis, & les abus qui purent s'y glisser dans la suite, surent sans doute ce qui sonda des soupçons sinistres contre les Législateurs, comme s'ils eussent autorisé par leurs Loix, les vices qui s'en étoient suivis. Mais le vice se glisse par-tout, & il n'est rien dont on n'abuse.

Si l'on veut comparer ce qui se pratiquoit à Sparte, & en Créte, au sujet de ces enlevemens, avec ce que j'ai rapporté dans l'Article de la Religion, & que j'ai tiré de l'Auteur de la nouvelle Histoire de Virginie, il se trouvera que la retraite de ces jeunes gens enlevés, & qui alloient passer quelques mois à la campagne sous la conduite de

leur ami, étoit peut-être une espece d'initiation, & une pratique qui appartenoit à la Religion,

comme en Amerique.

Cela paroît d'autant mieux fondé, qu'au retour de ces jeunes gens, ceux qui les avoient enlevés, étoient obligés de faire présents à chacuns d'un Taureau, pour en faire un facrifice à Jupiter, ainsi que le témoigne Strabon. Dans la Beo- strabo, Lib; tie, où ces liaisons d'amitié étoient établies, com- x. p. 333. me dans l'Isle de Créte, & chez les Lacedemoniens, on appelloit l'eg's 26 x05, ou la sacrée Cohorte, le Corps des Guerriers composé d'Amans, & d'Aimés, lequel étoit invincible par leur union. Ces Loix d'amitié paroissent avoir été communes dans toute la Gréce, & si nous faisons attention à l'Histoire des premiers temps, nous verrons, que presque tous les Heros se trouvent ainsi unis à quelque ami, lequel étoit le compagnon de leurs travaux & de leur fortune. Tels étoient Hercule, & Iolas; Thefée, & Pyrithoüs; Achille, & Patrocle; Ænée, & Achate; Oreste, & Pylade, &c. Plutarque, dans la vie de Pelops, assure qu'en memoire de l'amitié d'Hercule & d'Iolas, les Amans & les Aimés envoyoient des offrandes au Tombeau de ce dernier, & serroient les nœuds de leur alliance, par les sermens qu'ils faisoient en son nom, & en l'invoquant.

Les Bresiliens appellent ces sortes d'amis Atour assap, c'est-à-dire, le parfait Allié. Le Sieur de Leri Lei, Hist. assure, que l'alliance qui se sorme entr'eux par xx.

cette sorte d'union, est si forte, que tous les biens leur deviennent absolument communs, comme s'ils ne faisoient qu'une même personne, & qu'ils ne peuvent pas plus se marier dans la famille l'un de l'autre aux degrés prohibés, que s'il y avoit entr'eux une liaison du sang au premier degré.

Ces liaisons d'amitié, parmi les Sauvages de

l'Amerique Septentrionale, ne laissent aucun soupçon de vice apparent, quoiqu'il y ait, ou qu'il puisse y avoir beaucoup de vice réel. Elles sont très-anciennes dans leur origine, trèsmarquées dans leur usage constant, sacrées, si je l'ose ainsi dire, dans l'union qu'elles forment, dont les nœuds sont aussi étroitement serrés que ceux du sang & de la nature, & ne peuvent être dissous, qu'à moins que l'un d'eux s'en rendant indigne par des lâchetés qui deshonoreroient son ami, l'obligeat à renoncer à son alliance, ainsi que quelques Missionnaires m'ont dit en avoir vû des exemples. Les parens sont les premiers à les somenter, & à en respecter les droits; elles sont honorables dans leur choix, étant sondées sur un mérite mutuel à leur façon, sur la conformité des mœurs, & sur des qualités propres à exciter l'ému-lation, laquelle sait souhaiter à un chacun d'être ami de ceux qui sont les plus considerés, & qui méritent mieux de l'être.

Ces amitiés s'achetent par des présens, que l'ami fait à celui qu'il veut avoir pour ami; elles s'entretiennent par des marques mutuelles de bienveillance,

veillance; ils deviennent Compagnons de chasse, de guerre, & de fortune; ils ont droit de nourriture & d'entretien dans la Cabane l'un de l'autre. Le compliment le plus affectueux que puisse faire l'ami à son ami, c'est de lui donner ce nom d'Ami: enfin ces amitiés vieillissent avec eux, & elles sont si bien cimentées, qu'il s'y rencontre souvent de l'héroïsme, comme entre les Orestes & les Pylades.

Le Pere Garnier m'a dit avoir appris d'un Sauvage, au sujet de ces amitiés, qu'ils avoient fait souvent entr'eux cette remarque, que lorsqu'on brûloit un Esclave, on pouvoit regarder comme un présage assuré, que celui que l'Esclave nommoit dans sa chanson de mort, seroit bien-tôt pris lui-même, & auroit le même sort. Ce Pere faisoit ensuite cette réflexion. Quand bien même le présage seroit suivi de l'évenement, il n'y auroit à cela rien d'extraordinaire; car cet Esclave, disoitil, menaçant, selon la coûtume, ceux qui le brûlent, appelle à son secours pour le venger, celui avec qui il est lié d'une amitié plus étroite; & celui-ci touché de la perte de son ami, du sort duquel il est bien-tôt instruit, ne tarde pas, dans l'esperance d'en tirer vengeance, à se précipiter aussi dans les mêmes périls, où il est presque toûjours la victime de la témerité, que lui ont infpiré le regret de la mort de son ami, & la douleur qu'il a de l'avoir perdu.

J'ai lû aussi dans une de nos Relations, qu'entre Relat de la Quel ques prisonniers que l'on avoit amenés à On-

Tome J.

Hhhh

### 610 MOEURS DES SAUV. AMER.

nées 1669. & 1770 chap. 7. p. 246.

nontagué, il s'en trouva deux si fortement unis d'amitié, que comme on eut condamné l'un au seu, & donné la vie à l'autre, celui à qui on avoir donné la vie, sut si assigé qu'on n'eut pas sait la même grace à son compagnon, qu'il ne put dissimuler sa douleur, & sit tant par ses plaintes & par ses menaces, qu'il obligea ceux qui l'avoient adopté de l'abandonner au supplice: on les sit donc mourir l'un & l'autre, & le Missionnaire qui en parle, marque qu'il sut assez heureux pour leur administrer le Baptême, & pour les voir mourir dans de grands sentimens de pieté, dont les Iroquois ne surent pas moins charmés, qu'ils l'avoient été du zéle du Missionnaire même.

Dans quelqu'une de nos Missions, les Missionnaires ayant supprimé ces sortes de liaisons, à cause des abus qu'ils en pouvoient craindre, sans dire néaumoins qu'ils agissoient par ce motif; les Sauvages n'en surent pas fâchés, à cause que ces amities étoient d'une trop grande dépense, & que par-là même elles devenoient trop onereuses.

Fin du premier Tome.















7609 Business Park Drive Greensboro, NC 27409 336-665-1317

| Customer Name Univ. of P. Habungh                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| swo# /2473 Item#                                                                                                                                                                                                        |
| tille Meeurs des Sauvages Ameriquams (V.I)                                                                                                                                                                              |
| TREATMENT PERFORMED  LEXIBLE C. E. Dry cleaned surface  Removed tape w Deacidified [_] aqueous/ non-aqueous w.  Lincapsulated in polyester film  Mended leaves/pages  Lined with                                        |
| BISDING. HOUSING  Guarded sections Phase box  Resewn Phase box Deluxe  Rebound Clamshell  Rebacked Pottfolio  Repaired joints Primphlet Binder  Restored original binding Polyester film jacket  Consolidated leather w |
| Comments Bockplates transferred.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                         |
| Date 6/18/6 3 Conservator G. W.                                                                                                                                                                                         |